

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

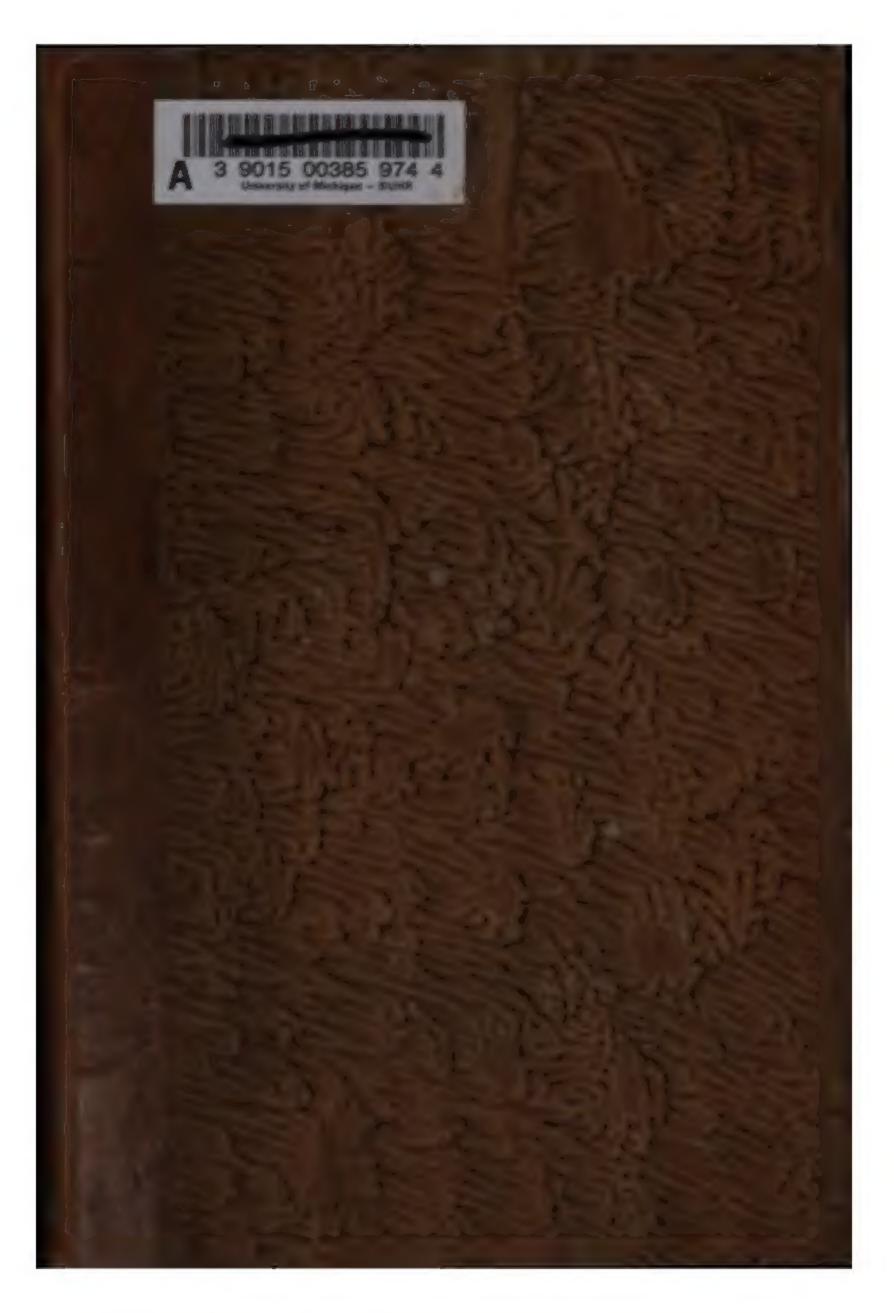



6/8,5 A671 G3



# ARCHIVES GÉNÉRALES

DE MÉDECINE.

# THURS GENERALIES

DWISHLEN TO

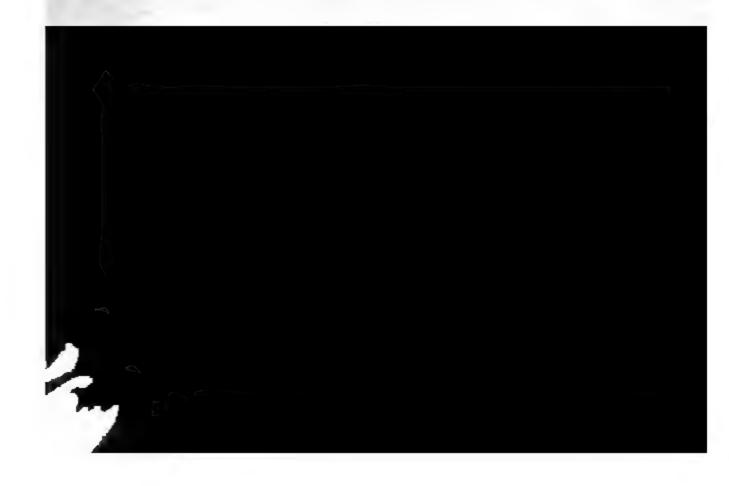

# ARCHIVES GÉNÉRALES

DE MÉDECINE,

# JOURNAL COMPLÉMENTAIRE DES SCIÈNCES MÉDICALES,

PCBLIÉ

### PAR UNB SOCIÉTÉ DE MÉDECINS.

COMPOSÉB DE PROPESSEURS DE LA FACULTÉ, DE MEMBRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, DE MÉDECINS ET DE CHIRURGIENS DES HÔPITAUX.

IIme. SÉRIE. — TOME I.

## A PARIS,

BÉCHET jeune, Libraire de la Faculté de Médecine, place de l'École de Médecine, n° 4; MIGNERET, Imprimeur-Libraire, rue du Dragon, n° 20. PANCKOUCKE, Imp.-Libraire, rue des Poitevins, N.º 14.

**1833**.

# TRUMPLES CECKINIATES

SWEEDS OF STA

# ARREST AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

## RESIDENCE OF BUILDINGS OF BUILDINGS.



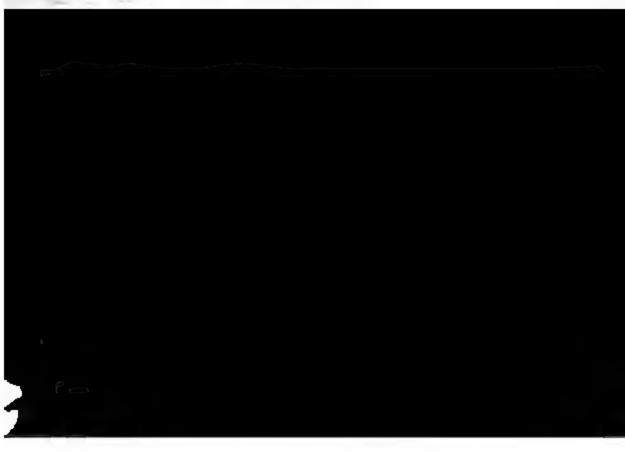

## MÉMOIRES

BT

### OBSERVATIONS.

JANVIER 1833.

Des Illusions ehez les aliénés; par M. Esquirol. (Mémoire lu à l'Institut, le 1. ex octobre 1832.)

Dans la séance du 16 juin 1817, M. Pinel sit à l'Académie des sciences, un rapport sur un mémoire que j'avais lu dans une séance précédente. Ce mémoire avait pour titre : Des hallucinations des aliénés.

Les aliénés croient voir, entendre, sentir, goûter et toucher, tandis que les objets extérieurs ne sont point à la portée de leurs sens, et ne peuvent les impressionner. Ce symptôme est un phénomène intellectuel, les sens ne sont pour rien dans sa production, il a lieu, quoique les sens ne fonctionnent pas, et même quoiqu'ils n'existent plus. Ainsi il est des sourds qui croient entendre, des aveugles qui croient voir, etc. Les anciens n'avaient observé ce symptôme que relativement aux souvenirs des sensations de la vue, et lui avaient donné le nom de vision. Mais l'analyse de la pensée des aliénés, car les aliénés pensent et raisonnent, prouve que le même phénomène se reproduit par l'action du cerveau réagissant sur des sensations anciennement perçues par les autres sens, aussi bien que par celui de la vue; ce qui

m'a conduit à donner à ce phénomène le nom générique d'hallucinations. Dans ce même mémoire, dans lequel je signalais un des phénomènes psychologiques les plus remarquables du délire, je rapportais des faits qui démontrent que les hallucinations seules caractérisent quelquefois une variété de monomanie.

Je dois aujourd'hui entretenir l'Académie, des illusions chez les aliénés.

Les anciens n'avaient point distingué les visions des illusions des sensations. Quelques modernes, adoptant la dénomination que j'ai proposée pour les visions, ont confondu les hallucinations avec les illusions, les distinguant néanmoins en mentales (visions), et en hallucinations sensoriales (illusions des sens). Ces auteurs n'ont point suffisamment apprécié la différence essentielle qui existe entre ces deux ordres de phénomènes. Dans les hallucinations, tout se passe dans le cerveau : les visionnaires, les extatiques sont des hallucinés, ce sont des rêveurs tout éveillés. L'activité du cerveau est si énergique, que le visionnaire ou l'halluciné donne un corps et de l'actualité aux images que la mémoire réveille, sans l'intervention des sens.

Dans les illusions, au contraire, la sensibilité des extrémités nerveuses est excitée; les sens sont actifs, les impres-



Les hypocondriaques ont des illusions qui naissent des sens internes. Ces malades se trompent, se font illusion sur l'intensité de leurs souffrances, sur le danger de perdre la vie; mais jamais ils n'attribuent leurs maux à des causes absurdes, contraires à la raison; ils ne déraisonnent pas, à moins que la lypémanie (mélancolie) ne complique l'hypocondrie. Alors seulement il y a délire, et les hypocondriaques errent, se font illusion sur la nature et les causes de leur maladie et de ses symptômes.

Les illusions, si fréquentes chez les aliénés, trompent ces malades sur les qualités, les rapports et les causes des impressions actuellement reçues, et leur font porter des jugemens faux sur leurs sensations internes et externes: la raison ne rectifie pas l'erreur.

Deux conditions sont nécessaires pour la perception d'une sensation. L'intégrité de l'organe qui reçoit l'impression, et l'intégrité de l'instrument qui réagit sur cette même impression.

Les illusions des sens reconnaissent anssideux causes: l'état anormal des sens, et l'état anormal du cerveau.

Si la sensibilité et l'activité des organes sont troublées, il est évident que l'impression faite sur les sens par les objets extérieurs est modifiée, et si en même temps le cerveau est dans un état pathologique, il ne peut rectifier l'erreur des sens. De là les illusions.

L'attention trop mobile des maniaques ne pouvant s'arrêter assez long-temps sur les objets extérieurs, la perception est incomplète, et les maniaques perçoivent mal les qualités et les rapports des objets qui les impressionnent. Dans la monomanie, au contraire, l'attention étant trop concentrée, ne peut se porter successivement sur les objets extérieurs et étrangers aux préoccupations intellectnelles, ou aux affections qui dominent le monomaniaque. De là les illusions que la raison ne détruit pas.

Les passions, source de tant d'illusions chez l'homme

sain d'esprit, modifiant aussi les impressions des aliénés, donnant une direction vicieuse à la réaction de leur cerveau, les passions sont la cause de mille illusions chez ces malades.

L'intelligence et les passions concourent donc avec les sens aux illusions des aliénés, mais les extrémités sentantes sont, pour ainsi dire, les provocateurs de ces illusions.

Voyons maintenant ce que disent les faits. Ils nous apprennent que les illusions naissent des sensations internes et des sensations externes.

S I. — Les perturbations de la sensibilité organique, les sensations internes provoquent souvent les illusions des aliénés.

La peau de quelques aliénés est sèche, aride, terreuse, brûlante, et fait mal ses fonctions. Ces malades sont indifférens aux températures les plus extrêmes. M. Pinel parle d'un maniaque qui ramassait de la neige à pleines mains et en frottait sa poitrine avec délices.

I. Obs. La fameuse Térouane de Méricourt a vécu pendant dix ans à la Salpétrière, dans un état de manie. Elle jetait, matin et soir, dans son lit, deux seaux d'eau, et se couchait ensuite. Je l'ai vue briser la glace des fontaines, pour se procurer de l'eau.

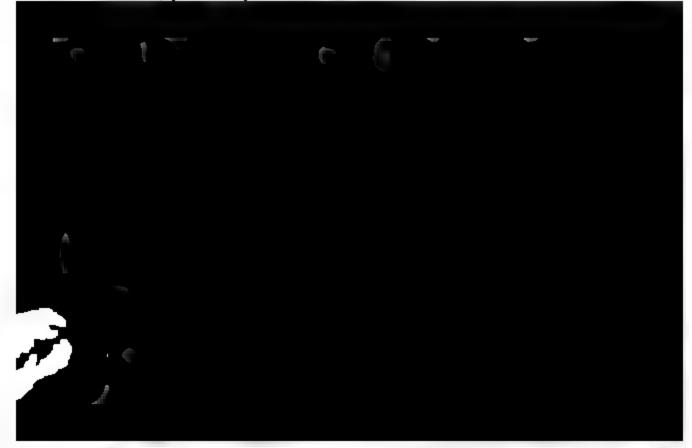

de vie, dans laquelle on avait fait infuser la poudre de deux cartouches. M.\*\*\* devint aussitôt maniaque; il déchirait tout ce qui tombait sous ses mains, linge, vêtement, literie; force avait été de le laisser coucher sur la paille. Se sentant piqué, M. \*\*\* disposait la paille en rond, laissant au centre un espace vide, dans lequel il se plaçait; il agitait sa tête dans toutes les directions, soussant sans cesse sur la paille qui l'entourait, et poussant de temps en temps des cris, comme pour repousser des objets menaçans. Ce symptôme persista nuit et jour, pendant plus de trois semaines. L'on sut alors que le malade prenait chaque brin de paille pour autant de becs d'oiseaux de proie qui l'avaient blessé. Il soufflait dessus et poussait des cris pour épouvanter et éloigner ces animaux malfaisans. Plus tard, ce même malade eut des illusions nouvelles. A peine était-il couché, qu'il détruisait toutes les pièces de son lit et passait par poignées, la paille de sa paillasse, au travers de la croisée de sa chambre fermée par des persiennes, et parlait de temps en temps, comme s'il se sût adressé à des chevaux. Le bruit des personnes qu'il entendait marcher, était pris, par ce malade, pour les pas de ses chevaux qui venaient à la croisée comme à un ratelier. Le soin qu'on prenait d'enlever la paille au fur et à mesure qu'il la jetait, entretenait l'illusion de ce maniaque.

Les douleurs que les aliénés éprouvent dans les différentes régions du corps, sont pour eux autant de causes d'illusions.

III. Obs. — Mademoiselle \*\*\* âgée de 18 ans, jouissait d'une bonne santé, quoique encore mal réglée. Elle éprouva à la suite des évènemens de 1815 une douleur fixe au sommét de la tête. Bientôt elle se persuada qu'elle avait, dans le crâne, un ver qui dévorait son cerveau. La vue du cuivre la faisait presque défaillir, et ses parens avaient été obligés de faire enlever toutes les dorures des appartemens. Elle ne consentait à se promener qu'avec la plus grande répu-

gnance, parce que que la poussière soulevée par les promeneurs lui paraissait chargée d'oxyde de cuivre. Rien n'eût pu la décider à toucher à un flambeau doré ni à un robinet de fontaine. Plusieurs mois de traitement ayant été inutiles, je fus appelé auprès de la malade. Elle était maigre, un peu décolorée, très-irritable; elle se refusait quelquefois à manger, dormait mal et avait de la constipation; elle parlait de ses répugnances, tantôt avec vivacité, tantôt avec larmes. Je m'efforçai de gagner la confiance de la jeune malade; je flattai d'abord ses idées, et je l'assurai que je détruirais le ver cause de ses maux, si elle avait le courage de se laisser faire une opération peu douloureuse. J'avais si bien réussi à persuader cette jeune personne, qu'eprès une de mes visites, elle se fit, avec un canif, une incision au cuir chevelu. A peine vit-elle son sang couler, qu'elle se trouva mal. Je fus aussitôt prévenu; je me rendis auprès de la malade, elle avait recouvré la connaissance et était très-décidée à laisser faire l'opération dont je l'entretenais depuis quelque temps. Son courage soutint celui de ses parens qui consentirent à l'emploi du moyen que j'avais proposé. M. Bigot, médecin ordinaire de la famille, fit une incision cruciale, de plus de deux pouces d'étendue, sur le point douloureux; on laissa couler le sang. Nous montrâmes à la



avec penchant au suicide. Je pratiquai une incision cruciale sur le point douloureux; j'eus soin de montrer à la malade un fragment de lombric de terre, l'assurant que c'était la cause de ses maux. Après l'opération, cette femme montra à ses compagnes l'animal dont on l'avait délivrée, exprimant sa joie d'être guérie. Mais trente-six heures après, les compagnes de cette malheureuse se moquèrent d'elle, lui disant que je m'étais joué de sa crédulité: elle arracha aussitôt le cautère qui avait été établi; les douleurs anciennes se réveillèrent, et avec elles les illusions.

- V.º Obs. Un général de division, âgé de cinquante et quelques années, avait contracté des rhumatismes pendant la guerre, et fut pris de manie avec sureur, à la suite d'une affection morale. Ses dents étaient mauvaises; il en soussirait souvent; il accusait le soleil d'être la cause des maux qu'il éprouvait, et lorsque ses douleurs étaient trop vives, le général poussait des cris affreux, adressait des injures au soleil et le menaçait d'aller l'exterminer avec sa brave division. Quelquesois les douleurs se portaient sur un genou; alors le malade saisissait avec une main la partie douloureuse, et avec l'autre main sermée il frappait, à grands coups, son genou, en répétaut: Ah scélérat, tu ne t'en iras pas! Ah scélérat!.. Il croyait avoir un voleur dans le genou.
- VI. Obs. Une dame âgée de 30 ans, d'une forte constitution, devenue hypocndriaque, après de profonds chagrins qui lui avaient fait perdre le sommeil, se persuada que son cerveau était pétrifié. Plus tard, ayant senti battre les artères temporales, lorsqu'elle était couchée sur le côté droit, elle crut que son cerveau était liquéfié et qu'il coulait comme un torrent. Cette illusion était d'autant plus singulière que cette dame savait très bien qu'une semblable désorganisation du cerveau est impossible.

Les douleurs gastriques, intestinales, les borborygmes, le trouble des évacuations alvines, sont autant de symptômes sur lesquels les aliénés se font souvent illusion, portant des jugemens aussi faux que divers sur la nature et les causes de ces symptômes. Les faits, à cet égard, sont très-nombreux et se retrouvent dans tous les auteurs.

VII.º Obs. — Ambroise Paré raconte qu'il guérit un hypocondriaque qui croyait avoir des grenouilles dans l'estomac, en lui faisant prendre un purgatif et en introduisant furtivement de petites grenouilles dans le vase qui devait recevoir les matières rejetées.

J'ai fait, à la Salpétrière, l'ouverture du corps d'une femme lypémanisque, laquelle disait avoir un animal dans l'estomac. Elle avait un cancer de ce viscère.

VIII. Obs. — Il y a, dans la division des aliénées de la Salpétrière, une femme qui, depuis un grand nombre d'années, éprouve des douleurs abdominales. Elle assure qu'elle a, dans le ventre, tout un régiment; lorsque les douleurs s'exaspèrent, elle s'irrite, crie, et répète qu'elle sent les coups que se portent les militaires en se battant, et qu'ils la blessent avec leurs armes.

IX.º Obs. — Une femme, âgée de 57 ans environ, d'une constitution forté et d'un tempérament sanguin, avait été portière dans le clottre Notre-Dame et était très-dévote. Les évènemens de la révolution concoururent, avec la cessation

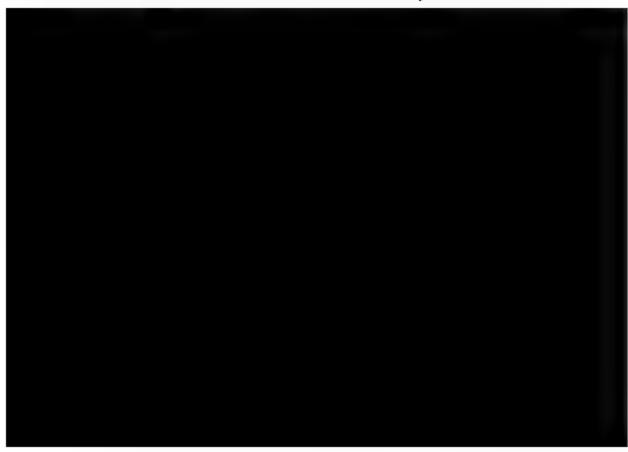

ble: Aujourd'hui l'on fait le crucissement de Jésus-Christ, j'entends les coups de marteau qu'on donne pour ensoncer les clous. Elle croyait aussi que les papes tenaient concile dans son ventre. Rien n'avait pu dissiper des illusions aussi bizarres. A l'ouverture du cadavre de cette semme, je trouvai tous les intestins réunis par une péritonite chronique, en une seule masse, adhérant très-sortement entre eux par leur tunique péritonéale.

X. Obs. — J'ai retrouvé la même altération, quoique l'adhérence fût moins forte et moins générale, chez une démonomaniaque, qui croyait avoir dans le ventre plusieurs diables qui la déchiraient et la portaient sans cesse à se détruire. Cette femme était dans un état de maigreur excessive; sa peau était devenue très-brune, comme tannée, et privée de toute sensibilité. J'ai souvent traversé sa peau avec de grosses épingles, sans provoquer la moindre douleur. Cette insensibilité avait persuadé à cette lypémaniaque, que sa peau était changée en celle du diable.

Les irritations, les douleurs des organes de la génération, sont, pour les aliénés, et particulièrement pour les femmes, des causes fréquentes d'illusions; elles ont quelquefois porté les aliénés à se mutiler.

Les femmes monomaniaques érotiques éprouvent tous les phénomènes de l'union des sexes; elles se croient dans les bras d'un amant ou d'un ravisseur. Une démonomaniaque hystérique croyait que le diable, des serpens, des animaux, s'introduisaient dans son corps, par les organes extérieurs de la reproduction. Les aliénées hystériques sont disposées à attribuer, et attribuent quelquefois à des ennemis, à des juloux, les douleurs, les constrictions de la gorge, qui les suffoquent.

Les douleurs vagues que les aliénés sentent dans les membres donnent lieu aussi aux illusions les plus pénibles.

XI. Obs. — Un étudiant en médecine, âgé de 20 ans, fut pris de manie, causée par la présence de vers dans les

intestins. Il ressentait des douleurs atroces et poussait des cris affreux : il lui semblait qu'on lui enfonçait des dards, particulièrement à la paume des mains et à la plante des pieds, ce qui lui faisait pousser des cris horribles, rechercher la solitude, l'obscurité, et l'empêchait de marcher. Les douleurs intolérables et la manie cessèrent après l'expulsion des vers.

XII. Obs. -- Nous avons à Charenton un monomaniaque, âgé de 30 ans, qui est persuadé que, toutes les nuits, on le conduit dans les souterrains de l'Opéra; là , on lui enfonce des couteaux, des poignards dans le dos, dans la poitrine; on lui enlève tantôt un bras tantôt une cuisse; on lui coupe même la tête. Lorsqu'on fait observer à ce malheureux que sa tête est sur ses épaules, qu'il conserve ses membres, que son corps n'offre aucune plaie ni aucune cicatrice , il répond : « Ce sont des scélérats, des magnétiseurs, des francs-maçons, qui ont le secret de raccommoder les membres sans qu'il y paraisse. » Si l'on insiste : « Vous vous entendez, réplique-t-il, avec ces monstres, ces brigands. Tuez-moi, tuez-moi! Je ne peux résister aux souffrances qu'ils me font endurer, ni à leur cruauté. » Le père de ce monomaniaque et son ancien patron sont regardés par lui comme les chess de tous les scélérats qui le martyrisent chaque nuit.

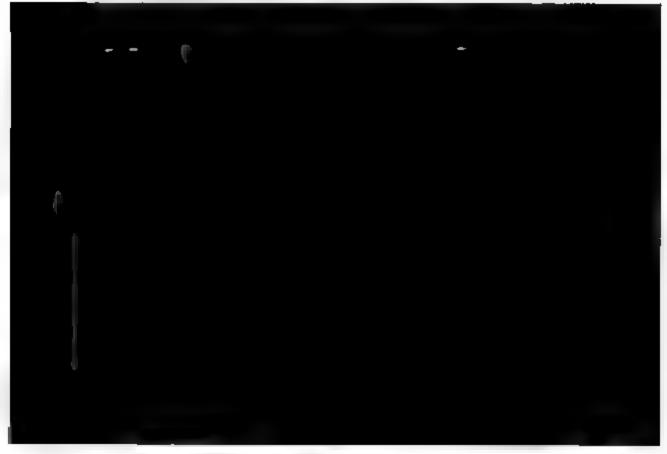

Entend-il plusieurs personnes parler, il croit que ce sont des amis qui accourent pour le délivrer, ou des sujets qui viennent l'élever sur le pavois et le proclamer roi.

Le panophobe croit, au contraire, qu'on lui adresse des reproches ou des menaces: une phrase insignifiante, il la prend pour l'expression d'un complot tramé contre lui; il croit entendre des ennemis, des agens de police, des meurtriers, se concerter pour l'arrêter, et le conduire à la prison ou à l'échafaud. Une porte s'ouvre-t-elle, il se croit perdu et prêt à devenir la proie de gens qui lui en veulent.

XIII. Obs. — Un employé, âgé de 31 ans, avait perdu son emploi qui lui servait à nourrir sa famille, et était tombé dans l'infortune. Il se rendait à Paris; tout à-coup il s'élance hors de la diligence, et provoque ses compagnons de voyage, qui ont, dit-il, tenu des propos contre lui et applaudi à sa destitution. Tous les voyageurs, au reste, lui étaient inconnus. Arrivé à Paris, M. \*\*\* se loge rue de Bourgogne; mais il n'ose sortir de chez lui, voyant, dans toutes les personnes qu'il rencontre, des espions et des agens de police prêts à l'arrêter. Ce jeune homme d'ailleurs était très-calme et très-raisonnable sur tout autre sujet. Un jour, il entend les pas de plusieurs personnes qui montent l'escalier de la maison qu'il habite. Convaincu que ces personnes viennent l'arrêter, il se saisit d'un de ses rasoirs, et se fait au cou plusieurs blessures peu profondes. Sa sœur, qui était dans la chambre, se précipite sur son frère; celui-ci rejette le rasoir, mais il veut se précipiter par la croisée, en entrainant sa sœur avec lui. Les voisins accourent, on place le malade dans son lit. Une heure après, il m'avoue qu'il n'a cherché à se tuer que pour se soustraire à l'arrestation et à l'infamie de l'échafaud.

XIV.º Obs. — Un général de division, âgé de 46 ans, d'un tempérament nerveux, se marie, et passe d'une vie très-active à une vie douce, agréable, inoccupée. Un an après, il devient jaloux, la jalousie augmente, et bientôt les

personnes qu'il reçoit chez lui, même ses meilleurs amis, sont des séducteurs de sa semme; plusieurs sois il a voulu se battre avec eux, et il les a poursuivis dans son château, le sabre à la main. Après plusieurs mois, le malade est conduit à Paris; ses inquiétudes s'accroissent; les cris des marchands qui courent les rues sont autant d'injures qui lui sont adressées; M. N... parcourt quelques-uns des logemens de l'hôtel qu'il habite pour y demander raison à ses prétendus rivaux; enfin, n'y tenant plus, il veut en finir, exige d'un de ses camarades que celui-ci lui donne du poison, il met ordre à ses affaires, et, après avoir fait son testament, il avale avec bonheur une potion insignisiante que lui présente son ami. Après quelques heures, M. N... ne sentant point les effets du poison, devient furieux contre son ami, qui l'a trompé, trahi, joué. Le général est confié à mes soins. Peu de jours après, nous allons nous promener à Saint-Cloud; pendant la promenade, le malade m'arrête plusieurs fois au milieu d'une conversation très-suivie. Entendez-vous, me dit-il, entendez-vous comme ils répètent: lache, jaune, etc. Cette illusion était produite par le bruissement des seuilles et le sifflement des branches des arbres agitées par le vent, qui paraissaient au malade des sons bien articulés; cette illusion, que je croyais avoir combattue avec succès chaque fois, se renouvelait aussitôt que le vent agitait de nouveau les arbres.

XV. Obs. — J'ai donné des soins à une dame que le bruit le plus léger jetait dans la terreur, surtout pendant l'obscurité de la nuit. Les pas d'une personne marchant très-doucement la faisaient frémir. Le vent la faisait trembler. Le bruit qu'elle faisait elle-même dans son lit l'effrayait, l'obligeait à se lever et à jeter des cris de terreur. J'ai rendu le sommeil à cette panophobe, en conservant de la lumière dans sa chambre, et en faisant demourer auprès d'elle une femme qui la veillait toute la nuit.

La vue est le sens qui provoque le plus d'illusions dans

les autres excité par les objets extérieurs. Les illusions de la vue sont très-fréquentes aussi chez les aliénés; elles donnent lieu à des ressemblances qui provoquent la fureur, et elles augmentent presque toujours le délire. Ainsi, l'un voit dans un parent ou un ami, un inconnu ou un ennemi dont il a eu autrefois à se plaindre.

XVI. Obs. — Un jeune marié était en fureur dès qu'il voyait une femme au bras d'un homme, convaincu que c'était sa propre femme. Je l'avais conduit au spectacle au commencement de sa convalescence; dès qu'il entrait dans la salle une dame accompagnée d'nn monsieur, il s'animait, et répétait plusieurs fois avec vivacité: C'est elle, e'est elle. Il faillit éclater. Force fut de nous retirer.

XVII. Obs. — Une dame, âgée de 23 ans, atteinte de manie hystérique, restait constamment aux fenêtres de son appartement : c'était pendant l'été. Lorsqu'elle apercevait un beau nuage isolé dans l'air, elle appelait à grands cris : Garnerin, Garnerin, viens me chercher, et répétait toujours la même invitation jusqu'à ce que le nuage eût disparu. Elle prenait le nuage pour des ballons montés par Garnerin.

Un officier de cavalerie, voyant des nuages, les prenait pour un corps d'armée que Bonaparte conduisait pour faire une descente en Angleterre.

Souvent les aliénés ramassent des pierres, des fragmens de verre qu'ils croient être ou des pierres précieuses, ou des diamans, ou des objets d'histoire naturelle, qu'ils conservent avec le plus grand soin.

XVIII.º Obs. — Nous avons à Charenton un ancien professeur qui conserve dans sa cheminée une quantité énorme de petites pierres auxquelles il attribue une grande valeur : il les distribue comme des récompenses d'un grand prix; il s'irrite et se fâche lorsqu'on les lui enlève. Il croit que ce sont des caractères d'imprimerie dont il ne veut point se défaire. Un autre aliéné ramasse des pierres, des colimacons, des débris de verre, de poterie, pour en faire, dit-il, une riche collection d'histoire naturelle. Il accuse d'ignorance ceux qui ne croient pas à la beauté et à la rareté de ses échantillons.

XIX. Obs. — M. de C., arrivant à son temps critique, fut prise de monomanie hystérique; après quelques années, son délire changea de caractère. M. de C. faisait des vers, des comédies qu'elle voulait soumettre au jugement des académies, et qu'elle faisait lire, s'applaudissant des beautés de ses compositions. Dans les six dernières années de sa vie, elle n'écrivait plus, mais elle ramassait des cailloux, en remplissait ses meubles; de temps en temps elle me confiait un ou plusieurs de ces cailloux, me vantait leur grosseur et leur prix, me recommandait de les remettre au roi afin de rétablir les finances de l'État.

Les effets de la lumière réfléchie sur les parois des appartemens qu'habitent les aliénés, ou modifiée par les objets d'ameublement, sont encore des occasions fréquentes d'illusions de la vue.

XX.\* Obs. — Un M. \*\*\*, attaqué de lypémanie hypochondriaque, frappait continuellement, avec sa canne, sous les meubles de son appartement, et même d'un salon où il

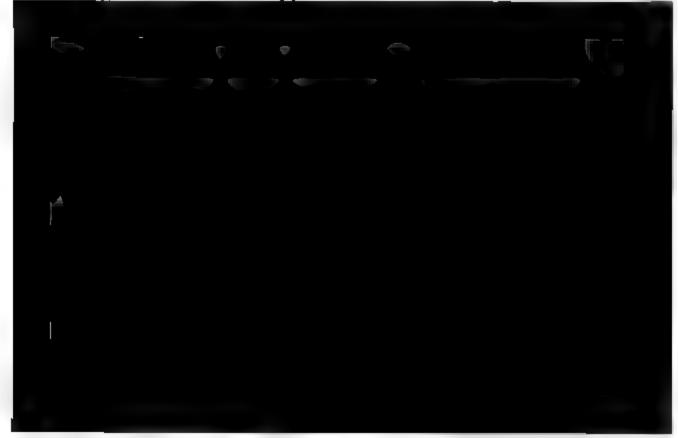

elle passait la nuit dans l'insomnie, ravie des beaux tableaux qu'elle voyait dessinés sur les rideaux de son lit et de ses croisées. Elle exprimait tout haut sa joie et son ravissement. Je suis parvenu à lui rendre le sommeil en la privant de lumière pendant la nuit.

XXII. Obs. — Je donnais des soins à un monomaniaque qui mangeait ordinairement avec voracité. Depuis la belle saison, il prenait ses repas en plein air; les personnes qui le servaient s'aperçurent qu'il ne buvait pas pendant le dîner. Lorsque son domestique le pressait de boire, le malade s'impatientait, et répétait avec aigreur: Veux-tu que j'avale mon frère? Averti de cet incident, je me rends auprès du malade à l'heure de son dîner; je ne peux vaincre son refus de boire; mis je vois mon image réfléchie sur la bouteille qui était sur sa table. Je déplaçai aussitôt cette bouteille, le malade but quelques instans après, dès qu'il ne vit plus sa propre image réfléchie par le verre, image qui lui faisait croire que son frère était renfermé dans la bouteille.

XXII. Obs. — Une jeune dame, atteinte d'un second accès de manie, refusait très-souvent les alimens qui lui étaient servis. Lui en demandant la raison, elle me répondit que les alimens étaient quelquefois hérissés d'aiguilles et d'épingles.

Les aliénés ne peuvent souvent ni lire niécrire; il ne faut pas toujours en accuser seulement l'impuissance du cerveau et l'affaiblissement de la raison. Il arrive à quelques-uns de ces malades que, lorsqu'ils lisent ou écrivent, les lettres chevauchent les unes sur les autres, ou bien qu'elles se meuvent, comme si elles s'élançaient du papier; ce qui évidemment les empêche de lire ou d'écrire.

Mais ces illusions de la vue sont-elles bien le résultat de l'action anormale des yeux, action que ne rectifie pas la réaction cérébrale? Les deux faits suivans répondent sussissamment à cette question.

XXIV. Obs. — Reil rapporte qu'une dame eliénée avait des accès d'agitation et de fureur : la femme de chambre de cette dame, voulant un jour contenir la malade, posa les mains sur ses yeux. Aussitôt la malade, revenue à elle, fut parfaitement calme, en disant qu'elle ne voyait plus rien. Le médecin, instruit de ce phénomène, le constata luiméme, et acquit la conviction que l'agitation de cette malade était produite par le trouble de la vue qui lui représentait des objets effrayance.

XXV. Obs. — J'ai donné des soins à un jeune militaire allié à la famille de Bonaperte. Après beaucoup d'écarts de régime et des mécomptes de fortune, M. \*\*\* devint maniaque, et fut confié à mes soins. Il voyait, dans toutes les personnes qui l'entouraient, des membres le la famille impériale; il s'irritait et s'emportait dès qu'il voyait les domestiques rempir quelque devoir servile; il se prosternait aux pieds de l'un d'eux qu'il prenait pour l'empereur; il lui demandait grâce et protection. Je m'avissi un jour de lui bander les yeux avec un mouchoir. Dès ce moment le malade fut calme et tranquille, et parla raisonnablement même de ses illusions. J'ai répété plusieurs fois la même expérience avec le même succès. Une fois entre autres, j'ai concerté pandent douze beures le bandeau sur les veux du

consenté pardent doute hauras la handaru sur les vaux du

de la dyspnée, me répète souvent : Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais je ne poux pas respirer. Il contient du méphitisme qui m'ôte la respiration; je maigris korriblement, et j'en mourrai.

J'ai vu des aliénés très-agités, très-inquiets, calmés par des odeurs agréables répandues dans leur appartement.

Presque toujours au début, et quelquesois dans le cours des maladies mentales, les fonctions digestives sont primitivement ou secondairement troublées, les aliénés trouvent un mauvais goût à tous les alimens qu'on leur présente, d'où ils concluent que ces alimens sont empoisonnés; ils les rejettent avec fureur ou avec effroi. Ce phénomène provoque en core, chez quelques-uns de ces malades, l'aversion pour les personnes qui les soignent, et cette aversion est d'autant plus énergique, que ces personnes leur étaient plus chères et plus dévouées : qu'y a-t-il de plus affreux que la crainte d'être empoisonné par ceux qu'on aime?

Cette crainte et la répulsion des alimens cessent après peu de jours, soit par la diète, soit après des évacuations, lorsque l'embarras gastrique ou l'irritation de l'estomac sont dissipés. Ce symptôme, si inquiétant pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'observer les aliénés, n'a rien de grave. Il n'est point alarmant comme le refus obstiné de quelques monomaniaques qui ne mangent point, soit pour obéir à une idée fixe qui les domine, telle qu'une expiation, la crainte de manquer à un précepte religieux ou à l'honneur, soit pour terminer leur existence. Le resus de se nourrir, chez ces derniers malades, doit être combattu par tous les moyens possibles, asin de triompher d'une résolution qui menace la vie, tandis qu'il faut livrer à euxmêmes les aliénés qui repoussent les alimens à cause que leur odorat et leur goût sont pervertis par le mauvais état des organes digestifs.

Il arrive aussi que la sécheresse et l'aridité de la membrane muqueuse de la langue et de la bouche persuade à quelques aliénés qu'on mêle de la terre dans leurs alimens, qu'on veut leur faire manger de la viande gâtée; tandis que dans d'autres cas, particulièrement dans la démence, le goût étant détruit, ces malades mangent les substances les plus dégoûtantes et les plus fétides.

Le tact, employé si souvent par la raison pour dissiper les erreurs des autres sens, trompe quelquefois les aliénés. J'ai déjà cité plusieurs faits qui démontrent que la perversion de la sensibilité de la peau cause de nombreuses illusions sur les qualités des corps ambians ou mis en contact avec l'organe cutané.

Les membres des aliénés sont quelquefois tremblans : les extrémités de leurs doigts ont perdu la sensibilité normale. L'attention ne dirige plus l'application des organes du toucher. De là naissent des illusions sur les impressions tactiles des corps. Ces malades sont maladroits, saisissent mal, et ne retiennent pas ce qu'ils prennent; ils cassent ou laissent tomber les objets qu'ils ont saisis. Ils jugent mal de la forme, de l'étendue, de la solidité, de la pesanteur des corps : l'état pathologique du cerveau ne permettant point de rectifier ces illusions.

XXVII. Obs. — Une dame, très-affaiblie par une con-



- 2.º Que les illusions sont aussi souvent provoquées par l'excitation des sens internes que par celle des sens externe s;
- 2. Que les illusions sont le résultat de l'action des extrémités sentantes et de la réaction du centre nerveux :
- 4.º Que les illusions ne peuvent être confondues avec les hallucinations (visions), puisque dans celles-ci le cerveau seul est excité;
- 5.º Que les illusions égarent le jugement sur la nature et la cause des impressions actuellement reçues, et poussent les aliénés à des actes dangereux pour eux et pour les autres;
- 6.° Que le sexe, l'éducation, la profession, les habitudes, en modifiant la réaction cérébrale, modifient le caractère des illusions (Obs. V, XI, XV et autres).
- 7.º Que les illusions prennent le caractère des passions (XII, XIV, XV) et des ides qui dominent l'aliéné (VIII, IX, X, XX, XXI, XXII);
- 8.º Que la raison dissipe les illusions de l'homme sain d'esprit, tandis qu'elle est impuissante pour détruire les illusions de l'aliéné.

Ce mémoire ne sera pas sans intérêt, si, par l'observation, j'ai constaté un phénomène psychologique mal apprécié, quoique fréquent, dans le délire; si les faits que j'ai rapportés jettent quelque lumière sur l'histoire encore si obscure des aberrations de l'entendement; si ces mêmes faits fournissent des vues thérapeutiques applicables au traitement des maladies mentales. Revue des maladies qui se sont présentées à la clinique interne de Strasbourg (professeur M. Lousneux), pendant l'année sociaire 1830-1831; par Maurice Ruer, docteur en médecine.

Nulla est alia pro certo nocendi via, nisi quam plurimas et morborum et dissectionum historias, tim aliorum, tum proprias, collectas habere, et inter se comparare.

Morozoni, de Sedib. et Causis morb., lib. iv, Proæm.

Avant-propos. — En livrant au public médical le résultat des observations que j'ai faites à la clinique de Strasbourg pendant l'année sociaire de 1850-1851, je ne me suis nullement dissimulé les difficultés que devait présenter à un élève à peine initié aux études médicales, un sujet aussi vaste, et qui pour être traité exige nécessairement une longue expérience; mais le désir de faire connaître l'établissement dans lequel les élèves de cette Faculté puisent leur instruction pratique, m'a engagé

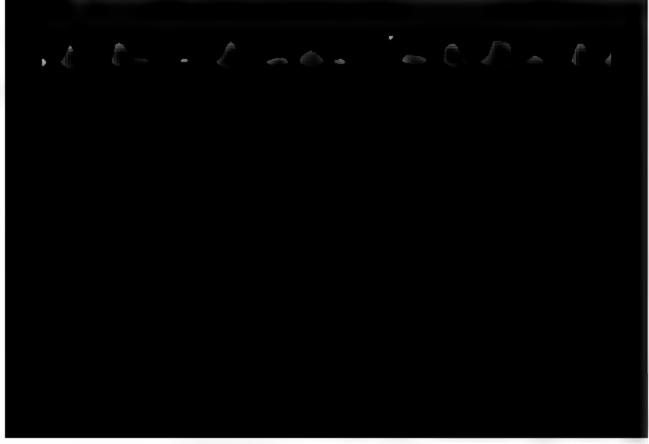

de l'année scolaire de 1830-1831; soit dans les thèses inaugurales de MM. les docteurs Marschal (1) et Rosché (2). J'entrerai donc de suite en matière, en passant en revue les maladies qui se sont offertes à notre observation. Lorsque quelques-unes d'entr'elles me paraîtront présenter quelque intérêt, je les citerai avec détail, et j'indiquerai les vues pathologiques ou thérapeutiques qui ont été professées à cette occasion. Je dois prévenir ici que M. Lobstein a été remplacé momentanément par MM. les aggrégés Aronssohn et Stoltz.

Puisse ce travail attirer l'attention sur un établissement qui mérite d'être plus connu, et qui vient tout récemment, d'après les vœux universels, d'être considérablement augmenté.

Fièvres intermittentes. — La clinique a présenté dans le courant de l'année 34 cas de fièvre intermittente, dont 17 ont offert le type quotidien, 24 le type tierce, 10 le type quarte; 3 se sont présentés avec un caractère indéterminé. On y voit que le type tierce a prédominé, ainsi que l'a déjà observé M. le professeur Tourdes, à l'hôpital militaire (3), et M. Marschal, chirargien interne à l'hôpital de cette ville, dans sa thèse inaugurale (4).

Les sièvres intermittentes se présentent rarement ici avec des caractères pernicieux; les récidives sont fréquentes et doivent être attribuées surtout à l'imprudence des malades qui s'exposent de nouveau et de très-bonne heure à l'action des causes morbifiques qui avaient déterminé le

<sup>(1)</sup> Essai de topographie médicale de l'hôpital civil de Strasbourg. Strasbourg, 1829.

<sup>(2)</sup> Coup-d'œil sur l'observation en médecine-pratique. Strasbourg: 1830.

<sup>(3)</sup> Observat. sur les fièvres intermitt. Journal de la Société de Sciences agric. et arts, vol. V, page 401.

<sup>(4)</sup> Essai de topographie médioale de l'hôp. civ. de Strasboury Strasb. 1829.

premier accès. Souvent elles se compliquent d'embarras gastrique, d'engorgement de la rate et du foie; elles se terminent assez fréquemment par une leucophlegmatie.

M. le professeur Lobstein considère les sièvres intermittentes comme des névroses périodiques, et les range parmi
les maladies dynamiques dont les phénomènes dépendent
d'une intempérie ou actionirrégulière du système nerveux
abdominal; il explique l'engorgement de la rate et du foie
par la concentration de cette action sur les plexus splénique et hépatique en particulier. Cullen, Hossmann et
beaucoup d'anciens pathologistes avaient déjà prosessé cette
opinion. Stoll (1). entre autres, sait remarquer qu'il existe
une grande analogie entre les sièvres intermittentes et les
maladies nerveuses. Parmi les modernes, je citerai MM.
Brachet (2) et Bailly (3) comme se rapprochant plus ou
moins de cette opinion.

Traitement. — Dens les cas où le maladie est simple, on administre à la clinique le plus souvent le suifate de quinine en pilules : 24 sulf. quin.; succ. glycyrr, an 3 j. m. f. m. ex qua form. pil. n.º 60. A la dose de 4 à 8 grains pendant l'apyrexie.

Aux années antérieures à celles dont je m'occupe, on avait déjà soumis à la clinique 44 fièvres à l'action du sul-

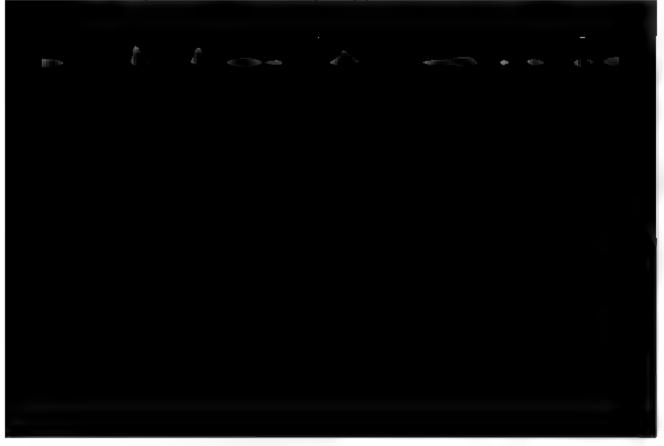

chez un seul malade très-disposé aux hémorrhoïdes, une dose de sulfate de quinine avait provoqué une hématémèse, ce qui avait empêché de continuer le médicament. Dans le cas où la fièvre est accompagnée d'embarras gastrique, on donne un vomitif: 2 Pulv. ipécacuanh.,  $\ni$  j; aut pulv. ipécac., gr. xv; tart. emét., gr. j; f. pulv., s. à prendre en une fois.

Quand les malades présentent de l'engorgement du foie et de la rate, on administre un électuaire du quinquina. Cort. peruv., magnes. calc., au 3 ij; extr. tarax., 3 s; syr. comm., q. s.; pro elect. mell., s. à prendre par cuill. à café, toutes les demi-heures, jusqu'à purgation.

Relativement à ces engorgemens, j'observerai que celui de la rate nous a paru bien plus fréquent que celui du foie; nous l'avons vu commencer quelquesois par une douleur très-aigue à l'hypocondre gauche et qui nous le faisait annoncer, avant même qu'il ne se manifestât; mais une fois formé, nous pouvions presser et palper la tumeur, sans que le malade s'en plaignit, preuve certaine qu'elle ne consistait point dans une inflammation, mais dans une simple hypertrophie. Au reste, ces engorgemens ont constamment cédé et même assez promptement à la méthode indiquée, ce que nous sommes disposé à expliquer par une révulsion sur le canal intestinal et par une secrétion augmentée dans la membrane muqueuse qui le tapisse intérieurement.

Ploie surtout les diurétiques.

Dans le courant de l'année scholaire, nous avons sait des essais pour constater l'essicacité de la salicine préconisée par M. Lehoux. Ils ont tous eu lieu sur des sujets chez qui la maladie s'est présentée exempte de toute complication. Dans une première observation sur une sièvre quarte, elle a été employée à la dose de 8 grains, qu'on a portée successivement jusqu'à 20 grains. Le malade a pris en tout 258 grains; les accès continuant avec la même intensité, pa-

raissant même augmenter de gravité, on a su recours au sulfate de quinine dont huit grains ont suffi pour mettre fin à la maladie. Le même médicament a été employé sur quatres fièvres intermittentes franches et deux fièvres larvées sans plus de succès (1).

La pipérine, que M. le docteur Mélé, à Novarais, dit avoir employée avec succès, a été également essayée dans un seul cas de fièvre franche, mais également sans aucun résultat satifaisant (2).

Quant aux fièvres larvées, le clinique nous en a offert deux exemples. Dans le premier, une céphalée, qui avoit remplacé des accès incomplets de fièvre intermittente, revenuit tous les soirs à la même heure et durait une partie de la nuit. Elle fut suivie, pendant douze jours, d'une intermission plus ou moins complète; au bout de ce temps, on employa six grains de sulfate de quinine, et l'accès suivant manqua. Dans le second, il y eut également une céphalée périodique et quetidienne, offrant pendant cinq jours des intervalles réguliers, mais dégénérant au bout de ce temps en fièvre intermittente véritable.

M. Lohstein pense que les fièvres larvées ne sont autre chose que des névroses intermittentes, partielles, fort circonscrites, n'occupant parfois qu'un très-petit espace, puis-

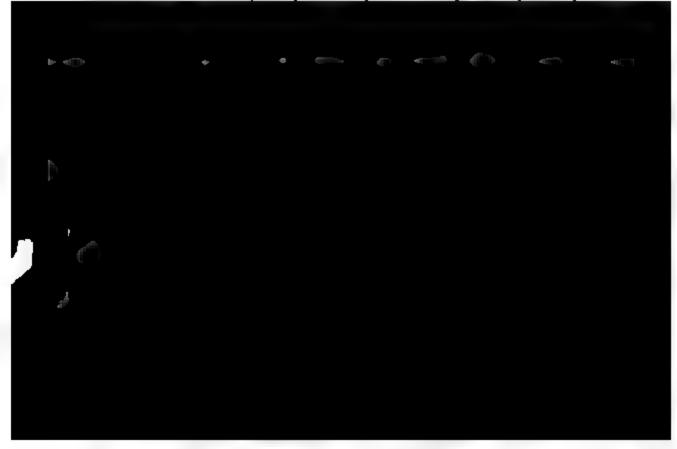

Fièvres continues. — Deux semmes nous ont présenté cette maladie à un plus faible degré; chez l'une, elle est venue à la suite des couches, chez l'autre, elle a succédé à une sièvre intermittente, n'ayant point de caractère prononcé, et ne présentant aucune trace de lésion dans un appareil organique en particulier, si l'on excepte la simple irritation exercée sur le système sanguin. Ces fièvres cédèrent au bout de quelques jours à l'emploi du nitre associé aux sudorifiques. Le mélange nous a paru réussir toutes les fois qu'il s'agissait d'abaisser la chaleur fébrile, de calmer la réaction du système vasculaire et de porter légèrement à la peau. Une douce diaphorèse est d'ailleurs le meilleur moyen de rétablir l'harmonie dans les fonctions, lorsqu'elle a été troublée par les meuvemens désordonnés de la fièvre. La même observation, je le crois, peut s'appliquer aussi aux autres excrétions; mais aucune ne nous paraît aussi complètement critique que celle de la sueur.

Fièvre nerveuse. — Nous avons eu, dans le courant de cette année, huit sièvres nerveuses. Sur les individus qui en ont été attaqués, il y avait sept femmes et un homme; trois ont guéri et cinq ont succombé à la maladie; nous mettons au nombre de ces guérisons, celle d'une femme qui s'est présentée à la clinique avec tous les symptômes ataxiques; la crise s'était faite chez elle par une épistaxis deux fois répétée dans la nuit, et un érythème pustuleux autour des lèvres. Chez une autre, la guérison a eu lieu au bout de 44 jours de maladie, à la suite d'une éruption miliaire cristalline. Les individus morts sont ordinairement entrés à l'hôpital après 15 et même 35 jours de maladie. Un seul a présenté les symptômes inflammatoires à un haut degré; chez trois, on a observé des éruptions miliaires et pétéchiales très-considérables; les autres n'en ont offert que l'apparence; nous n'avons observé qu'une seule fois fois la douleur à l'épigastre, indiquée comme un des symptômes de la maladie, par l'école phy-

siologique. Chez tous, l'autopsie a été faite avec le plus grand soin; quatre ont offert une infiltration séreuse ou séro-sanguinolente de la pie-mère et de l'arachnoïde; chez un seul, on a trouvé un épanchement de sérosité dans les ventricules du cervoau; l'estomac et le canal intestinal étaient constamment injectés et la dothinentérie plus ou moins prononcée, suivant la période et la durée de la maladie. J'ai cherché inutilement à m'assurer de l'altération du névrilemme et de la reréfaction de la pulpe nerveuse , deux lésions dens lesquelles M. le docteur Reinhold (1), fait. consister l'essence de la fièvre ataxique. C'est, au reste, sous ce nom que nous avons observé et étudié à la clinique la maladie nommée fièvre asthénique par Brown, fièvre avec faiblesse, par Richter, typhus, par les anciens, fièvre typhoïde, par M. Louis, fièvre ataxique, par Pinel, fièvre grave, par M. Andral, gastro-entérite, par M. Broussais. dothinentérie, par M. Bretonneau. Nos observations portent principalement sur la fièvre nerveuse aiguë; la fièvre lente nerveuse ne s'est point offerte à notre examen.

Quelles qu'aient été les altérations anatomiques observées dans nos autopsies, nous ne pouvons néanmoins nous convaincre qu'elles aient été dans un rapport de causalité avec la maladie elle même. D'abord, l'infiltration séreuse des

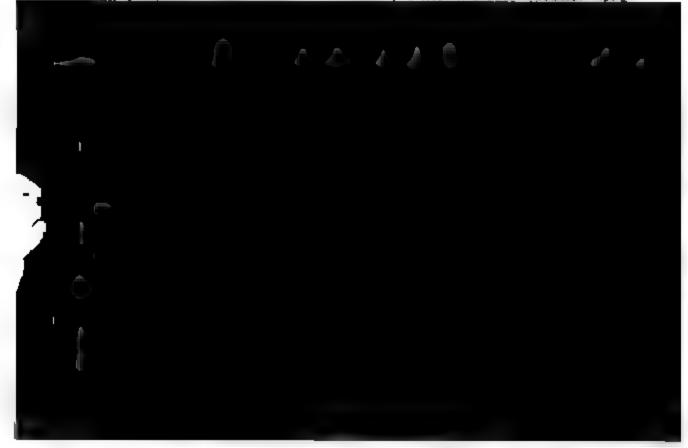

peut pas non plus être considérée comme la cause prochaine de la maladie, par la raison 1.º qu'on l'a vue manquer quelquesois (Alisson à Edimbourg, Neumann à Ber; lin); '2.º Qu'on la trouve dans d'autres maladies telles que la scarlatine (Louis) et la phthisie pulmonaire; et que 3.º elle n'est pas non plus en rapport avec les symptômes et phénomènes de la maladie. On s'est par conséquent borné à la clinique, à ne voir dans la fièvre nerveuse qu'une affection des centres nerveux, produite soit par un ébranlement tout particulier de ces systèmes, soit par un miasme anima sui generis, formé et élaboré dans l'économie animale elle-même, mais susceptible de se répandre au dehors et de se communiquer par contagion. Le miasme paraît agir d'abord d'une manière sédative sur le système nerveux, mais il détermine bientôt une réaction de la part de ce dernier, et c'est ce qui constitue la sièvre proprement dite.

Nous avons reconnu, dans cette sièvre, trois périodes distinctes: 1.º Celle des prodrômes; 2.º celle de l'invasion; 3.º celle de développement, sous-divisée elle même en période d'irritation et en période d'affaiblissement.

Chacune d'elles avait exigé un traitement spécial. Dans la première, lorsque surtout l'on soupçonne l'existence d'un principe miasmatique fixé sur le système nerveux, nous avons eu recours aux vomitifs, dans la vue de détruire et d'éliminer ce même principe, d'ébranler le système nerveux et de le monter sur un autre ton; c'est ce que nous exécutions avec l'ipécacuanha à la dose d'un scrupule, lorsqu'il y avait tendance à la diarrhée, et avec trois grains de tartre stibié dissous dans trois onces d'eau distillée, lorsque le cas contraire existait. La boisson était simplement délayante et diaphorétique, d'après la formule suivante: 2 Rad. gramin., 3 s; coq. cum aq. fontan., q. s.; ad reduct., th ij; add. Rob. sambuc., 3 vj.

On faisait faire en même temps des lotions tièdes avec le vinaigre sinapisé, et on ordonnait des bains de pied de même nature. Dans la seconde période, on continuait le même traitement; s'il y avait frisson, on insistait sur les diaphorétiques, après quoi l'on revenuit aux vomitifs.

Dans la troisième période, il s'agit particulièrement de soutenir les forces de la vie, et d'amener la maladie à une heureuse solution. Peudant le stade d'irritation, il importe de modérer la fièvre, de calmer les symptômes, de favoriser la transpiration, d'opérer sur les émonctoires, de préparer les crises, et de ramener l'équilibre dans la machine. Pour arriver à ce but, nous avons employé l'acétate et le succinate d'ammoniaque, les lavemens apéritifs, la boissons délayantes et diaphorétiques, d'après les préparations suivantes: 26. Inf. sambuc., 3iv; spirit. mind., 3ij; oxym. simpl.; syr. comm. na 3j; m. d. ad vitr.; s. à prendre une cuill. à bouche par heure.

24. Liq. corn. cerv. succin., 3 ij; inf. fl. til., 3 iv; syr. cort. surant., 3 j; s. à prendre à cuill. à bouche par heure.

Lorsqu'enfin, dans le stade d'affaiblissement, il s'agissait d'empêcher la chute des forces vitales, et qu'en même temps la peau était sèche ainsi que la langue, et que le malade était plongé dans le délire, c'est au camphre que nous nous sommes adressé, d'après la formule suivante: 24. camphre, 3j; gom. arab., 3j; inf. fl. til., 3iv; oxym. simpl.;

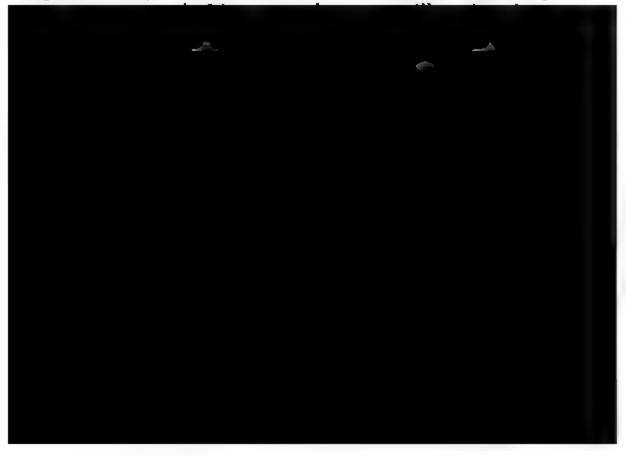

avec du vin aromatique. Je n'ai pas besein d'ajouter que le traitement était modifié dans le cas où une complication particulière offrait de nouvelles indications à remplir.

Arachnite. — Antoine-Joseph Eckert, âgé de 10 ans, se plaignait depuis six ans de maux de tête continuels; huit jours avant son entrée à l'hôpital, qui eut lieu le 17 juin 1851, le mal de tête redoubla, et le malade présenta bientôt les symptômes suivans.

Céphalée permanente, somnolence, vomissement, état fébrile caractérisé par la chaleur et par la fréquence du pouls, qui de plus est tendu et vibrant. Saignée du bras; dix sangsues aux tempes. H. Mercur. dulc., gr. j; pulv. fol. senn.; sacch. alb., aa, gr. iv; m. f. pulv. det. in sexdupl. s. 1 poudre de 2 en 2 heures.

La saignée et l'application des sangsues sont suivies d'un très-bon effet, et les poudres avaient provoqué quatre sel les. Le 18, la céphalée a disparu, et il ne reste qu'un peu de faiblesse; mais le pouls est toujours fréquent (120 pulsations). Le jour suivant, la céphalée, et le pouls monta jusqu'à 134 battemens par minute. Cet état continua jusqu'au 22 sans qu'on eût changé de médication. Dès ce moment, les symptômes diminuent; le mal de tête cesse tout-à-fait; le pouls redevient naturel, et le malade sort guéri le 25.

On voit que la marche de cette maladie, qui aurait pu devenir très-grave, a été arrêtée dans la première période.

Heureusement elle ne présentait pas encore des symptômes plus fâcheux, tels que strabisme, grincemens de dents, cris hydrencéphaliques, etc. Le traitement, qui a été suivi de succès, et qu'on doit toujours employer dans cette circonstance, consiste dans la méthode antiphlogistique la plus large. On n'hésita pas à pratiquer une saignée du bras, et à la faire suivre immédiatement d'une application de sangsues; le mercure doux, en procurant plusies selles, servait à débarrasser la tête et à faire une révului

31.

sur les intestine. Toutes les fois qu'on peut encore administrer ce médicament, et qu'il n'est pas vomi par les malades, on a des chances de succès pour la guérison de cette maladie. Nous soupçonnons au reste que, dans ce cas, l'inflammation résidait dans cette portion de l'arachnoïde qui tapisse les ventricules du cerveau, et qu'elle aurait pu se terminer par une hydropisie des ventricules, si on ne fét parvenu à l'arrêter dès sa naissance.

Péricardite.—Marg. Barbier, âgée de 22 ans, servante, se disant malade depuis trois jours, entra à la clinique le 11 décembre 1851, se plaignant d'une douleur derrière le sternum, tellement vive que cette partie ne put supporter le moindre attouchement; elle ne pouvait indiquer aucune cause à sa maladie. Elle présentait en outre les symptèmes suivans : Toux sèche; avec augmentation de douleur, pouls subfréquent, contracté, un peu dur; point de chaleur; céphalalgie; langue melle, nette à sa pointe, couverte à sa base d'un mucus blanchâtre : de temps à autre difficulté d'avaler; selles naturelles; menstruation régulière. La malade, sujette à des apasmes, avait eu, la nuit qui précédait son entrée à l'hôpital, une forte chaleur accompagnée de de jactation et de délire : des sinapiames firent cesser ces accidens : on lui prescrivit une notion avec : 26, nitre dé-

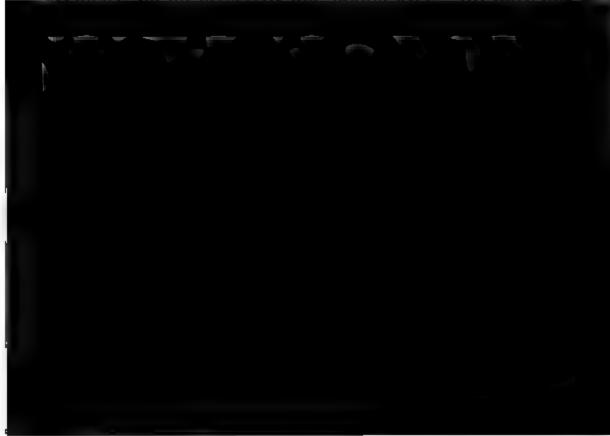

Le sang était couvert d'une croûte phlogistique. Avant qu'on ent pratiqué la saignée, la malade avait encore eu un redoublement de douleur dans la région précordiale. A trois heures de l'après-midi, il y eut un accès de fièvre, pendant lequel la douleur de la poitrine était beaucoup amoindrie; le soir cette douleur était très-supportable. Le lavement avait produit deux selles.

Le 13, la douleur diminue; le pouls est presque naturel; la langue très-nette. Môme médicament, mais sans nitre. Vésicatoire à la poitrine.

Les jours suivans, la malade va de mieux en mieux; elle se plaint seulement de faiblesse, de lassitude et de douleur dans les membres. Les symptômes diminuent journellement, et la malade sort parfaitement guérie le 27.

J'ai cru devoir rapporter cette observation, parce qu'il est assez rare de rencontrer des péricardites, et de les voir se terminer heureusement. Touseles signes au reste s'y trouvaient, du moins ceux qui caractérisent l'inflammation sub-aigue du péricarde (pour me servir de l'expression de Corvisart). Dans cette inflammation, la plus benigne de toutes, on n'observe pas la respiration entrecoupée, une vive inquiétude peinte sur la figure du malade, une sièvre continue, etc.; mais les symptômes sont pour ainsi dire plus modérés. Et quoique les ouvertures des cadavres fassent connaître un déserdre en peu plus prononcé que dans les péricardites aiguës, puisqu'elles constatent au moins un produit matériel, savoir une fausse membrane, celle-ci néanmoins n'est point de nature à porter un trouble extrême dans l'économie ou à compromettre la vie, puisque, au bout du compte, elle se transforme en tissu cellulaire, et détermine les adhérences qu'on rencontre si fréquemment entre le cœur et le péricarde. J'oserai presque soutenir que, en faisant un jour l'autopsie de cette fille dont j'ai rapporté l'histoire de la maladie, on trouvera une adhérence samblable, ou du moins des taches blanches et laiteuses, sur le feuillet séreux qui tapisse le cœur, et qui sont également le résultat de l'espèce d'inflammation que je viens de signaler, et à laquelle M. Lobstein a donné le nom d'épiphlogose pour la distinguer des autres espèces d'inflammation, dont la marche, les symptômes, et surtout le produit pathologique, sont entièrement différens, ainsi que leur terminaison.

Pleurésie, pneumonie et péripneumonie. — Nous avons réuni ces trois maladies, parce que reconnaissant la même étiologie, présentant à peu-près les mêmes symptômes, elles offrent aux praticiens les mêmes indications à remplir et sont combattues par les mêmes moyens thérapeutiques. Elles se sont offertes dans le proportion suivante:

17 pleurésies dont 8 observées sur des femmes et 9 sur des hommes.

2 pneumonies attaquant 2 hommes.

Sur les 21 malades traités à la clinique, un seul a succombé; mais il est permis de croire que la mort de cet homme, tailleur de pierres, a été hâtée par un engorgement du poumon, suite presque inévitable de sa profession. Une pleurésie observée au mois d'avril chez une femme, s'est compliquée successivement de symptômes ataxiques lequel la maladie débute constamment, la réaction qui lui succède, les symptômes graves qui se manifestent et parmi lesquels le transport au cerveau n'est pas un des moins fréquens; mais comme tous les extrêmes se touchent, l'innervation exaltée tombe, lorsque la résolution ne s'opère point, dans un excès contraire. La vitalité du poumon diminue, et l'engouement ainsi que l'hépatisation de ce viscère en sont les suites inévitables.

Il résulte de cette manière de voir que la méthode antiphlogistique, si nécessaire et si éminemment utile dans une certaine période de la maladie, a aussi ses bornes qu'on ne doit point outre-passer, de crainte de déterminer dans l'organe pulmonaire un affaiblissement qui pourrait dégénérer en une paralysie contre laquelle viendraient échouer les excitans les plus puissans, tels que le camphre, la gomme ammoniaque, les fleurs de benjoin, la liqueur ammoniacale anisée ou succinée, les vésicatoires, etc., etc.

Rhumatisme. — Nous avons eu en tout 25 exemples de rhumatisme chez 12 hommes et 13 femmes; 2 seulement sont sortis de l'hôpital imparfaitement guéris. Cette affection se présentait le plus souvent dans toute sa simplicité, quelquefois seulement elle a été accompagnée d'embarras gastrique et de symptômes inflammatoires. Chez trois semmes, elle se compliquait de sièvre tierce. Chez un homme, la maladie, après avoir erré et s'être portée successivement sur dissérens organes, s'est sixée sur le tube digestis. Nous n'avons pas fait difficulté de placer au nombre de ces malades, trois individus offrant quelques symptômes d'arthritis, mais qui n'étaient pas assez prononcés pour être distingués du rhumatisme. En considérant le rhumatisme comme une espèce particulière d'inflammation des muscles et des aponévroses, produite par un principe irritant sui generis et qui paraît être la matière des transpirations insensibles retenues ou répercutées, on peut se rendre quelque raison de la différence qu'il y a entre cette affection

et les autres inflammations. En effet, ne passant jamais, ni à la suppuration, ni à la gangrène, sa guérison est dans le plus grand nombre des cas obtenue par l'élimination par la sueur du principe auquel nous avons attribué son existence.

Le moyen qui nous a réusei le plus souvent pour arriver à ce résultat, c'est la poudre de Dower, administrée à la dose de 5 à 8 grains, répétée trois fois dans les 24 heures; l'esprit de Minderer, à la dose de 1 à 2 onces, par exemple : 24 Gom. arab., 3 j; spir. mind., 3 j; inf. fl. samb. aut til., 3 iv; syrup. comm., 3 j; m. une cuill. à bouche par heure.

Si le rhumatisme s'était porté à l'intérieur, les ventouses et les vésicatoires nous out rendu de grands services. Dans le cas de rhumatisme chronique, nous avon employé les préparations ammoniacales souvent associées à l'extrait d'aconit, la teinture de gayac et surtout la teinture de colchique d'automne. Les essais faits avec cette dernière, ont été consignés dans la dissertation de Kuhn. Enfin, nous avons quelquefois mis en usage l'acupuncture avec un succès varié; dans quelques cas, elle nons a paru réussir complètement, notamment sur un vieux militaire attaqué d'un rhumatisme chronique aux nouscles qui s'attachent au con-



de congestion de sang dans le poumon; che sieurs, il s'y joignait un état fébrile soit continu soit rémittent. Je placerai sur la même ligne une toux continue observée sur un serrurier, et qui avait ceci de particulier, que les crachate étaient noirs, comme si on y avait mêlé de la poudre de charbon. Au reste, tous les malades sont sortis guéris de la clinique; c'est à quoi on devait naturellement s'attendre d'une maladie aussi peu dangereuse. Quant à la nature du catarrhe, il ne peut y avoir sur elle qu'une seule manière de voir; la maladie ne consiste, en effet, qu'en une fluxion muqueuse du poumon, ou pour mieux dire, dans une sécrétion augmentée de la membrane qui tapisse intérieurement les voies aériennes, sans l'intervention d'un état inflammatoire; c'est dans ce dernier point, que M. Lobstein s'écarte de la doctrine de Hunter, de Pinel et de l'école physiologique, d'après laquelle le catarrhe pulmonaire est le résultat d'une phiegmasic. Aux causes prédisposantes généralement reçues, il ajoute la réaction par sympathie nerveuse de l'estomac sur les organes de la respiration, se fondant sur cette observation, que la prédisposition au catarrhe est souvent en rapport avec l'état des voies gastriques, et qu'elle peut être combattue avec succès à l'aide des remèdes qui fortifient l'estomac.

Traitement. — Dans le cas d'un catarrhe simple, nous avons vu employer ordinairement les expectorans, tels que le soufre doré d'antimoine, kermès minéral; si la maladie paraissait provenir de refroidissement, en ajoutait les sudo-rifiques, et alors on faisait usage le plus souvent de la poudre de Dower, de l'acétate d'ammoniaque. 2 Sulf. aur. antim., gr. 17-71; gom. arab.; nitr. dépur. au 3 j; inf. flor. til. 3 iv-vj; spir. minder. —Syr. acetic.—Syr. comm. au 3 j; m. une cuillerée à bouche par heure.

Si les malades se plaignent avec leur toux d'une douleur dans un endroit déterminé de la poitrine, on leur sait la les ses srictions avec un liniment volatil; on applique des ventouses que la vésicatoire, si la toux se prolonge et menace de devenir chronique. Le premier de tous les remèdes est le lichen d'Islande; s'il n'est pas bien digéré, on lui associe quelque substance aromatique, et lorsqu'il y a asthénie générale du système, on y ajoute le quinquina d'après la formule suivante : 24 Cort. peruv. — Lich. Island. At \$15; f. cum aq. font. décoct. \$vj; ad coll. add. sys. alb., \$j; m. une cuill. par heure.

Dans le cas où la cause déterminante du catarrhe paratt résider dans l'estemac ou dans les premières voies, on emploie les évacuans et surtout l'émétique, qui a l'avantage de favoriser en même temps les sueurs; si enfin un état inflammatoire se joignait aux symptômes ordinaires, on avait soin de recourir au traitement antiphlogistique, surtout aux saignées générales et aux applications de sangsues sur la poitrine, avant d'en venir aux expectorans et aux préparations antimoniales plus particulièrement.

Paralysic idiopathique aigué du poumon. — C'est sous ce nom que nous rapportons l'histoire d'une maladie que nous avons pu observer plusieurs fois à la clinique comme un phénomène accessoire à d'autres affections de la poitrine, surtout à la phthisie pulmonaire, et les terminant d'une manière subite, inattendue; mais qui, dans le cas

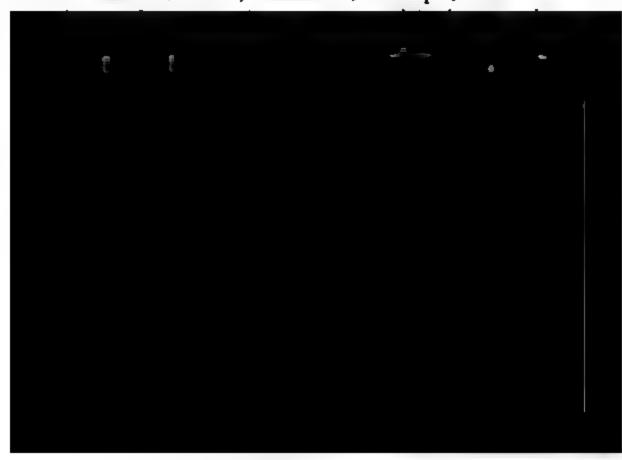

ordonna une saignée de dix onces; à l'intérieur, on administra: 4 nitr. dépur., 3j; inf. sambuc., 3 iv; spir. minder. sir. comm. aa 3j; m. s. une cuill. à bouche par heure. Un lavement; une infus. de fl. de till. pour boisson.

La saignée fut pratiquée à neuf heures du matin (sang naturel); un soulagement marqué s'en suivit et dura pendant deux jours; mais à onze heures du matin, le malade fut pris d'une dyspnée considérable; la respiration était courte et difficile, et accompagnée d'un râle muqueux trèsmarqué. Le malade saisait des efforts comme pour rejeter des mucosités amassées dans les bronches, sans néanmoins pouvoir expectorer; les efforts ne sirent qu'augmenter la dyspnée, qui bientôt se changea en orthopnée; une douleur forte s'étendant à toute la longueur de l'épine du dos, accompagnée de chaleur intérieure, vint se joindre aux symptômes indiqués. Le pouls s'étant relevé de nouveau, une nouvelle saignée de huit onces (sang épais, commencement d'une croûte phlogistique) fut pratiquée et suivie d'un commencement de lipothymie; pendant une heure après cette seconde émission sanguine, la respiration se montra moins stertoreuse et moins précipitée; alors on appliqua des sinapismes à la poitrine et aux bras, et on prescrivit à l'intérieur une mixture béchique, le pouls restant plein, fréquent et élevé; l'expression de la figure et la chaleur étaient naturelles. Cet amendement dura peu; la dyspnée revient plus fort que jamais, et la respiration devient stertoreuse. Enfin, à quatre heures de l'après-midi, le pouls paraissant encore assez élevé et fréquent, les forces diminuèrent, et le malade, qui n'avait pas perdu un seul instant connaissance, sentit l'approche de la mort, qui eut lieu une heure après.

L'autopsie, qui sut faite le 7, à neuf heures du matin, montra:

A la tête: dure-mère plus injectée qu'à l'ordinaire, piemère offrant une couleur lactée sans infiltration; densité du cerveau normale; substance corticale naturelle; substance médullaire médiocrement sablée; centre ovale du côté droit plus sablé que celui du côté gauche; très-peu d'eau dans les ventricules latéraux; plexus choroïde un peuplus ronge qu'à l'ordinaire; rien dans le troisième ventricule; rien de particulier non plus à la base du cerveau.

A la poitrine : poumon suin , péricarde de même ; cour attaqué d'hypertrophie concentrique à son ventricule gauche ; ventricule droit dilaté.

A l'abdomen: foie d'un volume ordinaire, d'une texture saine, un peu engorgé; vésicule plus grande que de coutume, et offrant une inflexion à son front; rate plus volumineuse, attaquée de ramollissement; estomac distendu par des gaz; injection en partie pointillée, en partie arborescente, de la membrane muqueuse de l'estomac, dans l'endroit qui succède immédiatement à l'œsophage; rieu de particulier dans le duodénum; glandes mésentériques engorgées, offrant le commencement d'une dégénérescence tuberculeuse; point de dothinentérie; rien aux nerfa splanchniques; reins offrant les signes d'une congestion sanguine.

L'exemple que je viens de citer est un de ceux auxquels le docteur Schaeffer (1), de Ratisbonne, a donné le nom de



également reconnue chez eux, et l'observation que nous venons de citer en est une nouvelle preuve. En effet, rien n'a été trouvé ni dans le poumon, ni dans les autres organes, si ce n'est une hypertrophie du ventricule gauche; mais cette légère altération organique n'ayant donné lieu pendant la vie à aucun des symptômes qui la caractérisent, on ne saurait lui attribuer l'issue fâcheuse de la maladie. A des symptômes morbides peu effrayans, nous voyons se joindre tout-à-coup une dyspnée sormidable, accompagnée de râle muqueux; au bout d'une heure, la respiration devient stertoreuse, et la mort arrive six heures après ces accidens. Pourrait-on ne pas voir ici une lésion vitale de l'organe respiratoire? Cette idée d'ailleurs ne saurait répugner aux physiologistes ni aux pathologistes. Les expériences directes, si souvent répétées de nos jours, ont prouvé que le poumon, tout en jouissant d'une vie qui lui est propre, est sous l'influence immédiate des nerfs de la vie de relation; dès-lors une paralysie de cet organe n'a rien de plus extraordinaire que celle de tout autre organe. Cette maladie, dont nous venons de constater l'existence chez les adultes, comme elle l'avait été chez les enfans, se présente surtout fréquemment chez les vieillards, et ici encore on retrouve analogie parfaite. M. Lobstein rattache à cette affectiondes observations rapportées par M. Andral (1), et que ce professeur ne sait comment expliquer. Nous pouvons dès ce moment nous rendre un compte facile des phénomènes singuliers présentés dans les deux observations que nous allons rapporter plus loin à l'occasion de la phthisie pulmonaire, et où la paralysie du poumon a été entièrement occasionée par l'altération arrivée à l'organe.

Phthisie. — La phthisie, cette terrible maladie qui décime le genre humain, se présente très-souvent à la clini-

<sup>(1)</sup> Clinique médicale, 2.º édition. Tome I.er observation XI, page 213. Observat. XIX, pag. 245. Observ. XX, page 250.

que. 21 observations de ce genre ont été recueillies dans le courant de cette année, dont 11 hommes et 10 femmes. Six de ces malades sont sortis de la clinique avant la terminaison de leur maladie. Une jeune fille, chez qui la maladie a commencé par de fréquentes hémoptysies et s'est compliquée d'affection gastrique, est sortie après cinq mois et demi de séjour à l'hôpital, dans un état très-satisfaisant. Dans ce moment encore, elle jouit d'une parfaite santé (1) -Sur 14 qui ont succombé, 8 ont été ouverts et examinés avec le soin le plus scrupuleux; ils ont présenté les altérations organiques ordinaires, telles que , poumon plus ou meins hépatisé, vomiques et cavernes plus ou moins considérables, ædème du poumon plus ou moins prononcé; 4 seulement ent présenté la dothinentérie à différens degrés de développement. Je crois devoir citer avec détails les ebservations suivantes :

Jean Rœmersberger, âgé de 39 ans, journalier, entra à la clinique, le 16 novembre 1850, se disant attaqué depuis 35 jours d'une toux chronique accompagnée d'expectoration difficile, de crachats mucoso-spumeux, negeant à la surface d'un vase à moitié rempli d'eau, de dyspnée pendant la nuit, d'une respiration avec râle muqueux et ger-



la langue parsaitement nette. On lui donne: 2 Extr. aconit., gr. viij; gom. arab., 3 j; déc. hord., 3 iv; syr. acét., syr. comm. aa 3 j; m. s. une cuill. par heure. Une décoction pectorale pour boisson.

Les jours suivans, l'expectoration devint plus facile; les symptômes s'amendèrent peu-à-peu, et la toux elle-même diminua de jour en jour. Le 22, l'état du malade paraissant devenir plus franchement catarrhal, en ajouta le soufre doré d'antimoine à la potion précédemment prescrite. Le 24, la principale indication semblait consister à tonifier le poumon, tout en favorisant l'expectoration. On prescrivit, en conséquence, une décoction de lichen d'Islande avec l'extrait d'aconit. Le 25, l'amélioration paraissait plus prononcée que jamais; néanmoins le malade mourut une heure après la visite.

L'autopsie fut faite le 26, à 9 heures du matin. Le poumon droit était entièrement hépatisé et rempli d'un grand nombre de vomiques, les unes plus petites, les autres plus grandes. Le poumon gauche était dans le même état, à l'exception d'une très petite partie de son lobe inférieur. On n'a rien trouvé de particulier dans le cœur et dans les intestins; les bronches ne furent point examinées.

Jean Théophile Krieg, âgé de 57 ans, tailleur de pierres, entra à la Clinique le 16 mai 1831. Vingt ans auparavant, il avait été frappé d'une légère attaque d'apoplexie, qui né lui laissa d'autre incommodité qu'une dyspnée continue, laquelle avait passé à l'état d'orthopnée, quelques jours avant son entrée à l'hôpital. Le 16 mai, il était dans l'état suivant: la poitrine, explorée par la percussion et le stéthoscope, ne présentait qu'une légère pulsation dans une étendue assez considérable du côté gauche de la poitrine. La pulsation était abdominale; le malade ne toussait pas; le pouls était petit et nerveux; la peau de la face, des mains, des genoux, était d'une pâleur remarquable; M. Lobstein soupçonna l'existence d'un anévrysme passif du

côté gauche du cœur. On prescrit : 2/ Napht. vitriel., 9j; spirit. sal. amon. anies. 3j; aq. mélise., sq. naph. an 3 ij; syr. gummes., 3j; m. une cuill. par heure.

Le 17, les symptômes étaient les mêmes; le malade

meurt à 7 heures du soir.

L'autopsie fut faite le 19, à 8 houres du matin. — En voici le résultat : hépatisation partielle de la partié supérieure du poumon droit, petite vomique du foie, poumon extrêmement adhérent à la plèvre costale; par conséquent, absence d'hydro-thorax, hépatisation presque totale du lobe supérieur du poumon gauche avec vomique au centre de cette hépatisation; plèvre pulmonaire à l'état cartilagineux, hydro-péricande, tache blanche sur le cœur; ventricule gauche un peu dilaté; see parois un peu flasques; ventricule droit dans l'état naturel. Rate à tuniques cartilagineuses. Rien de particulier aux autres visoères.

Nous citerons la L<sup>20</sup> observation comme analogue à celle que M. Louis rapporte dans son ouvrage aur la phthisic (1). A la question que se pose ce savant praticien: Comment expliquer une mort si prompte sans aucun accident et sans aucun phénomène précurseur ou concomittant? Nous répondrons qu'il ne faut pas veir dans les maladies le côté matériel seul, c'est-à-dire l'induration, l'hépatisation, l'en-



reconnaissait probablement des causes vitales, puisque elle existait longtemps avant que le poumon se sût hépatisé et qu'une vomique se sût sormée. Un état d'asthénie, auquel participait aussi le cœur, saisait donc le sond de cette maladie et amena la mort de l'individu, laquelle aurait pu encore être retardée, si la phthisie seule l'avait occasionnée, puisqu'elle n'était pas encore arrivée à sa dernière période.

Le cassuivant est un exemple d'une phthisie pulmonaire qui est survenue lentement et à la suite d'une cachexie générale. Charles Peisch, âgé de 43 ans, horloger, entra pour la première fois à la Clinique, souffrant des douleurs vagues et sourdes. Sorti guéri après un court séjour, il se présenta de nouveau le 12 juin 1851, avec les symptômes suivans: face, extrémités inférieures et scrotum infiltrés; prostration extrême des forces; douleurs dans les membres et dans les lombes; toux sèche, vertiges, appétit vorace; soif inextinguible, ne pouvant presque pas être appaisée par 14 livres de boisson prises chaque jour; urines très-copieuses, décolorées et insipides; à ces signes on n'eut pas de peine à reconnaître l'existence d'un diabétès, et ce qu'il y avait de remarquable, c'est que les symptômes de cette maladie étaient en rapport inverse avec ceux de l'anasarque. Le traitement devait varier suivant les circonstances, et l'on dut employer tour-à-tour les excitans, les toniques et les sudorifiques. La maladie parut diminuer de gravité, et le 14 août, jour de fermeture de la Clinique, le malade se trouvait dans un état assez satisfaisant. Le 11 novembre 1831. il revient à l'hospice avec tous les symptômes d'une phthisie pulmonaire au deuxième degré. Pendant les vacances, on lui avait sait subir un traitement mercuriel motivé par d'anciennes affections syphilitiques. La phthisie sit des progrès rapides. Le 18, le malade succomba. L'autopsie sut saite 36 heures après la mort.

Poitrine. — Léger hydrothorax du côté gauche, hépatisation du lobe inférieur du poumon gauche; lobe supérier sain; plèvre costale et pulmonaire tapissée de fausses membrance au premier degré; partie moyenne et supérieure du lobe supérieur du poumon droit, présentant de l'hépatisation et une vomique considérable; lobe inférieur assez sain; hydro-péricarde; parois du ventricule gauche très-épaissies, foie sain, rate un peu plus volumineuse qu'à l'ordinaire, mais non altérée dans son tissu; point d'ulcérations dans les intestins; reins parfeitement sains.

Cette observation est encore remarquable sous un autre rapport, c'est que l'ouverture du cadavre n'a rien appris sur la cause prochaine du diabétés. Il est vrai que celui-ci avait déjà cessé depuis un certain temps; mais les changemens organiques, quels qu'ils soient, auraient dû persister dans les reins, ou du moins quelques-unes de leurs traces, si c'est à ces altérations qu'était due la maladie.

Sous le rapport de la thérapeutique, on doit admettre trois espèces de phthisie pulmonaire, la phthisie tubercu-leuse, la phthisie ulcérée et la phthisie pituiteuse. Les observations que nous avons recueillies appartiennent toutes à la seconde espèce; néanmoins elle doit, dans la plupart des cas, être considérée comme une suite de la première; un effet, il est très-rare de la voir persister jusqu'à la mort du sujet; ce n'est guère que dans le cas où les tubercules



soit passives, vers l'organe pulmonaire. Voyez, par exemple, les hypochondriaques tourmentés pendant de longues années de leurs spasmes abdominaux; ils finissent par tomber dans la phthisie pulmonaire, et particulièrement dans la phthisie trachéale. Examinez les arthritiques : des tubercules crétacés se développent dans le parenchyme de leur poumon; il n'y a pas de scrosuleux qui ne sinisse ainsi sa carrière; les neuf dixièmes de phthisies ne sont-elles pas en effet des phthisies scrosuleuses. La diathèse catarrhale, la cachexie syphilitique, que produisent-elles à la longue, si ce n'est une altération radicale du poumon? D'un autre côté, la disposition phthisique est elle-même une véritable phthisie; analysez-la, et voyez si vous n'êtes pas obligés de remonter à une irritabilité ou à une sensibilité exaltée, soit du système nerveux; soit du système sanguin, d'où résulte une tendance permanente à une circulation irrégulière, à des congestions de sang, et par suite à une fausse pléthore dans les organes mous et spongieux. Ainsi; chez un sujet affecté de disposition phthisique, le poumon est le siége permanent d'une congestion de sang qu'augmentent les causes les plus insignifiantes, et qui devient d'autant plus dangereuse, que le jeu de l'organe a pu être gêné par une conformation vicieuse de la poitrine. Cette congestion une fois admise, et une stase d'humeurs dans le poumon reconnue, on concevra facilement que ces dernières finissent par pêcher ainsi par leurs qualités, que la nutrition de l'organe se fasse mal, surtout si, comme il en arrive dans la diathèse scrofuleuse, la plasticité générale est en défaut. De là la tendance à des sécrétions morbides et au développement de matières hétéro-plastiques qui se produisent dans le parenchyme du poumon sous forme de granulations, de tubercules, de substance grise, etc. Or, c'est une tendance basée elle-même sur un état dynamique vicieux, soit du système nervoso-sanguin en général, soit de celui d'un appareil ou d'un organe en particulier, qui est transmise des parens aux enfans; c'est ce qui constitue l'hérédité de la phthisie. M. Lobstein ne pense pas que les tubercules soient innés, mais la faculté de les sécréter et de les développer; il n'est pas éloigné non plus d'admettre la contagion dans cette maladie, se rangeant du côté de l'opinion de Van-Swieten, Frank et Hufeland. Des exemples trop frappans et trop bien constatés de phthisie qu'il a observés dans des familles, et que des époux se sont donnés, l'ont fortifié dans cette opinion, bien qu'il ne puisse la défendre par des considérations théoriques.

Quant à l'anatomie pathologique du poumon des phthisiques, voici la doctrine que ce professeur enseigne dans
son cours : Il n'y a, sous le rapport pathologique, aucune
différence entre la phthisie tuberculeuse et la phthisie ulcérée. L'une est le complément ou la suite nécessaire de
l'autre, et toutes les deux entratnent une fièvre lente; mais
il y a une différence sous le rapport anatomique, puisque tantôt la maladie a son siège primitif dans les vaisseaux
lymphatiques, ce qui fait la phthisie scrofuleuse, et tantôt
dans les vésicules bronchiques, ce qui constitue la phthisie
non scrofuleuse. Néaumoins, dans l'une et l'autre espèces,
l'origine et le développement de la maladie organique sont
les mêmes. Elle commence constamment par des granula-

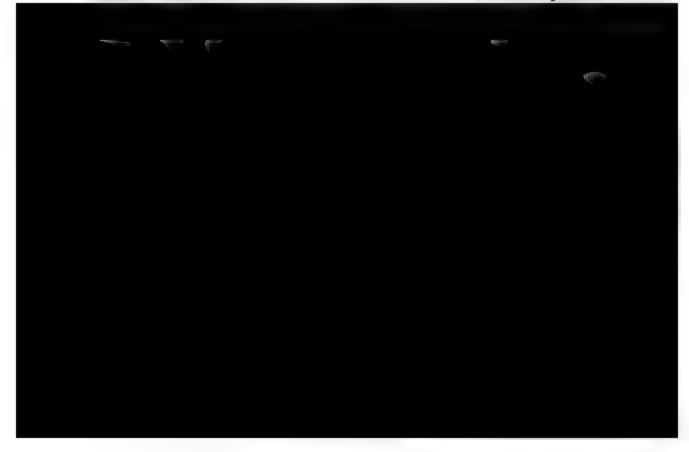

tervé une guérison complète de la phthisie ulcérée. Laennec en a constaté quelques cas, et M. Lobstein en a observé deux dans le courant de sa pratique. Ces guérisons ne purent arriver que par le concours de quatre conditions favorables: 1.º de l'absence d'une cachexie ou d'une cause générale; 2.º d'une induration grise qui n'est que partielle, et au centre de laquelle la vomique est creusée; 3º. des efforts de la nature qui cherche à développer à la surface interne de la vomique un tissu oméio-plastique (tissu pyogénique ayant de l'analogie avec les tissus muqueux) susceptible de transformations organiques, telles qu'une dégénérescence en tissu cellulaire après une inflammation adhésive; 3.º de la conservation du ton, de l'énergie et de la force vitale du poumon.

Pour compléter le tableau des désordres qu'amène la phthisie ulcérée, opposons-lui celui des autres maladies organiques du poumon, qui sont moins fâcheuses et qui laissent plus de chances de salut au malade. Elles consistent dans des engorgemens, mais qui dissèrent de celui que je pourrais appeler phthisique, en ce que, 1.º ils ne sont pas formés d'une matière hétéro-plastique; 2.º qu'ils ne passent pas par la forme de granulations miliaires, hordéi. formes, lobulaires, et par l'état tuberculeux, mais que, moins lents à se développer, ils affectent plus particulièrement le tissa inter-lobulaire et inter-vésiculaire du poumon; 3.º. en ce qu'ils ne dégénèrent pas en ulcères et en vomiques. Quand ils n'occupent pas la totalité du poumon, qu'ils ne dépendent pas d'une diathèse (ce qui a rarement lieu, parce qu'ils sont dus à une cause accidentelle, telle qu'une inflammation); quand le poumon conserve sa force vitale, et qu'on peut le préserver de la paralysie dont il est susceptible d'être attaqué aussi bien que les autres organes, ils peuvent être dissipés peu à peu, ou bien l'individu peut les porter presque impunément pendant toute sa vie. Au reste, ces engorgemens offrent encore une dissérence tranchée relativement à leur consistance, lorsque l'inflammation qui la détermine n'est pas tout à-fait franche, lorsqu'elle attaque des individus faibles, des enfans, des femmes délicates, des vieillards; lorsqu'elle a lieu sur des personnes sujettes au catarrhe chronique, l'engorgement est
mou, et prend le nom de splénification ou d'engouement.
Lorsque, au contraire, l'individu est placé dans des conditions opposées, cet engorgement est encore plus dense, et
prend le nom d'hépatisation, laquelle est rouge ou blanche, suivant qu'il s'est écoulé un temps plus ou moins long
entre l'instant de sa formation et celui auquel on s'est livré
à l'examen cadavérique.

Apoplexie. — Trois apoplexies ont été observées chez deux hommes et une femme. Cette dernière guérit facilement d'une attaque qui avait été insignifiante, et dont il ne resta qu'une légère faiblesse dans le bras droit. Je crois devoir citer en détail les deux autres observations.

1.\*\* Obs. — Jean-Jacques Spekel, âgé de 58 ans, ancien militaire, entra à la clinique le 18 janvier 1831, après huit jours de maladie; il ne présentait d'autres symptômes qu'une rétention d'urine jointe à une constipation assez opiniâtre, et une légère aberration d'esprit caractérisée par le désordre et l'incohérence des idées; pendant trois jours

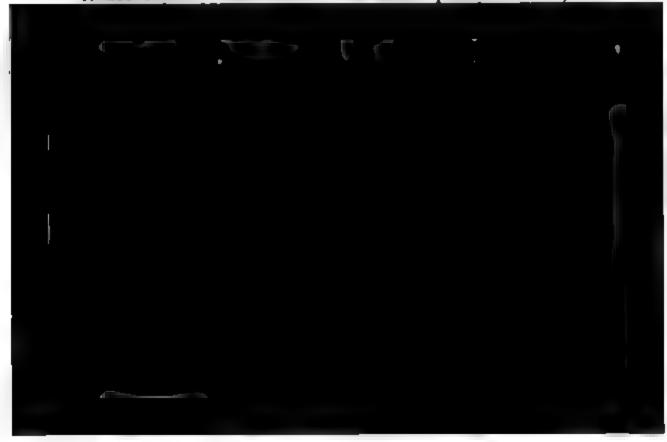

à la tête avec du vin aromatique, et on appliqua un vésicatoire à la nuque. Le 27, la toux était presque nulle pendant le jour, mais plus fréquente pendant la nuit. Le pouls était sub-fréquent et petit, et la tête toujours faible. M. Lobstein, craignant de voir cet état d'asthénie de l'encéphale se terminer par une apoplexie nerveuse ou séreuse, ordonna la prescription suivante : 2. fl. arnic., 3j; inf. in aqferv., 3iv; ad collat. add.; liq. corn. cerv. succin., 3j; syr. cort. aurant., 3j; m. 1 cuill. à b. toutes les heures.

24. sirup. comm.; sirup. gumm. aa 3 j; m. a prendre en boisson a discrétion. Lotions sur la tête.

Le 29, le système nerveux tout entier paraissait dans un état d'asthénie; on porte à deux gros la dose des fleurs d'arnica. Les fonctions de l'encéphale se rétablirent par suite de cette médication; mais en même temps la phthisie qui, pendant ce temps, est restée pour ainsi dire latente et stationnaire, recommence à faire des progrès, et le 19 juin, le malade meurt subitement. L'autôpsie fut faite trente-six heures après la mort.

Tête. — Membranes et substance du cerveau dans l'état naturel; ventricules latéraux dilatés, remplis d'une once environ de sérosité limpide, fausse membrane non-organisée, tapissant la base de l'encéphale, s'étendant depuis le collet de la moelle alongée jusqu'à la commissure du nerf optique, remplissant la fosse oculo-musculaire, enveloppant le nerf pneumo-gastrique, le glosso-pharyngien, le nerf de la 6.º paire du côté gauche, la 5.º et 3.º paires des deux côtés, l'artère basilaire et l'infundibulum. Protubérance annulaire plus applatie et plus petite qu'à l'ordinaire et comme atrophiée, mais saine quant à sa substance. Arachnoïde du cervelet un peu plus épaissie et d'une couleur laiteuse; rien de particulier dans le 4.º ventricule ni dans le reste de la masse encéphalique. Quelques productions hydatiformes au côté externe du corps restiforme droit, à l'endroit où il s'unit à la protubérance annulaire.

Poitrine. — Poumon droit renfermant dans sa partie supérieure une vomique pouvant contenir un œuf de poule; lobe supérieur de ce poumon attaqué d'hépatisation grise; une autre vomique plus petite à la partie inférieure de ce poumon; poumon gauche : extrémité supérieure du lebe supérieure hépatisé, le reste sain. Gœur un peu flétri.

Abdomen. — Foie sain, rate ramollie, traces d'une péritonite chronique prouvée par la couleur ardeisée des viscères, et leur adhérence mutuelle au moyen d'un tissu cel-

lufaire accidentellement développé.

On a voulu considérer, dans ces derniers temps, l'apoplexie comme l'effet d'une hémorrhagie interne, à la suite du ramollissement d'une partie du cerveau. Les observations que je viens de rapporter prouvent le peu de fondement de cette opinion, parceque, dans la première, il n'y avait aucun désordre apparent dans l'encéphale, et que, dans la seconde, ce désordre se bornait à un épanchement de sérum dans les ventricules, et à une fausse membrane à la base du cerveau (1). Et si on se donne la peine d'analyser les cas d'appoplexie consignés dans les auteurs, et de comparer entre eux et avec les phénomènes vitaux, les résultats obtenus par l'ouverture des cadavres, on est conduit à considérer cette maladie, quant à son essence et à sa nature intime.

d'anatomie pathologique, sait le résumé de 206 observations où l'autopsie n'a rien enseigné de constant ni de certain sur la cause prochaine de l'apoplexie. Tantôt il y avait telle lésion, tantôt telle autre; tantôt cette lésion paraissait être en quelque relation avec la maladie, tantôt elle lui était tout-à-sait étrangère; et ce qui prouve combien peu on doit se sier aux altérations organiques sous le rapport étiologique, c'est que le désordre le plus grave qui puisse frapper le cerveau, savoir les cavernes creusées au centre de la substance médullaire, ne sont, d'après M. Serres, dans aucun rapport de causalité avec l'apoplexie.

(La suite au prochain Numéro.)

## De la gestation des jumeaux; par P. Guille not, D. M. P.

En parcourant les archives de la science, on est surpris du nombre et de la singularité des faits relatifs à la conception et à la grossesse des jumeaux. Considérés isolément et tels qu'ils se présentent à la lecture, ils apparaissent comme les effets du hasard ou un jeu de la nature. Cette prévention se confirme encore, lorsqu'on reporte son attention sur nos ouvrages classiques, et qu'on cherche à interpréter le silence des auteurs sur ce sujet. Cependant, en présence de ces faits disséminés confusément dans des recueils scientifiques de tous les temps, et de nations différentes, des hommes ont eu le courage de les explorer, de les classer et de les étudier, dans les rapports que la nature a établis entr'eux. C'est par ce travail, qu'ils ont jeté des lumières sur certains saits, et qu'ils ont donné à d'autres une valeur qu'on n'avait pu découvrir lorsqu'ils étaient dispersés. Lour mission sut de n'envisager le sujet, que sous une seule face, et de n'appliquer leurs recherches qu'à des questions que des faits nouveaux avaient soulevées. Quelques erreurs se mêlèrent aux vérités et surent le résultat de

cette entreprisé. Ils négligèrent trop d'embrasser, dans leurs recherches, toutes les observations qui s'attachent à ce genre de grossesse, et de former un ensemble où tous les faits détachés fussent réunis dans l'ordre que demande leur dépendance mutuelle. De cette revue générale, seraient sortis des faits qui auraient pris la place des explications qu'on a été obligé de créer. La science lui aurait dû sa certitude et sa réalité. Cette nouvelle entreprise, malheureusement, n'est pas moins difficile qu'elle est importante; mais s'il ne nous est pas donné d'atteindre le but, au moins est-il permis de rendre ses efforts utiles, en signalant les imperfections de la science.

La grossesse de jumeaux peut se diviser en quatre espèces différentes : dans la première, deux ovules sont sécondés, et l'embryon se développe, environné de toutes ses membranes. Dans la deuxième espèce, l'ovule contient deux germes, et chaque sœtus n'a qu'une enveloppe; le chorion devient alors membrane commune à l'un et à l'autre. Dans la troisième espèce, les embryons sont rensermés dans une cavité unique, qui ne paraît avoir jamais été divisés par un disphragme membraneux. La quatrième se rencontre, lorsque l'ovule contient un second ovule; l'un et l'autre peuventêtre sécondés. C'est cette dernière grossesse sui a donné retardée de dix-huit à vingt heures, et le travail recommencer pour l'opérer. Ce temps d'intermittence peut encore être d'une plus longue durée. Dans l'observation de Frédéric Dillenius, ce sut après deux jours que le second enfant vint au monde. On trouve un exemple semblable dans Gaspard Febrius: la femme d'un vigneron, rapporte cet auteur, accoucha d'un fils, le dimanche; la délivrance ne put être opérée; la sage-semme attacha le cordon ombilical à la cuisse de l'accouchée. Cet état de choses se maintint le lundi et le mardi; et durant ce temps la semme se sentant mieux, et espérant que le délivre se détacherait de lui même, ne prit aucune précaution. Elle se leva, visita sa cuisine, sa cave, et se livra à ses occupations domestiques. Elle ne ressentit aucun accident de ces imprudences; mais le mardi soir, les douleurs de l'enfantement se renouvellèrent, elle accoucha d'un garçon. Les secondines furent expulsées sans douleur. (Centurie 9, 10, page 274.) Des faits analogues se sont reproduits à diverses époques, et leur authenticité vient encore d'être confirmée de nos jours par l'observation suivante: Une femme, âgée de 22 ans, devint enceinte dans le premier mois de son mariage. Le mercredi, à quatre heures du matin, le 11 janvier 1832, elle accoucha d'une sille pleine de vie. La présence d'un second ensant ne parut point douteuse; le volume de la matrice était peu diminué; et l'enfant remuait sensiblement. Un nœud de précaution fut fait à la portion placentaire du cordon ombilical. Les douleurs de la parturition cessèrent entièrement. L'auteur de cette observation, pensant que les deux fœtus pourraient avoir deux placentas adhérens ou un seul placenta bilobé, crut devoir attendre, après la sortie du second ensant, pour extraire les arrière-faix. Cette conduite était d'autant plus rationnelle que la semme était parsaitement calme et ne perdait pas de sang. Pendant toute la journée du mercredi, la malade sut moins souffrante qu'elle ne l'avait été avant

d'accoucher. Toute la journée du jeudi resta aussi bonne : seulement, il survint un peu de cephalalgie, des douleurs dans les mamelles et de la fièvre. Le vendredi, rien de nouyeau, jusqu'à six heures du soir; mais à ce moment, un autre travail parturitif commence à s'établir assez lentement. Le col de l'utérus était déjà bien ouvert et une nouvelle poche d'eau se formait. Les douleurs avaient un caractère plus expulsif que celles du premier accouchement. Le cordon ombilical du premier enfant, ainsi que son placenta, étaient déjà atteints de fermentation putride; les mucosités glaireuses qui s'écoulaient présentaient aussi ce caractère. Vers les dix heures du soir, les contractions utérines arrivèrent à leur plus haut degré d'énergie, et à onze heures et demie, une petite fille bien plus forte que la première, fut reçue vivante. Une demi-heure après, on procéda à la délivrance. Une légère traction rompit le cordon du premier placenta; en tirant sur le second, il vint facilement; il était, très-volumineux; il ne présentait aucune trace d'adhérence avec celui qui restait. La main portée dans la matrice détachafacilement le placenta du premier fœtus. Il était moitié moins pesant que l'autre placenta. La femme s'est rétablie. Les enfans étaient en bon état de santé, au moment où l'auteur écrivait cette observation. (V. pour plus de détails, le jour-



la superfétation (1); car, s'il est vrai que l'uterus, après avoir livré passage à un fœtus, peut se refermer sur le jumeau qui a été fécondé en même temps que lui, comme le prouve la réunion intime des placentas, à un temps si voisin du terme que la nature a fixé pour le travail de l'enfantement, il est évident que ce phénomène devra se reproduire, lorsque l'expulsion du premier sœtus sera faite, à une époque où la matrice n'est pas encore apte à l'accomplissement de la parturition. La cause de l'expulsion ne tient point au développement complet du premier enfant, ni à la maturité de la gestation, mais bien à la distension que les sœtus déterminent à la matrice. Mauriceau et d'autres accoucheurs ont observé que les femmes qui sont grosses de deux enfans ne les portent pas si long-temps que si elles n'en avaient qu'un, à cause que la distension qu'ils font à la matrice et l'irritation qu'ils lui causent, par leurs mouvemens, excitent plutôt les douleurs de l'accouchement, que lorsqu'elles n'ont qu'un enfant. Maintenant que, sous l'influence de ces causes, l'utérus entre en action, et expulse l'un des fœtus et son délivre, la cause de ce travail prématuré cessera; l'organe reviendra sur lui-même, s'appliquera sur l'ovoïde qu'il renferme, et continuera de le porter jusqu'au terme voulu de l'accouchement. En général, ces causes provocatrices existent depuis le troisième

<sup>(1)</sup> L'observation nous a appris que la matrice peut revenir sur ellemême après la sortie du fœtus, et que, dans quelques cas d'accouchemens ordinaires, le placenta conserve avec cet organe les mêmes tapports et subsiste dans cette cavité, après un temps plus ou moins long, pour en être plus tard expulsé; on n'a point attribué à cet état une cause extraordinaire, ni même supposé une nouvelle conception pour se rendre raison de cette dissérence de temps entre la sortie de l'enfant et la séparation du délivre. Cependant dès l'instantoù le fœtus est arrivé à la lumière, le placenta est un corps étranger, dont le séjour dans la matrice doit provoquer les contractions pour la délivrance, au lieu que l'ovule, après la sortie du premier fœtus, continue de vivre, de communiquer avec l'organe utérin, et d'êtus comme identisié avec lui jusqu'au terme de la grossesse.

ou quatrième mois, jusqu'à l'expulsion du fœtus. Si elles ne déterminent pas l'avortement ou un travail prématuré, elles ont pour effet de produire souvent des douleurs au corps de la matrice et de petites pertes. L'enfant, ainsi né à sept mois, peut vivre comme celui qui n'arrive qu'au terme de la grossesse. Les archives de la science nous présentent des exemples de ces parturitions prématurées à toutes les époques de ce temps d'intervalle, du septième mois au neuvième. Les faits ont été reproduits dans les ouvrages de médecine légale et dans nos livres d'accouchement. Cette publicité me dispense d'en signaler de nouveaux.

Dans les grossesses doubles, les jumeaux ne parviennent pas toujours au développement que nous avons noté. Il peut arriver que l'un des fœtus cesse de vivre, et que l'autre continue de s'accroître jusqu'au terme de la gestation. Dans ces cas extrêmement rares, le fœtus se conserve quelquesois tel qu'il était au moment de la mort. Son cadavre se dessèche, se durcit, et n'est expulsé de la matrice qu'à l'époque de l'accouchement. Dans cet état, il peut survenir un autre accident; le fœtus mort est chassé au dehors par les efforts de la nature, tandis que l'autre continue de se développer jusqu'au temps de la parturition.

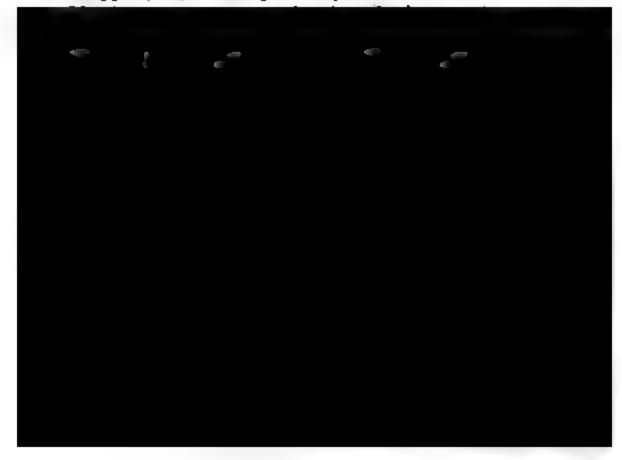

relatifs à la conduite à tenir dans des cas analogues. L'observation qu'il rapporte mérite d'être citée.

Je sus mandé, nous apprend-il, pour secourir Marguerite Quingi, enceinte de neuf mois, de deux enfans, savoir, mâle et femelle, qui se présentaient de posture toute contraire à la naturelle, et dont les eaux étaient écoulées quelque temps auparavant. Le mâle de ces deux enfans s'était avancé au devant de la tête de l'autre. Cette situation. jointe au besoin que la mère avait d'être promptement soulagée, sit que je le tirai le premier. Cet ensant ne pouvait avoir au plus que trois à quatre mois; il était mort, à demi-corrompu, de couleur jaunâtre, et couvert d'un limon nitreux et graveleux qui le rendait semblable à un corps qui aurait trempé quelque temps dans la saumure. Il était en partie desséché et tout-à-sait aplati par les côtés, comme s'il eût été ensermé sous une presse; savoir, les trois ventres et les extrémités tant supérieures qu'inférieures, de telle sorte que la sace soit ainsi aplatie par les côtés; le front, le nez et les mâchoires supérieures et inférieures formaient un angle aigu par le milieu. Cette figure étrange, que la sage-semme ne reconnut pas, lui causa beaucoup d'étonnement et de crainte; car, ayant porté la main pour distinguer ce que ce pourrait être, elle avait, dit-elle, senti quelque chose de piquant qui lui avait raclé le bout du doigt; ce qui redoubla sa peur fut que, quand le second enfant, qui était vivant et dans une situation plus haute, venait à se remuer, il faisait aussitôt remuer le premier qui était au devant de lui. Si la dame D..., comme ancienne de sa profession, eût eu la hardiesse de porter la main plus avant qu'elle ne fit, comme en effet elle en avait eu la liberté, elle aurait remarqué l'un des bras du second enfant et son cordon plus avancé vers l'embouchure de la matrice, que non pas la tête, qui était à côté et plus reculée. J'en pris soin pour elle. Je tirai, comme je l'ai dit, le premier de ces deux enfans hors de la matrice, et le séparai de son cordon, pour avoir plus de facilité à débarrasser l'autre enfant, qui était une fille, grande, forte et
vigourouse, à qui je donnai la liberté, sans qu'elle soit demeurée incommodée après qu'elle fut sortie; je tirai son
délivre, accompagné de ses membranes, parfaitement sain
et entier; ensuite de quoi je procurai, en dernier lieu, la
sortie du délivre du premier enfant, c'est-à-dire du mâle.
Ce délivre était la masse ou la chair du gâteau, qui avait
seulement quelques restes de ses membranes à demi-corrompues, attachées à sa circonférence; cette masse était
ronde et fort plate, semblable à une calle, de la largeur
du fond d'une assiette, de couleur jaunâtre pareille à celle
du fœtus. »

Des observations semblables se rencontrent dans presque tous les recueils scientifiques. De nos jours, M. Defermon en a publié deux dans le Bulletin des sciences médicales; M. Gruveilhier en rapporte également un exemple dans son anatomie pathologique. Si tous ces faits confirment l'existence de l'accident dont il est ici question, ils n'ajoutent rien à ce que Peu nous a appris. L'observation qu'on lit dans le Journal des Savans (décembre 1683) présente soulement des différences relatives à la forme du fœtus et à l'époque de sa mort. Quoique recueillie par un savant

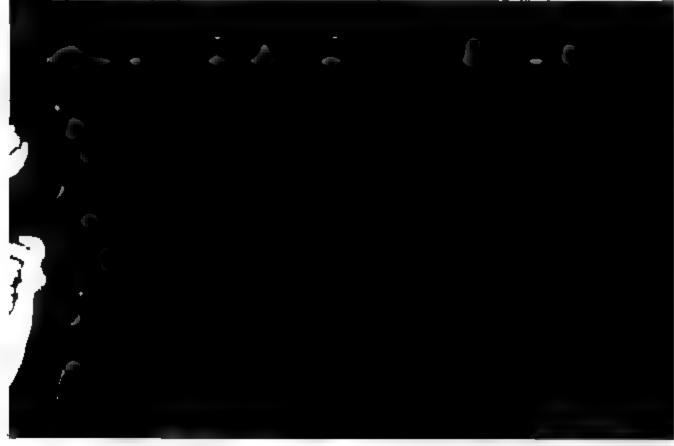

sait croire à un médecin qu'il n'était point à terme, et qu'il avait été conçu postérieurement à l'autre. Mais ce qui donne lieu de croire le contraire, c'est qu'il a la tête garnie de cheveux et qu'il est né avec quatre dents; et s'il n'a pas la grandeur ordinaire, c'est sans doute parce que ce qui aurait dû servir à son accroissement a été employé à former une peau qui le couvre tout entier jusqu'aux extrémités des mains et des pieds, à la réserve du visage, dont les traits sont passablement formés. Cette membrane est mouvante; elle fait des plis comme une robe ou une chemise, et la chair se trouve dessous lisse et unie comme dans les autres corps. Cet enfant a sur la tête une espèce de capuchon de même nature que la membrane, et qui est abattu sur le dos; il ne paratt relevé, comme dans la figure, que quand en le relève avec la main. Il a le visage décrépit, et la peau encore plus ridée tout le long du corps qu'elle ne le paraît dans la figure. Le peintre l'a peint comme il était en venant au monde, et les dimensions sont bien observées.»

L'espèce de faits que nous rapportons ne s'offre pas seulement dans les grossesses doubles : on les rencontre encore dans les grossesses de trijumeaux. Si des observations n'en démontraient point l'existence dans cette nouvelle condition, l'esprit ne se resusereit point d'en admettre la possibilité : les exemples sont très-rares. Parmi les observations de cette nature, je choisirai celles qui se sont présentées avec des circonstances dissérentes. Portal rapporte, dans son Traité pratique des accouchemens, année 1685, qu'après l'extraction du premier enfant et la sortie du délivre, il sentit, en glissant les doigts dans la matrice, une main très petite, et rencontra un corps étranger de l'épaisseur de la pointe d'une langue de bœuf, adhérent à la partie postérieure de la matrice, vers son orifice interne, et que voulant reconnaître ce que ce penvait être, il sentit un cordon ferme et attaché à ce corps, qu'il jugea setre celui du placenta. Il alla cher-

cher avec la main les pieds du fœtus qu'il trouve séparés de leur épiderme. « Je les tirai doucement, nous apprend-il, comme qui tirerait un hareng par la queue, avant la même figure, à l'égard de l'épaisseur. » Le corps da fœtus n'avait pas un travers de doigt d'épaisseur ; la tête était toute applatie et écrasée. En reportant la main dans la matrice, il découvrit un autre fœtus, mais plus petit, aussi fort applati, de la grosseur d'un hareng soré; aussi desséché, même plus que le premier, ayant la tête plate comme un louis d'un écu blanc. Ce dernier pouvait avoir une longueur de sept à huit pouces; le second un pied. Le premier, qui est né vivant, était de la grandeur qu'un enfant à terme peut avoir. Les deux cordons ombilicaux se trouvaient attachés à un soul arrière-faix, aux extrémités . à l'opposite l'un de l'autre. Le délivre était tout raccorni et fort dur. >

Dans le sait recouté par Wen-der-Wiel, les choses se sont passées autrement; des trijumeaux, un seul était mort. Contre l'amnios d'un de ses sætus, rapporte-t-il, s'était sormé un petit corps de la même saçon qu'une petite huttre, et adhérente à une grosse; il tenait au placenta par une espèce de cordon, il rensermait un sætus gros comme le doigt; c'était un garçon bien sormé, ayant une main sur la

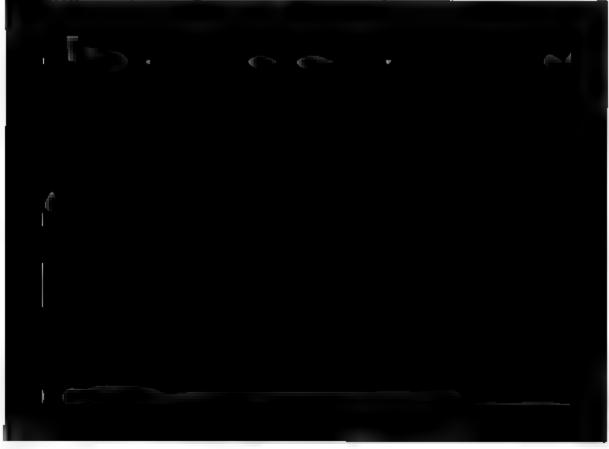

que son placenta a contractées avec cet organe, long-temps après l'expulsion de son frère, au terme de la gestation. De toutes les observations que nous possédons, celle de Guillemeau est la plus remarquable et la plus authentique. Elle a été recueillie sous les yeux d'Ambroise Paré, et mérite d'être reproduite ici.

Marie Beaurin, qui est encore vivante, femme de Guillaume Duprat, vitrier, demeurant rue Saint-André-des-Arts, m'envoya quérir, il y a 26 ans, pour me montrer une tumeur grosse comme le poing, et plus, qui lui sortait de sa matrice, laquelle était semblable à une vessie dure et ferme comme un fort parchemin, pleine d'eau assez claire, dans laquelle l'on sentait au tact une dureté assez longuette: icelle tumeur ou vessie se remettait facilement en-dedans, lorsque la femme était située et couchée sur le dos, soulevant un peu les cuisses et sesses en haut et la pressant avec la main (en la façon que l'on remet ordinairement les grosses hargnes intestinales), ce qu'elle sit en ma présence; et l'ayant interrogé depuis quel temps cet accident lui était survenu, me répondit qu'il y avait plus de deux ans, ce qui était arrivé à son second accouchement, et néanmoins qu'elle avait eu depuis six mois une petite fille, laquelle elle nourrissait; mais que durant sa grossesse, cette vessie ne lui tombait aucunement comme elle faisait au précédent sa dite grossesse dernière. Je lui conseillai d'appeler MM. Paré, premier chirurgien du roi, Cointret, premier chirurgien de la reine Louise et du roi en son Châtelet, et autres chirurgiens du roi et de Paris, pour juger ce que ce pourrait être cette vessie; ils surent d'avis, après l'avoir maniée, la trouvant indolente, de la lier par en haut, après l'avoir tirée dehors, le plus qu'il était possible, puis la percer, ce que je fis, laissant le fil duquel j'avais fait la ligature longuette, pour le tirer quand il en serait besoin; l'ouverture faite, il en sortit quantité d'eau fort claire et nette, et soudain se présent un petit sœtus de la grandeur d'un doigt, assez sermo

31.

dur, sans àvoir mouvaise odeur, attaché par son nombril, qui était gros et ferme comme une petite corde. Six jours après, en élemiant ledit fil, le reste sortit, après l'avoir tous les jours ébranlé de côté et d'autre, doncement, et ayant fait plusieurs injections émollientes dedans la matrice, afin de le séparer du lieu où il était attaché. » (Heurous aécouch., livr. II, pag. 225.)

La première pensée qui ressort de l'examen des faits principaux que nous venons d'exposer, lorsqu'on recherche la cause de la mort de l'un des jumeaux, c'est que le festus, dans son accroissement, presse et comprime pen-hpeu, contre les parois de la matrice, le second jumeau. qui, ne trouvant pas assez d'espace pour se développer, languit et bientôt casse de vivre. Cet évènement s'expliqué encore, par la résistance que le fœtus éprouve. de la past de la matrice, dont l'ampliation ne peut suffire au volume des júmeaux, qui s'accroissent en même temps. Le placente et le cordon s'arrêtent à leur tour dans leur développement, n'ayant plus de fonctions à remplir; ils se flétrissent et se desséchent. Cette opinion dut naturellement se pré-. senter à l'esprit, lorsque le médecin observa la première fois la déformation que le fœtus subit, l'espèce d'écrasement de la tête, l'applatissement du corps et des membres,



sous un nouveau jour la cause de cet accident. C'est par le décollement sucessif du placenta, que ce professeur se rend compte de l'atrophie du sœtus. Si, dans l'observation qui a donné lieu à ce jugement, se résumaient tous les faits de l'accident, cette opinion se fortifierait encore de l'autorité du nom de son auteur; mais il n'en est pas ainsi : « Une fomme Agée de 31 ans, mère de trois enfans, dont elle est heureusement accouchée, devenue grosse une quatrième fois, éprouva, après deux mois et demi de retard, une perte utérine, précédée d'un violent mal de tête et d'étourdissemens. Cette perte assez abondante continua pendant deux mois. Après ce temps, expulsion d'un caillet volumineux à la suite de violentes coliques. Dès ce moment, cessation toute perte et de tout accident pendant sept semaines, après lesquelles violentes coliques, perte plus considérable que la première fois; les membranes se rompent; un fœtus se présente par les pieds. Cinq minutes après sa sortie, le placenta s'eugage, et avec lui un second fœtus, incomparablement moins fort que le premier. La malade s'est promptement rétablie.

La figure que M. Cruveilhier a jointe à cette relation représente la surface atérine du placenta et les deux fœtus. L'un de ces fœtus a le développement d'un fœtus de six mois, et en effet la femme était enceinte de six mois environ. L'autre fœtus a le développement d'un fœtus de deux mois et demi à trois mois. Il est dans un état de dessication, qui annonce une mort ancienne. Le placenta du fœtus mort est d'un tissu jaunatre d'apparence tuberculeuse; il est très-compacte et atrophié; sa surface utérine est comme cicatrisée, et il est évident que, depuis long-temps, toute adhérence entr'elle et la face de l'utérus était détruite. De très-petits foyers de sang se voient çà et là.

Si la perte utérine ne survenait, dans la grossesse, qu'à la suite du décollement des cotylédons du placenta, l'apparition de cet accident, signalé dans cette observation, se-

rait une preuve évidente en faveur du sentiment de M. Craveilhier. L'atrophie du placenta, réduit à sa cherpente fibrouse et vasculaire, à la suite du décollement des cotylédons "nous rendrait compte du défaut de développement du fœtus. Mais il n'en est pas ainsi; une considération qu'on peut opposer, c'est que, dans le cas d'un décollement complet du placenta, une perte devrait nécessairement survenir, et que nous l'avons vu manquer, dans la plupart des observations. Le décollement successif des cetylédons, à des temps différens, ne peut pas encore être admis; car, s'il avait lieu, ou trouverait, sur la surface utérine du délivre. des altérations variées, suivant les époques de chaque séparation, ce que les obsérvateurs n'ent point remarqué. Les adhérences primitives du placenta à la matrice, que ( accoucheurs ont détruites pour délivrer la femme, lorsque les placentas étaient isolés, comme dans les observations de Peu, de Portal, etc., sont en opposition avec l'explication donnée. Sur le placenta que M. Defermon m'a confié, à la surface d'un colylédon on remarque trois ou qualre stries - sanguines, dernières traces de l'adhérence primitive. que la délivrance a détruites, sans aucune différence avec les autres points dans sa décoloration et son induration. Maintenant, si on voulait rattacher l'observation de M. Cruveil-

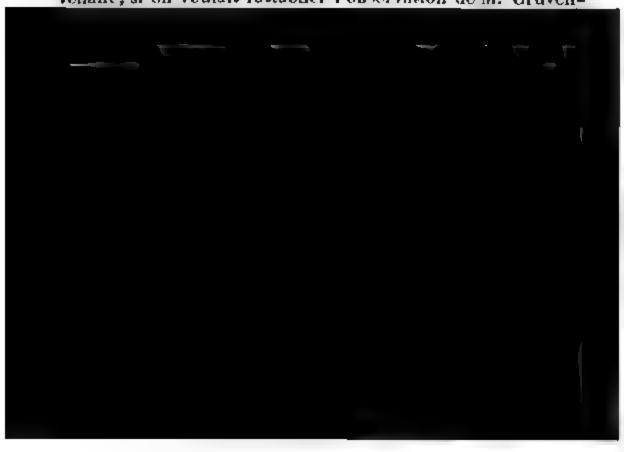

même point d'incertitude d'où ils sont partis. Gependant, si entre ces différentes opinions illustrées par le nom des auteurs, un choix devait s'établir, le nom de Haller devrait consacrer la première. (1)

Pour expliquer les cas où le fœtus reste long-temps après la mort dans le sein de sa mère sans se corrompre et provoquer la sortie prématurée du second juncau, il suffit de se rappeler le genre de sa mort, la compression que son cadavre subit. On ne sera pas étonné de ce desséchement sans pourriture, si on considère encore que les enveloppes dans lesquelles le fœtus est renfermé ne permettent aucune entrée à l'air : la matrice s'habitue à la présence de ce corps, qui ne lui est devenu étranger que par des changemens qui se sont faits lentement et par degrés. C'est pour ces raisons que le jumeau peut aussi se développer impunément à côté du cadavre de son frère.

Les développemens que nous avons déjà produits me permettent d'entrer sur le champ, et sans la crainte de ne pas être compris, dans l'exposition de quelques faits, et de les

<sup>(1)</sup> L'autopsie cadavérique n'a rien présenté de notable. Peu rapporte qu'après avoir ouvert la poitrine et l'abdomen du fœtus, il en trouva les parties, quoique altérées, bien distinctes. Richter a consigné ses recherches sur ce sujet, dans le passage suivant:

Quoad internam structuram viscerum, post obductionem observatam, hic sufficiat breviter monuisse.

Hepar sat magnum quidem fuisse, sed plane fere dissolutum ac quasi maceratum.

Proxime pone hepar ventriculus inveniebatur collapsus, vacuus, albicans.

Intestina pallidi viridescentis coloris.

Splen sat notabilis magnitudinis.

Cor, pericardio inclusum, sat notabilis magnitudinis.

Pulmones arcte costis oppressi. Capitis cavum denique accuratius perlustrare nolui, ne destrueretur compages totius preparati, imprimis cum caput integrum jam per se esset præter naturaliter complanatum ae compressim.

<sup>(</sup>Synopsis prazes medico-obstetriciæ, Page 45.)

rapporter comme des exemples de grossesses doubles, traversées par l'expulsion prématurée du fœtus mort, et arrivées au terme de la parturition du second jumeau qui a toujours continué de vivre. Par cette exposition, je rendrai complète l'histoire de la grossesse multiple, où les fœtus se sont développés séparément et entourés de leurs membrancs propres.

Le 12 novembre 1771, rapporte Pinart, je sus appelé pour voir la nommée Marie Madeleine Papillon, semme de François Bardot, vigneron au hameun de Voisin, paroisse de Quincy, âgée de 36 ans, d'un tempérament sanguin, assez robuste. Je la trouvai au lit, attaquée d'une perte considérable. Elle m'avertit qu'elle était enceinte de cinq mois et demi. Je la saignai deux sois; je lui prescrivis des bouillons et une tisane balsamique et astringente, appropriée à son accident; je lui sis garder le lit avec toutes les précautions convenables. Cette perte sut heureusement terminée.

Le 18 décembre suivant, elle fut affligée d'une pleurésie-Je fus obligé de la saigner jusqu'à huit fois en quatre jours. Elle guérit sans accident.

Le 18 février, elle sentit des douleurs pour accoucher.



sept mois, et la mère se porte bien aujourd'hui (Journal de médecine, décembre 1773).

L'observation qui me reste à rapporter est remarquable par le développement du placenta comparé à celui du sœtus. Il est à regretter que l'observateur n'ait pas noté toutes les particularités que ce sait a présentées.

Une femme eut, dans le septième mois de sa grossesse, des douleurs et une perte considérable. M. Chapman fut appelé, et à son arrivée, on lui présenta une masse que la malade venait de rendre par le vagin. Cette masse était composée d'un placenta sain, ayant le volume que ce corps présente du cinquième au sixième meis de la gestation; des membranes entières, mais flasques et d'un jaune sale, et enfin d'un petit fœtus du volume de ceux de trois à quatre mois. La femme, après cette expulsion, ne ressentit plus de douleurs ni d'hémorrhagie, et elle accoucha, deux mois après, d'une fille bien portante (Médico-chirurgical trans-actions, vol. IX, p. 1.10, pag. 194).

Ici doit se terminer la série des observations de cette première espèce de grossesse double. J'ai négligé de rapporter un plus grand nombre de faits; car tous ceux que j'ai omis peuvent se confondre avec ceux que j'ai exposés.

A la suite de cette revue d'observations, devrait être présenté le résumé des diverses altérations que l'œuf humain et l'embryon peuvent subir dans ces mêmes grossesses; mais ce travail trouvera sa place ailleurs.

2. Levret et Stein admettent la deuxième espèce de la grossesse composée, lorsque les placentas des jumeaux paraissent comme réunis en un seul. Dans ces cas, le chorion est commun aux deux enfans, presque comme si les deux œufs, placés l'un à côté de l'autre, se fussent enveloppés dans le seul chorion; mais chaque jumeau a son amnios particulier. Ces membranes s'adossent mutuellement de deux côtés, et divisent text l'œuf membraneux en deux cel-

ses propres eaux. Cette disposition des membranes ne fus point admise par Baudelocque. Cet accoucheur a toujours reconnu, pour chaque jumeau, un chorion et un amnios, quoique les placentas ne paraissent faire qu'une masse. Cette opinion, adoptée par les écrivains de ce temps, règne encore de nos jours. Cependant des faits bien constatés ne permettent point de révoquer en doute cette espèce de grossesse. L'opinion de Baudelocque doit seulement nons démontrer que les cas où cette grossesse a lieu sont plus rares que Levret ne l'avait cru. De toutes les observations que nous avons sur ce sujet, je ne citerai que le fait suivant : il s'est passé de nos jours, et sous les yeux d'hommes habiles.

Laurence Perat, âgée de 35 ans, nubile à l'âge de 9 ans, mère d'une petite fille, accoucha à l'Hôtel Dieu. Après l'expulsion du premier fœtus et la section du cordon ombilical, MM. Dance et Mancel, alors internes, observèrent que le cordon placentaire était le siège de battemens, et que le sang s'échappait par saccades. Ils firent une compression sur cette extrémité avec les doigts. Une demi-minute après, ils cessèrent de comprimer, et le jet de sang renarut avec force. La compression fut de nouveau établie.



ou trois pouces l'un de l'autre. Il n'y avait qu'une membrane chorion commune aux deux fœtus, et deux amnios très distinctement adossés l'une à l'autre, de manière à former deux poches séparées pour chaque fœtus. Il nous fut facile de séparer en plusieurs points le chorion commun de l'amnios, ainsi que les deux amnios l'un de l'autre, à l'endroit de leur adossement.

Ces cordons ombilicaux étaient très-gros et infiltrés d'une grande quantité de substance gélatiniforme, blanchâtre, chacan d'eux avait deux artères et deux mines. » (Thèse, Observations sur les grossesses doubles, par Mancel, Paris, 1823, n.º 128.)

Dans cette grossesse, comme dans la grossesse de la première espèce, un des fœtus peut mourir sans devenir un obstacle au développement du second. La cloison formée par l'adossement des amnios offre assez de résistance pour maintenir leur séparation. Le raisonnement nous fait entrevoir que l'expulsion de l'un doit entraîner la sortie de l'autre. Les rapports des parties sont trop intimes pour que les choses se passent autrement. En général, le fœtus qui a succombé est expulsé avec le délivre. Le fait suivant, qui se trouve dans l'ouvrage de Richter, en est une preuve.

Le 29 mars 1802, dit cet auteur, il se présenta vers six heures du soir, à l'hôpital d'accouchement de Moscou, confié à mes soins, une semme qui était déjà à la seconde période du travail de l'ensantement. Les membranes se rompirent peu de temps après son entrée, et les douleurs furent si actives, qu'elle accoucha avec promptitude et sacilement d'un ensant bien constitué, plein de vie et de santé. La délivrance s'opéra au bout d'un quart d'heure par les seuls efforts de la nature. Cependant, à la sortie du délivre, la main, en le saisissant, reconnut quelque chose de dur et d'étrange; il sut examiné avec soin, et les membranes surent déployées. On découvrit alors un second sœtus; il était

mort, et avait le voluine d'un fœtus de quatre mois; son cadavre était aplati. À la surface du corps, j'ai découvert à poine quelques traces de putréfaction, quoiqu'il me parut bien démontré que depuis long-temps la mère le portait mort dans son sein.

L'auteur, après avoir examiné les placentes réunis, s'exprime ainsi : «Interna superficies placentes, uti in gemellis sepiusoule observari solet, tecta fuit duplici membrana, quarum una chorion utrique infunti communis erat, et utramque placentam ambiebat, nec non ipsius embrionis mortui dextro tateri arcte satis adnexa quasi esse videbatur. Membrana amnios autem duplex abservabatur. Una soilicet ovum majoris infantis vivi constituebat, atque solitæ debitæ fuit magnitudinis. Altera vero fætus mortui particularem succum referebat, longe minorem. Probabile adeoque videtur, minorem hunc ovi saccum incrementa capers non potuisse, ob fætum, illius premature extinctum.»

Cette disposition des membranes s'est encore rencontrée dans une grossesse de trijumeaux. Une semme, rapporte Brendelius, accoucha, après treis jours de travail, de deux filles; elle mourut avant l'extraction du troisième enfant, qui était du sexe masculin. A l'ouverture du cadavre on

perte de sang. Mais cet état n'est pas constant, et dans quelques cas rares, le sang s'échappe par saccades du cordon placentaire, après que la section a été pratiquée. La question, ainsi circonscrite, a été résolue différenment. M. Lallement admet une libre communication des vaisseaux des placentas entre eux. Cette opinion se trouve consirmée par les expériences de Smellie, de Chaussier, et de MM. Breschet et Lebreton; car les liquides injectés dans l'un des cordons avaient pénétré facilement les deux masses de placentas. L'observation qu'il rapporte prouve qu'il existait non seulement pendant la vie des deux sœtus une communication de l'un à l'autre, mais encore qu'elle avait lieu par de gros vaisseaux, puisque le sang sortait du cordon ombilical coupé, comme s'il n'eût été qu'une continuation de l'autre. Ce sentiment de M. Lallement devint une opinion démontrée jusqu'à l'évidence, lorsque M. Desormeaux présenta à l'examen de la société de la Faculté de médecine un placenta double dans lequel les artères ombilicales des deux fœtus communiquaient entre elles à plein canal sur la surface des placentas (Bulletin de la Faculté et de sa Société, année 1817.)

Il semble que cette opinion n'aurait dû permettre aucun doute sur la cause de l'hémorrhagie dans de semblables circonstances, et qu'admise dans nos ouvrages classiques d'accouchemens, elle aurait pris rang au milieu des vérités nouvelles. Mais cette destinée ne lui était pas réservée; on a refusé pour ainsi dire de l'adopter dans sa véritable patrie. A sa pace ont été reçues des idées qui, à l'examen, ne peuvent tenir à côté d'elle. Suivant les auteurs qui les ont embrassées, la perfe dépend des communications vasculaires établies entre l'utérus et le placenta de l'enfant sorti. L'observation de M. Danyau dépose contre cette assertion. Le second enfant, dont la vie avait été bien constatée, mourut exsangue dans la matrice, à la suite de l'hémorrhagie survenue par le cordon placentaire

du fœtus sorti, sans que la santé de la mère fût compromise. Les remarques pleines de justesse que M. Lellement a produîtes sur les circonstances de l'accident, prouvent encore combien cettes opinion est en opposition avec les faits. Enfin, si l'observation rapportée par M. Desormeaux ne paraissait pas assez complète, je pense que la relation du fait suivant doit jeter assez de lumières pour décider la question. Cette observation fut aussi recueillie sous les yeux d'une compagnie savante et au sein d'une faculté.

Marie-Anne Dietrich, âgée de 30 ans, d'une constitution vigoureuse, enceinte pour la seconde fois, entra à la clinique d'accouchemens de l'école de médecine de Strasbourg, le 1. messidor de l'an 9; elle touchait au terme de sa grossesse, dont les premiers mois avaient été accompagnés de vomissemens fréquens; mais cet état, ainsi que ce-lui dans lequel elle s'était trouvée dans la suite, en ne se nourrissant que de fruits, par dégoût pour toute espèce d'alimens, n'avait pas sensiblement altéré sa santé.

Le 12 messidor, veri cinq heures du soir, elle entra en travail d'accouchement. Pendant toute sa grossesse, on n'avait pu toucher par le vagin à aucune partie du festus. Maintenant on découvre au premier toucher un corps aplatif d'un tranchant obtus sur son contour et qui du

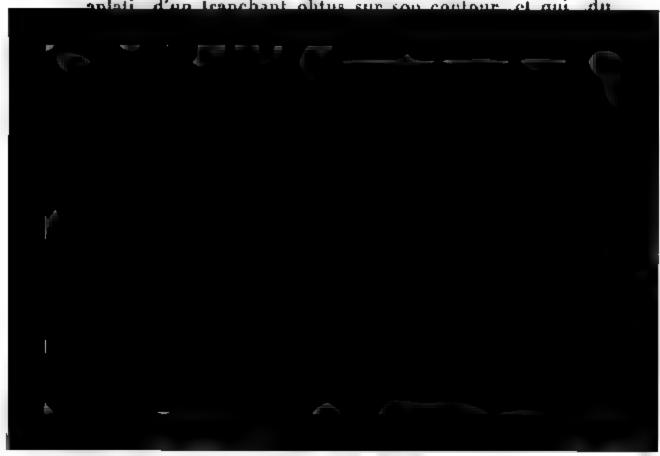

côté gauche du col et de la tête. Toutes ces parties étaient agglutinées les unes aux autres, ainsi qu'une portion des membranes de l'œuf qui s'était fixée à la partie inférieure du tronc.

Une remarque importante à faire, c'est que cet avorton avait été expulsé sans aucune perte ni d'eau ni de sang, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement.

Jusqu'ici les contractions de la matrice, qui n'avaient été que très-faibles, cessèrent entièrement, et l'orifice de la matrice se resserra. Mais une heure après la sortie du premier fœtus, les contractions devinrent très-fréquentes et très-fortes. Les eaux s'écoulèrent en petite quantité, et le travail continuant toujours avec vigueur, le second fœtus, qui était à terme et très-fort, fut expulsé de la matrice avec une telle violence, que s'il n'eût pas été retenu, il aurait été lancé à quelques pas de la mère. La délivrance s'opéra spontanément et dans l'ordre le plus naturel, une demi heure après la sortie de l'enfant.

On observa tout de suite, en examinant le placenta, qu'il existait une distribution particulière de ses gros vaisseaux.

Les deux placentas en raquette étaient réunis et ne laissaient appercevoir d'autre trace de leur division que quelques petits lambeaux de membranes sur cette portion de placenta que l'on pouvait avec droit juger appartenant à l'avorton.

La disposition des vaisseaux était telle, que la veine ombilicale de chaque cordon donnait, près de son insertion dans le placenta, une branche, qui toutes deux s'anastomosaient entr'elles; les troncs principaux s'anastomosaient dans le placenta. Le contraire avait lieu, dans la distribution des artères. Une artère ombilicale d'un cordon s'anastomosait avec une de l'autre, et de cette anastomose sur le placenta même, partaient ensuite plu-

steurs branches qui se distribuaient dans cet organe. (Mémoires de la Société médicale d'émulation) (1).

Tel est l'ensemble des faits qui appartiennent aux grossesses doubles que j'ai cru devoir séparer. J'ai omis à dessein tous les préceptes de conduite qui en découlent, pour m'arrêter sur des cas qui ont été toujours une cause de surprise et d'inquiétude pour le médecin, lorsqu'il en a été témoin. Quoique j'aie discuté longuement les questions qui se sont élevées, je ne les ai pas toutes reproduites. En pareille matière, elles ne s'épuisent pas, soit à cause de la variété des phénomènes, soit à cause de celle des idées que l'esprit peut se former sur le même sujet.

(La suite à un Numéro prochain.)

<sup>(1)</sup> Il est peu de faits qui réunissent autant de circonstances particulières sur la grossesse double, que celui dont nous venons de donner
les détails. D'une part, il ne permet point de nier l'existence des
communications vasculaires qui penvent s'établir entre les deux placentas, ainsi que M. Lallement les avait entrevues. De l'autre,
il fortifie les objections que uous avons faites sor l'opinion de
M. Cruveilhier. Enfin, l'anastomose des artères et des veines entr'elles nous explique pourquei le placenta de l'enfant mort ne
a'est pas atrophié, et pourquei le développement du placenta a
centinué d'avoir lieu, alors que le fœtus qui lui appartenait avait

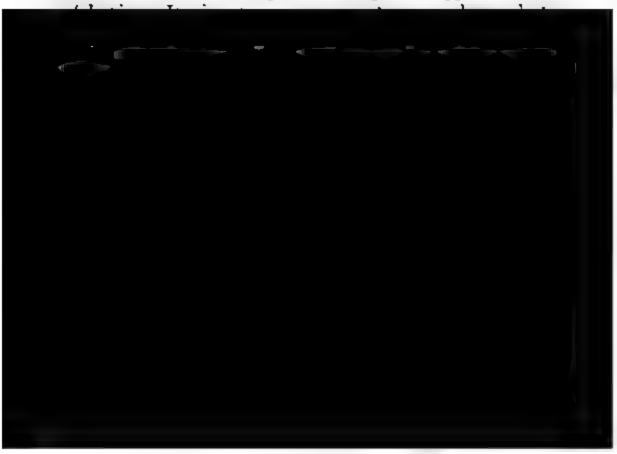

Examen critique des méthodes exclusives appliquées à la thérapeutique des maladies vénériennes; par M. J. Pigeaux, docteur en médecine.

Placé successivement dans les deux vastes champs d'observation que possède la capitale relativement, aux affections syphilitiques, je sus d'abord frappé de voir la différence essentielle qui spécifie, si je puis ainsi dire, la thérapeutique des Capucins (hospice du Midi), et celle de l'hôpital Saint-Louis. Cependant, après quelque temps d'observation, il me fut aisé d'en saisir la cause principale, et de la placer dans la différence des affections traitées dans l'un et l'autre hôpital. Une autre source, non moins certaine, de la spécialité exclusive de la méthode du second de ces établissemens, me paraît résider dans un antagonisme funeste aux progrès de la science, et dans la malheureuse tendance que nous avons tous à généraliser les particularités de nos observations, sans approfondir l'identité des maladies auxquelles nous les appliquons. C'est ainsi qu'à l'hôpital Saint-Louis, spécialement consacré au traitement des affections syphilitiques constitutionnelles, on préconise les préparations mercurielles jusqu'à calomnier la pratique des Vénériens, où les traitemens sont plus doux, et s'approprient aux maladies vénériennes récentes qu'on y reçoit. Je n'ignore pas que les professeurs de clinique de l'un et l'autre hôpital, oublient souvent dans leur pratique particulière les leçons qu'ils ont faites le matin, et que le tact du praticien modifie les assertions du prosesseur; mais pour le public médical, qui se porte avec empressement aux utiles conférences de Saint-Louis et des Capucins, en est-il toujours ainsi, lorsqu'après deux ou trois mois, quelquesois moins encore, d'observation, il va dans sa pratique particulière mettre à l'œuvre les généralités théoriques qui lui ont été suggérées? Non , malheureusement non , le texte et la lettre sont encore pour l'immense majorité des médecins , la seule expérience consultée , la seule déclarée infaillible.

Les observations cependant ne manquent pas, pour en déduire une théorie rationnelle; des milliers de faits sont annuellement recueillis; il suffirait d'un peu de bonne foi et de désintéressement pour ne pas leur faire dire plus qu'ils n'expriment, et pour ne pas en extorquer une sentence de proscription pour tous les traitemens qui n'abondent pas dans la doctrine que l'on a cru devoir adopter. S'il n'existe pas de médicamens en médecine, ce que peu de médecins contestent aujourd'hui, et s'il convient de leur substituer des médications, il ne faut pas tomber dans une erreur coupable en ne les voulant qu'exclusives.

Appliquée à la thérapeutique des maladies vénériennes, cette question, bien approfondie, se réduit à l'examen attentif et consciencieux des propositions suivantes:

- 1.º Toutes les maladies réputées syphilitiques sont-elles reconnaissables à des caractères qui les différencient toujours de toute autre affection ?
- 2.º Dans les cas où cette certitude peut être acquise, les préparations mercurielles sont-elles indispensables à



Pour approsondir et éclaireir ces importantes questions, la méthode ecclectique ou d'observation me servira de guide, et le désir d'être utile m'excusera de m'être placé, avec si peu de titres, entre deux camps où j'ai successivement puisé de si utiles loçons, et dont j'apprécie autant que qui que ce soit la valeur scientisique.

A mon sens, la question relative à l'epportunité ou à la contre-indication de l'emploi des préparations mercurielles dans telle ou telle affection vénérienne, se simplifierait beaucoup, si de bonne soi on voulait peser les données qui doivent servir de texte à la controverse.

L'examen de la première proposition que j'ai posée ayant ponr but d'assurer le terrain sur lequel s'appuient les doctrines médicales qui se rapportent à ce sujet, c'est par elle que j'entrerai en matière. Pour plus de lucidité, je diviserai ma question en deux parties, où l'on traitera successivement des affections syphilitiques primitives et locales, puis de celles qui sont devenues constautionnelles ou générales.

On ne met plus aujourd'hui en doute la non virulence de certaines blennorrhagies; deux personnes saines cohabitant ensemble contractent journellement, collectivement ou isolément, dans des circonstances encere mal déterminées, des écoulemens contagieux on non, qu'il n'est pas permis de différencier par les caractères physiques, au moins, des écoulemens blennorrhagiques les plus essentiellement virulens. Ces mêmes blennorrhagies peuvent avoir toutes les conséquences les plus graves des maladies ayphilitiques les moins douteuses.

Bien que le fait soit contesté, j'en dirai autant pour les chancres qui, à n'en pas douter, succèdent tantôt aux blennorrhagies non syphilitiques, et quelquesois même sont primitifs.

Que si l'on doutait de cette assertion, je renverrais l'examen des nombreuses variétés de l'herpes du prés

31.

et da gland; on verrait que ces affections, bien distinctes des chancres quand leuss caractères respectifs sont bien tranchés, se confondent dans maintes circonstances, et ne différent plus entr'eux que par la cause déterminante qu'on suppose, même fort souvent, à défaut de preuves positives.

Comme conséquences des faits précédens, nous admettrons la non virulence de certains bubons, lorsqu'ils coîncident surtout avec une excitation anormale des parties génitales. L'orchite sera sur la même ligne. Ces principes une fois admis, si l'on tensit à être conséquent avec soimême, on verrait qu'il n'est aucun genre d'affection générale réputée syphilitique dont on ne puisse au moins contester la source primitive. Mais il existe encore une foule d'observations qui prouvent que les affections vénériennes les plus franches se confondent quelquefois avec d'autres affections complètement étrangères au virus syphilitique, telles que certaines ulcérations scrofuleuses chez de jeunes vierges et de jeunes garçons non encoro contaminés; ni la coloration, ni la forme, ni la durée no suffisent pour spécifier les affections vénériennes, et le doute en pareille matière est souvent recommandé à la sagesse du praticien. Que si l'on pouvait arguer de la gué-

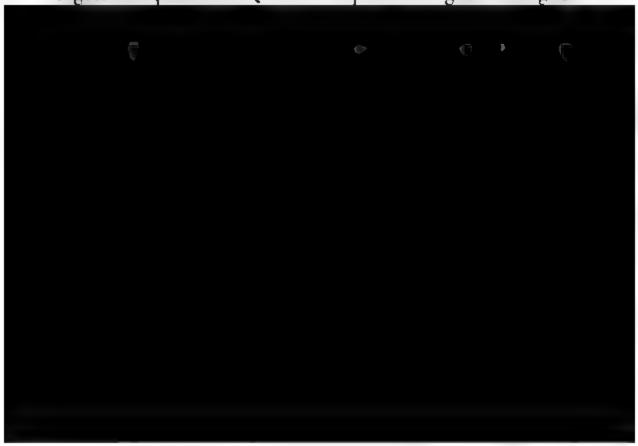

par les résultats, de l'exactitude des principes de leurs partisans.

Dans le doute abstiens-toi, dit un précepte fort sage, lorsqu'on ne fait pas abus des mots; les partisans exclusifs des mercuriaux qui, comme la plupart des médecins, se piquent plus de savoir que de logique, en ont décidé autrement : agir en pareil cas, quelles qu'en soient les conséquences, est presque un précepte de rigueur chez eux. Mais pourquoi, comment et quand, voici des points sur lesquels leur dissidence porte plutôt à rejetter qu'à admettre leurs principes.

Pourquoi, quand vous avez vu des symptômes primitifs des maladies vénériennes, devez-vous prescrire des préparations mercurielles? 1.º Parce qu'il est bien démontré que le mercure est un antisyphilitique par excellence, comme le prouvent de nombreuses et d'incontestables guérisons d'affections syphilitiques générales; à fortiori, devra-t-il être utile dans la médication des symptômes primitifs, et devra non-seulement guérir, mais préserver des accidens consécutifs du virus vénérien? D'abord, ainsi que je le ferai voir dans le courant de ce mémoire, il est constant que les traitemens mercuriels les plus méthodiques ne préservent pas constamment des rechutes, bien que les malades qui les ont subis aient été aussi radicalement guéris que l'état actuel de nos connaissances peuvent nous permettre d'en juger. Quant à la spécificité du mercure dans le traitement des affections vénériennes générales, comme il n'est pas applicable à ce seul genre de maladie, on peut en inférer que sa spécificité est au moins contestable, et qu'il est plus rationnel d'admettre qu'il ne guérit qu'en imprimant à l'économie une modification profonde qui agit sur tels ou tels organes ou tels systèmes, mais non exclusivement sur la partie spécifique de l'affection. — En ce qui n'a pas trait à la spécificité, j'ajouterai que l'efficacité du mercure contre les affections syphilitiques général

anciennes ou constitutionnelles, ne préjuge pas plus de l'opportunité de son application aux maladies locales et récentes, que le traitement des rhumatismes chroniques par le même métal n'en infert de son opportunité dans la même médication appliquée an rhumatisme aigu.

Si l'on argue du succès pour justifier l'emploi des mercariaux dans tous les cas douteux ou suspects, je demanderai ce que l'on fera des insuccès et de l'ensemble bien avéré de guérisons radicales par tout autre moyen? A l'occasion du nombre des guérisons, assure-t-on, plus grande par la médication spécifique, je ferai remarquer qu'on sait ce que vant la méthode numérique appliquée à la thérapeutique; que d'ailleurs une méthode étant plus récente que l'autre, l'infériorité ou la prédominance de l'une des doux méthodes seront seules constatées par le temps; que des faits, je ne dirai pas mieux observés, mais mieux rédigés et présentés en masse, tendent à prouver que les symptômes primitifs durent moins sous l'influence d'une médication qui fait abstraction de la spécificité, que par l'action de celle qui en tient compte et la place au premier rang.

Concession pour concession, j'avoue, dira-t-on, qu'on guérit également des symptômes primitifs de la maladie

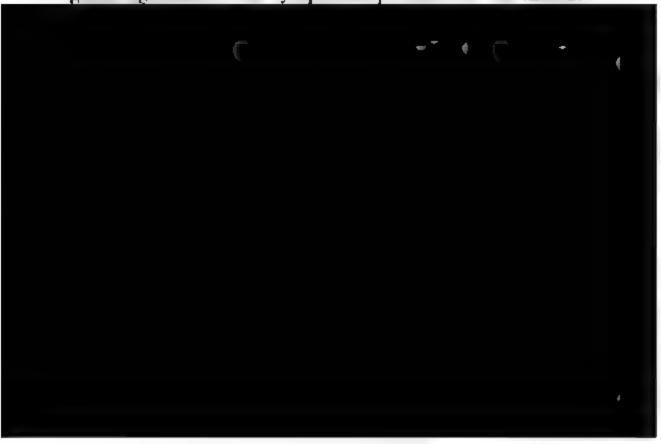

tout à la commodité du consommateur, quand ce n'est pas à l'avantage du débitant ou du bailleur de conseils! Quand commencerez-vous? Il y a moins de dix ans la question cût été bien plus vite et plus péramptoirement résolue.

Aujourd'hui on laisse l'époque à votre choix. Dès le début, s'il vous platt, même dans l'instance des symptômes inflammatoires les plus intenses; des conséquences on n'en parle pas; c'est bagatelles ou niaiscries tout au plus bonnes pour les néophytes de l'école physiologique. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous aurez fini. Mais docteur, combien prendrai-je de pilules, combien de bouteilles de Van-Swieten, de combien d'onces d'onguent mercuriel me frictionner? Prenez, prenez toujours; oignez-vous, frictionnez-vous jusqu'à nouvel ordre; nous jugerons par les résultats: et la maladie de guérir ou d'empirer avec la médication, ou par son action directe, et quando præter equidem medicum et medicamenta, je n'ose pas le dire en français. Votre ordonnance touche à sa fin, docteur, dois-je cesser? Hésitation ou assurance tout aussi philosophiques : l'affirmative est réservée pour les modérés; non découle d'une bouche mieux endoctrinée. Mais enfin. quand cesserai-je? Quand vous aurez pris 200 pilules, quand vous aurez absorbé par la peau six onces d'onguent gris. Mais pourquoi plutôt 200 que 250, 300, ou 150! parce que, sous le règne du système duodécimal, vous en eussicz pris 144 ou 120, et après tout parce que vous en aurez pris assez. Raison péremptoire et irréfragable, après laquelle le plus hardi questionneur qui connaît son monde, ne saurait insister. La première des deux raisons, ou le parce que, à mon avis, eut parfaitement suffi. Même réponse cathégorique pour les frictions et la liqueur.

En passant, je dirai, que tel praticien des plus famés, qui affirme que son malade a pris assez de mercure quand

il a employé telle dose entièrement arbitraire, ou dont la somme se tire de conséquences qu'il serait presque ridicule de développer ici, trouvant un jour un malade (historique) qui porteur d'une effection, de son aveu, franchement syphilitique et constitutionnelle, lui affirmait avoir fait un traitement mercuriel, sans lui dire que c'était sous ses propres auspices, le déclara insuffisant, pour la plus grande considération de la médecine.

Si la longanimité du malade et ses forces le lui permettent, il ne trouve pas d'inconvénient à en faire refaire un second, qui pourra bien être suivi d'un troisième, s'il a le même sort que le premier.

Le seul motif qui détermine ce praticien, qui a de si nombreux imitateurs, dans le choix d'un nouveau traitement, est qu'il n'a pas encore été employé. On connaît tel malade qui a usé la moitié de sa vie balotté de traitemens en traitemens pour se guérir d'une maladie prétendue vénérienne, qu'un médeéin plus habile lui a déclaré être de toute autre nature, et dont il a été délivré en quelques semaines par une médication appropriée. Infandum!

Le nombre des faits, en matière de thérapeutique, a bien moins d'importance que leur qualité, si je puis ainsi dire; à écalité d'authenticité dans des faits contradictoires. la

traitement que dans l'état actuel de nos connaissances je fus obligé de reconnaître suffisant. Le registre d'admission de l'hôpital m'a fait connaître que, sur 500 malades admis pour des cas de maladie vénérienne générale, 473 avaient fait ou avaient déclaré avoir fait un traitement mercuriel lors de leur première infection. Je laisse à juger ce que de pareils relevés donnent à penser de la vertu curative et prophylactique des préparations mercurielles. Quant au subterfuge qu'on voudrait opposer, en déclarant que les traitemens avaient été probablement mal faits et insuffisans, on connaît trop la valeur de pareilles assertions pour qu'on y attache une grande importance.

A ces considérations, si l'on ajoute celle de la non inocuité avouée de certains traitemens mercuriels, dans quelques circonstances qu'il est impossible de prévoir, sans omettre leur inutilité et même leurs dangers trop exagéréssans doute, mais dont une partie reste au moins probable, je pense qu'il y aura peu d'autorités qui porteront encore à employer les préparations mercurielles dans le traitement des symptômes primitifs de la maladie vénérienne.

Que si la crainte d'être accusé de n'avoir pas prévenu des accidens consécutifs détermine encore quelques médecins à préconiser les mercuriaux contre les symptômes primitifs, je les renvoie aux relevés des hôpitaux; je no doute pas qu'alors leur dernier scrupule ne soit levé, si jamais une conviction leur a été donnée comme base de leur conduite.

Qu'on n'aille pas croire que je prétende exclure les préparations mercurielles du traitement de la syphilis constitutionnelle, et même primitive, lorsque les symptômes ont résisté à tout autre médication; ce que je désire, c'est qu'on y mette plus de logique, de réserve et de discernement. J'adresserai les mêmes reproches à ceux qui, pour avoir guéri des symptômes primitifs, sans mercure, penseraient pouvoir toujours s'en passer, et proscriraient de la prat que, comme incendiaire, un médicament qui, convenablement appliqué, a rendu et rendra, je l'espère, encore de si grands services.

Conclusions générales. - 1.º Les blennorrhagies, quelle que soit leur nature, manquent de caractères physiques positifs qui puissent les différencier;

2.º Toutes, sans exception, entratnent la possibilité de produife, chez certains individus, l'ensemble ou quelquesuns des symptômes connus sous la dénomination de symptômes secondaires des maladies vénériennes, tels que chancres locaux ou éloignés du siège du mal, bubons, orchites, pustules muqueuses, végétations, etc., etc.;

3.º Les ulcérations primitives du prépuce et du gland entrainent les mêmes conséquences, quelle que soit la nature des précédens symptômes; l'économie peut se trouves consécutivement atteinte des symptômes connus sous la dénomination d'affection vénérienne générale ou constitutionnelle.

4. L'incertitude où l'on est sur le mode, l'opportunitée et la durée d'une médication, qui préviennent, dans la plupart des cas, les récidives et l'infection générale; le danger de certains traitemens dans quelques cas, leur inutilité dans d'autres autorisent à un pas applicant les pré-

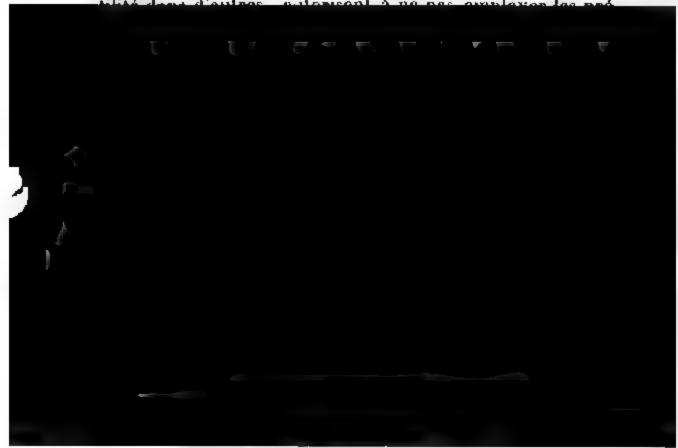

traitement mercuriel; leur possibilité découle de la seule condition remplie par tout individu qui a été atteint de blennorrhagie ou de tout autre symptôme dont l'origine vénérienne est ou n'est pas contestable, mais qui s'en rapproche constamment par voie d'analogie. La guérison des symptômes vénériens primitifs par le traitement non mercuriel n'emporte pas du tout l'exclusion des préparations de mercure dans la thérapeutique de la partie chronique de la même maladie, à fortiori les guérisons des affections syphilitiques générales par les mercuriaux ne doit pas réagir sur la médication des symptômes récens et primitifs.

## MEDECINE ETRANGÈRE.

De l'accouchement prématuré artificiel; observations recueillies à la clinique d'accouchemens de l'Université I. et R. de Pavie. Extrait du compte rendu de la clinique du professeur O. Teod. Lovati, pour l'année scolaire de 1830 à 1831 (1); par le docteur Ollivier (d'Angers).

La question de savoir s'il convient de recourir, dans certains cas, à l'accouchement prématuré artificiel, ne peut plus être douteuse aujourd'hui; elle est résolue affirmativement par des faits trop nombreux, pour qu'un médecin éclairé hésite désormais à provoquer l'accouchement avant son terme naturel, dans les circonstances où l'expérience a démontré l'utilité et les avantages de cette pratique. Ces circonstances sont à-peu-près toutes relatives aux cas d'étroitesse du bassin; et l'obstacle matériel qui s'opposerait à la sortie d'un enfant à

<sup>(1)</sup> Annali universali di Med. Numéro de décembre 1832.

terme, peut, avant cette époque, être appréciée mathématiquement. Mais il est bien plus difficile de juger de l'opportunité de l'accouchement provoqué, dans les cas où une maladie grave menace incessamment les jours d'une femme enceinte de 7 à 8 mois? Sur quelles bases s'appuyer pour décider si cette pratique pourra suspendre ou conjurer momentanément les accidens ? Si elle ne les aggravera pas ? Si elle augmentera ou diminuera les chances de vie pour l'enfant? L'expérience ne fournissait ici aucune réponse précise. Aussi, ne peut on que louer la réserve avec laquelle notre savant collaborateur, M. Dezeimeris, s'est prononcé sur cette question, dans l'excellent article qu'il a publié, sur le sujet qui nous occupe (Diet. de Méd., tom. I, nouv. édit.). En l'absence d'exemples suffisans, il s'est abstenu de porter un jugement qui eût été hasardé, tout en laissant entreveir néanmoins son opinien sur ce point , et en citant plusieurs faits qui plaident en faveur de la pratique de l'accouchement précoce, dans les cas dont il s'agit. L'une des observations qu'on va lire justifie pleinement cette détermination.

L'histoire de ce point d'obstétrique, long-temps négligé ou mal compris, démontre trop positivement les avantages

avons nous dit, par un vice de conformation du bassin, ou par l'état de maladie de la mère, état dépendant ou non de la grossesse, et dont la gravité peut compromettre à la-fois par sa durée, la vie de la mère et celle de l'enfant. Les observations suivantes fournissent deux nouveaux exemples de l'application heureuse de l'accouchement sollicité prématurément, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées.

Obs. I. r. - Une semme primipare, âgée de 33 ans, de petite taille, d'un tempérament sanguin, ayant toujours joui d'une bonne santé, sut reçue à la Clinique d'accouchemens, où, comme de coutume, on examina, le jour même de son entrée, la conformation de son bassin. Cette exploration sit reconnaître que le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur n'avait que trois pouces, et que les diamètres obliques n'en avaient que trois et demi. D'après de semblables dimensions, en supposant, qu'au terme de la gestation, la tête de l'enfant n'excédât pas le volume ordinaire, l'accouchement ne pouvait se terminer naturellement, et chacun suit qu'en pareil cas, l'application du forceps, qui devient indispensable, entraîne ordinairement la mort de l'enfant, et toujours des dangers plus ou moins grands pour la mère. L'impossibilité de l'accouchement naturel, au terme ordinaire, étant bien reconnue, on dut recourir au moyen de prévenir les conséquences funestes qui pouvaient en résulter, si l'on attendait cette époque; mais il s'agissait d'abord de déterminer celle de la grossesse chez cette femme, asin d'apprécier les chances de viabilité de l'enfant. La menstruation ayant toujours été sort irrégulière, la non apparition des règles ne pouvait servir à fixer, dans ce cas, le moment où la conception avait eu lieu. Depuis qu'elle était enceinte, cette femme n'avait observé aucun des phénomènes qui peuvent faire soupçonner le début d'une grossesse, et elle ne donnait aucun renseignement sur la première apparition des mouvemens de l'enfant, ensorte

qu'on en était réduit aux conjectures tirées du volume actuel de l'utérus, du développement de sa moitié inférieure " et de celui de la partie du fœtus qu'on percevait par le toucher. Or, le fond de la matrice correspondait à la partie inférieure de la région épigastrique, son col était encore notablement alongé, et l'orifice externe en était dilaté de manière à admettre l'extrémité du doigt indicateur; enfin, les pareis de l'utérus, dans sa moitié inférieure, étaient assez amincies pour laisser reconnaître que le volume dela tête était en rapport avec le développement de la matrice. D'après ces diverses circonstances, on pensa que la grossesse était arrivée au huitième mois. Toutefois, pour êtreplus sûr de la visbilité de l'enfant, on jugea prudent de différer de deux semaines l'emploi des moyens propres à déterminer l'accouchement; et quoique la tête pût acquérir. dans cet intervalle, à peu-près la grosseur qu'elle a chez un enfant à terme, sa mollesse et la flexibilité de ses parties sont toujours plus grandes , et devaient rendre sa sortie plus. facile.

Pour provoquer l'accouchement, on pouvait percer d'abord les membranes afin de donner issue aux eaux; mais quand on agit de la sorte, l'accouchement s'opère ordinai-

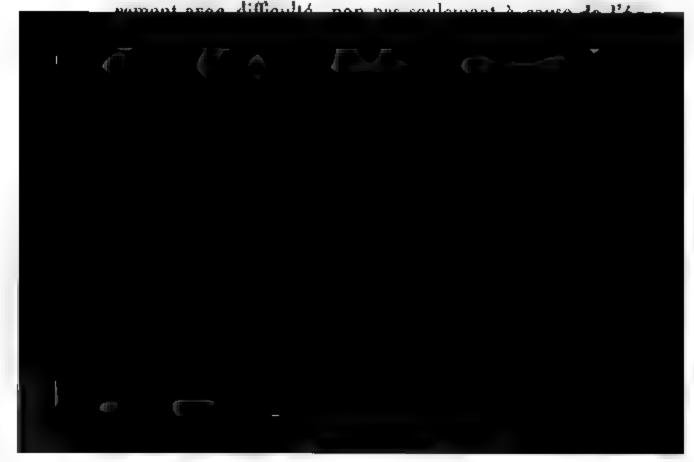

Les frictions exercées à la surface du ventre, et les titilations de l'orifice de la matrice avaient l'inconvénient de ne causer que des contractions utérines passagères, attendu la difficulté d'employer sans discontinuer ces deux sortes de stimulations; en détachant les membranes des environs de l'orifice du col, on pouvait en déterminer la rupture, par les manœuvres que cette opération exige. On préféra donc l'introduction, dans le col de l'utérus, d'une éponge convenablement préparée, ce moyen réunissant, aux avantages d'une dilatation progressive, une excitation mécanique qui devait solliciter les contractions de la matrice.

Le 12 octobre, à onze heures du matin, on procéda à cette opération de la manière suivante: un morceau d'éponge long d'un pouce, gros comme le tuyau d'une plume d'oie, traversé à son milieu par un fil long de 10 à 12 pouces, fut introduit en partie dans la canule d'un trois quarts, à l'aide duquel le doigt indicateur le porta dans l'ouverture du col, la femme étant couchée horizontalement. Ainsi maintenu à l'entrée de cet orifice, on le fit pénétrer peu-à-. peu jusqu'aux membranes, en poussant doucement de la main gauche la canule, à laquelle on imprimait de légers mouvemens de rotation. La profondeur à laquelle on était arrivé et la sensation particulière causée par la résistance des membranes, firent reconnaître que l'instrument occupait toute la cavité du col: cette introduction fut sans douleur pour la femme. Afin de ne pas déplacer l'éponge, en retirant la canule, on introduisit dans cette dernière une sonde fine avec laquelle on maintint l'éponge repoussée en haut, en même temps qu'on ramenait sur elle la canule su dehors : cette sonde fut ensuite elle même enlevée sans rien déranger. Le fil fut assujetti à l'une des cuisses. Cette opération ne dura que quelques minutes, et n'avait causé d'aure incommodité que celle qu'on occasionne en pratiquant le toucher; on obligea la malade à rester couchée dans une position horizontale, et pour prévenir l'agitation, ou les

autres accidens nerveux que pouvait causer la présence du corps étranger, on prescrivit une émulsion avec addition d'extrait de jusquiame, et une diète légère.

Au bout de trois houres, des douleurs ayant tous les caractères de celles qui précèdent et accompagnent les contractions utérines lors de l'accouchement, commencèrent à se manifester : elles duraient peu, et se renouvellaient de quart-d'heure en quart-d'heure; elles se prolongèrent ainsi pendant deux heures, et vers quatre heures de l'aprèsmidi , elles s'affaiblirent graduellement jusqu'à six heures , où l'éponge sortit par suite d'une traction légère imprimée au fil. Cette éponge était quadruplée de volume, molle et enduite d'un mucus épais. Le toucher fit reconnattre que le col était moins alongé, beaucoup plus mou, et sa cavité assez dilatée pour que le doigt put pénétrer facilement jusqu'aux membranes qu'on touchait aisément; on introduisit un second morceau d'éponge large de six lignes et épais de deux environ : il fut plus difficile de le maintenir en place que le premier , à cause de la grande mollesse. du col utérin, mais enfin on y parvint. Les douleurs reparurent bientôt avec le même caractère, et continuèrent jusqu'à onze heures du soir, où elles cessèrent tout-à-fait, pour ne reparattre que le lendemain matin 13, à six heures,



tion sit reconnaître une augmentation dans la dilutation des orisices, mais surteut de la cavité du col, disposition qui qui avait rendu l'extraction de l'épange un peu difficile. Une quatrième sut placée comme la précédente; une heure après, renouvellement des douleurs, qui sent plus sertes, plus sréquentes, et qui ne changent pas junqu'à huit heures du soir : l'éponge sut alors trouvée dans le vagin, le col étant entièrement essaée. Le retour régulier des douleurs, la dilatation progressive qui leur succédait, la saillie et la rénitence de plus en plus grande de la poche des caux, annoncèrent que le travail de l'acconchement était ensia commencé. Les bords de l'orisice du col étaient encore tumésiés et durs.

Dès-lors, il devenait inutile d'exciter davantage les contractions utérines par l'introduction d'une nouvelle éponge: on laissa donc la semme changer de position et se lever. Toutefois, les progrès du travail furent très leuts, les douleurs étant faibles, et la résistance du col assez sorte. A six du soir; le lendemain 14, la poche des eaux se rompit, mais la tête ne s'engagea ensuite que sort lentement, tant par suite du volume qu'elle avait acquis, que par l'obstacle que lui offrait l'étroitesse extrême du bassin. Easin, l'accouchement sut terminé avec beaucoup de difficultés, le jour suivant 15, à onze heures du matin. L'ensant était dans un état apoplectiforme que la saignée par le cordon sit promptement disparattre; les diverses proportions du corps montrèrent qu'il avait plus de hait mois. Son poids était de 4 livres 5 onces, sa longueur de 15 pouces 8 lignes; le diamètre oblique de la tête était de 4 pouces 9 lignes; le vertical, quatre; le bi-pariétal, 3 pouces 1 ligne; le cervicobregmatique, 3 pouces 3 lignes; l'auriculaire, 2 pouces 9 lignes.

Pendant les premiers jours qui suivirent l'accouchement, la malade sut affectée d'une bronchite intense qui nécessita deux sois la saignée du bras. Nonobstant cette circonstance.

son rétablissement fut très-prompt, et elle sortit, pen de jours après, en perfaite santé, avec son enfant qui était également très-bien portant (1).

Si cette observation est intéressante par le détail des circonstances qui ont sinsi hâté l'accouchement, le fait suivant ne l'est pas moins, par les causes qui ont nécessité sa provocation avant le terme naturel.

Obs. II. "— Une jeune fille de 17 ans, d'un tempérament nerveux, d'une constitution grêle et délicate, avait conservé cependant jusqu'alors une santé assex benne qu'elle devait surtout aux habitudes régulières et au régime sobre qu'elle avait toujours suivi, lorsqu'elle devint enceinte pour la première fois. Ce nouvel état vint apporter une perturbation prefende dans sa constitution déjà si débile : elle devint triste, inquiète, et fatiguée par des vomissemens continuels dont la violence la contraignit de demander les conseils d'un médecin, mais en lui cachant soigneusement qu'elle pouvait êtré grosse. Ce dernier mit en usage successivement, et inutilement, la saignée répétée, les révolsifs, les résolutifs, les sédatifs.

La grossesse était arrivée à son septième mois quand cette jeune fille entra à la Clinique d'acconchement, vers le milieu d'octobre 1850. Son état était vraiment digne de

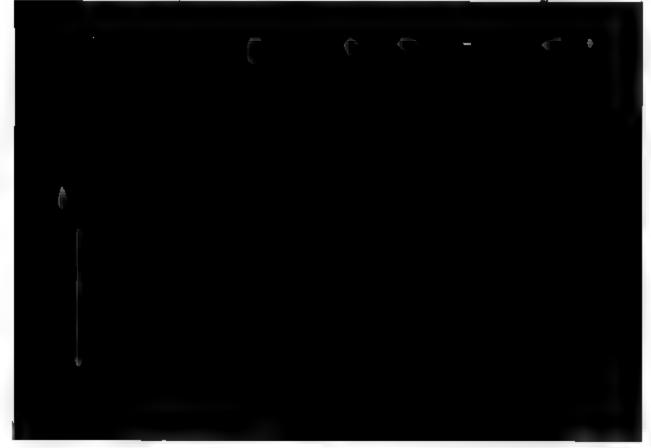

l'osmazôme, asin qu'il y eut le plus possible d'élémens réparateurs absorbés dans le peu d'alimens qu'elle ne vomissait pas. Vers la fin d'octobre, les accidens augmentèrent d'intensité. Les vomissemens furent accompagnés de crampes d'estomac excessivement douloureuses et de convulsions générales; il survenait tout-à-coup un tremblement de tout le corps, avec retraction tétanique des membres, et perte de connaissance; la face devenait rouge, les yeux s'injectaient, les veines jugulaires étaient gonssées, les carotides battaient avec force et rapidité, et lorsque l'accès cessait une salive écumeuse venait couvrir les lèvres. L'affection de l'estomac, qui avait été jusque-là toute symptomatique de la grossesse, se compliquait donc d'accidens qui dénotent une irritation vive de la moelle épinière et du cerveau. En conséquence, on crut devoir combattre cette excitation des centres nerveux, par la saignée qui sut répétée deux fois, malgré la faiblesse extrême de la malade. Ces émissions sanguines furent suivies immédiatement d'une grande prostration des forces, contre laquelle on employa inutilement une infusion de camomille et de mélisse, avec quelques gouttes de laudanum : l'estomac rejetta constamment cette potion.

Un large vésicatoire fut appliqué sur l'épigastre; il produisit momentanément une amélioration notable dans les symptômes généraux, l'estomac devenant le seul siége des phénomènes morbides. Mais les progrès naturels de la grossesse, l'abstinence continue qui résultait du vomissement de toutes les substances nutritives que la malade prenait; les émissions sanguines qu'il avait fallu mettre encore en usage pendant les accès épileptiformes, ne permettaient pas d'espérer que ce mieux pût être durable. En effet, au bout de quelques jours, les convulsions générales reparurent avec une nouvelle violence, accroissement dû probablement à ce que l'épuisement de la malade avait exalté da vantage sa sensibilité: elles prirent tout-à-fait les caractères que Sau-

vages assigne à l'éclampsie puerpérale. Après avoir perdu connaissance, et être restée quelque temps dans une immobilité absolue, la malade était saisie tout-à-coup d'une contraction tétanique générale, d'un véritable opisthotonos, dans lequel le corps était courbé de telle sorte, que l'occiput et les talons étaient les seules parties appuyées sur le lit. Pendant ce spasme effrayant, les membres supérieurs éprouvaient une extension forcée, et les yeux, largement ouverts, laissaient voir les pupilles très-resserrées. A cette contraction générale des muscles extenseurs succédait celle des fléchisseurs, en sorte que la malade passait subitement à une position du corps diamétralement opposée : elle s'accroupissait en fléchissant fortement les bras le long du corps, lequel se courbait complètement en avant. Le trouble général du système nerveux était encore manifesté à chaque instant par les mouvemens désordonnés et partiels du système musculaire : ainsi, on voyait la physionomie de la malade offrir presque en même temps une expression riante et sévère, son corps prendre successivement, et avec une rapidité incroyable, toutes les attitudes imaginables: enfin, le vomissement, l'évacuation involontaire de l'urine, un hoquet fréquent, de très-fortes palpitations de cœur, etc., se joignaient à la série de tous ces phénomènes qui repa-



quinze en neuf jours, devenant en même temps plus violens à mesure que leur fréquence augmentait.

Quels moyens pouvait-on opposer à des accidens aussi graves? La saignée qui, dans la plupart des cas analogues à celui-ci, a été considérée comme le remède le plus efficace par Mauriceau, Lamette, Levret, Baudelocque, etc., ne pouvait plus être pratiquée, attendu les défaillances continuelles de la malade. Les antispasmodiques, sous quelque forme qu'on voulût les administrer, ou tout autre médicament, étaient sans action, puisqu'ils étaient rejetés par le vomissement aussitôt après avoir été pris. On ne pouvait recourir qu'aux révulsifs, et le professeur Lovati employa préférablement aux autres moyens de cette espèce, et pendant l'intervalle des accès, l'immersion répétée des pieds et des mains dans de l'eau très-chaude, en même temps que des ablutions froides sur la tête; mais il n'en résulta au cun effet sensible.

D'après tout ce qui précède, chacun peut juger de l'extrême gravité de cette maladie : l'éclampsie puerpérale, déjà si dangereuse par elle-même, menaçait d'autant plus inévitablement les jours de la malade, que cette dernière, naturellement saible et débile, était réduite à un état de marasme avancé, qui donnait tout lieu de craindre que la mort ne survint dans un des accès convulsifs qui se succédaient sans relâche. Dans cette conjoncture, quoique les meilleurs praticiens pensent que l'accouchement dont le travail est accompagné d'éclampsie soit bien souvent mortel, on devait désirer cependant qu'il eût lieu, car c'était l'unique chance de salut qui restait encore. Mais, au milieu des contractions musculaires et des secousses convulsives générales qui agitaient le corps de la malade, on n'avait pas observé la moindre apparence d'un commencement de travail; l'utérus semblait être seul soustrait à l'influence de l'irritation du système cérébro-spinal.

Une réunion de circonstances aussi graves décida le pro-

fesseur Lovati à provoquer artificiellement l'accouchement. Sans doute on pouvait craindre que le développement des douleurs utérines n'aggravât momentanément les accidens qui menaçaient l'existence de la malade, d'autant plus que le travail de l'accouchement influe toujours notablement sur la circulation et le système nerveux de la femme; mais on pouvait aussi espèrer un résultat heureux, car l'expérience a prouvé que les convulsions générales qui accompagnent la grossesse sont dissipées très-souvent par l'accouchement. Enfin, en n'employant pas ce moyen, qui désormais était le seul qui offrit quelque ressource, on n'avait plus d'autre perspective que celle de voir succomber et la mère et l'enfant, par les progrès d'une maladie que rien n'avait pu combattre efficacement.

Le 13 novembre, à une heure après midi, les membranes furent percées avec une sonde à dard, et les eaux s'écoulèrent assez abondamment. On avait espéré, en opérant de la sorte, hâter la sortie de l'enfant; mais il n'en fut pas ainsi, car les douleurs ne commencèrent à se manifester que sur les six heures de l'après midi du jour suivant, 14 novembre; dans cet intervalle de 29 heures, il n'yeutqu'un seul accès d'éclampsie. Pendant les douleurs du travail, on



son application dans le premier qui vient d'être rapporté. Ils pourront soutenir que l'accouchement aurait eu lieu naturellement, et sans plus de temps ni de dissicultés, si l'on eût attendu le terme habituel de la grossesse, les diamètres du bassin n'étant pas tellement rétrécis, qu'on n'ait vu la sortie de l'ensant s'opérer spontanément dans des cas analogues. Mais nous leur demanderons combien de sois ils ont pu voir alors l'enfant survivre à sa naissance, ou même naître vivant, et s'il n'a pas fallu recourir au forceps quand la mère était à la fois aussi âgée et primipare, et si la vie de la mère n'a pas couru des dangers plus ou moins graves? Quant à la deuxième observation, elle ossre un exemple aussi intéressant par ses détails que remarquable par son résultat, et doit être, pour l'avenir, d'un grand poids dans la balance quand il s'agira de discuter l'opportunité de l'accouchement prématuré artificiel dans des cas où la maladie de la mère peut compromettre à la fois ses jours et ceux de l'enfant, si l'on se confiait entièrement alors dans les ressources de la nature. Ensin, la conservation de la vie de la mère et de l'enfant, dans les deux observations qu'on vient de lire, n'est pas la conséquence la moins importante qui ressorte de ces deux faits : elle prouve tout l'avantage de l'accouchement provoqué dans les circonstances où cette pratique est suffisamment indiquée.

Absès chroniques du tibia; par le docteur Brodle (1).

La maladie qui fait le sujet de ce mémoire est entièrement nouvelle; les auteurs n'ont jusqu'ici rapporté aucun fait exactement semblable à ceux dont M. Brodie vient de publier la description. Il est à présumer que la formation d'un abcès dans l'épaisseur du tissu osseux du tibia n'est point une

<sup>(1)</sup> Medico-chir. Transactions, vol. XVII.

chose extrêmement rare, puisqu'il s'en est présenté trois cas d'une ressemblance frappante dans un court intervalle. de temps et dans la pratique d'un seul chirurgien; cependant cette lésion particulière parett aveir échappé à la plupart des praticions anciens et modernes. Le docteur Hey, dans ses remarques sur la carie da tibia, et sur l'emploi du trépan pour la combattre, cite deux observations d'abcès du tibia ; mais la matière purulente s'était fait jour, au moyen de l'ulcération, à travers la paroi ossense, avant que le chirurgien ait eu l'idée d'appliquer une couronne de trépan sur l'os malade, et M. Hey ne paratt pas soupconner qu'il puisse être avantageux ou même nécessaire, dans certains cas, de trépaner l'os avant qu'il y ait ulcération. Dans les observations de M. Brodie, rien n'annonce qu'une ulcération de l'os aurait tôt ou tard donné issue au pus ; le travail inflammatoire s'était borné à la déposition d'une matière osseuse autour de l'os malade . et à l'enduroissement du tissu spongieux autour de l'abcès. Dans l'ouvrage de Benjamin Bell, sur les maladies des os. il y a une planche qui représente un abcès dans l'extrémité inférieure du tibia, entourée par une matière osseuse de nouvelle formation, comme dans les observations de I sulous danne à enterdre qu'il agreit



mière, où la maladie fut méconnue, on crut devoir recourir à l'amputation de la cuisse, et la mort fut le résultat de cette pratique; dans les deux autres, M. Brodie conserva la jambe à ses malades, et la gnérison fut complète. On doit appuyer sur ces considérations, parce que dans cette maladie, la douleur devient si insupportable, le membre affecté est tellement inutile et même si nuisible, par les souffrances dont il est le siège et les autres accidens qui peuvent survenir, que s'il n'existait aucun moyen de procurer une guérison facile par l'évacuation du pus, on ne devrait pas hésiter à regarder l'amputation comme indispensable.

Voici ces observations; elles renferment l'histoire précise de la maladie; ses symptômes, et par conséquent les moyens de la diagnostiquer, y sont clairement exprimés:

I. ro Obs. - M. P. \*\*\* âgé de 24 ans, consulta M. Brodie, dans les circonstances suivantes: il avait une tuméfaction considérable de la partie inférieure du tibia, s'étendant jusqu'à deux ou trois pouces de l'articulation du pied. Les tégumens étaient tendus, étroitement adhérens à la surface de l'os. Le malade accusait une douleur continuelle qu'il rapportait à l'os tuméfié et aux parties environnantes. Cette douleur était toujours cruelle, mais elle s'exaspérait, par paroxysmes, à un degré extraordinaire. Ces paroxysmes revenaient à des intervalles irréguliers, le retenaient à la chambre pendant plusieurs jours, et s'accompagnaient d'une altération notable dans la santé générale. Cette maladie durait depuis plus de douze ans; pendant cette longue période de souffrance, il avait eu recours à un grand nombre de chirurgiens; plusieurs modes de traitement avaient été mis en usage, sans succès durable. Les remèdes prescrits par M. Brodie ne produisirent pas un meilleur effet, et le malade se décida à l'amputation. Le cinquième jour de l'opération, il mourut avec des symptômes tétaniques.

En examinant le membre amputé, on trouva qu'une matière osseuse s'était déposée autour de l'extrémité insé-

rieure du tibia. Ce dépôt de matière esseuse était évidemment le résultat de l'inflammation ancienne du périoste. Il avait un tiers de pouce d'épaisseur; et quand on eut scié l'os dans le sens de sa longueur, on put voir distinctement la ligne de séparation de l'os ancien d'avec l'os de nouvelle formation. Toute l'extrémité inférieure du tibia était plus dure et plus compacte qu'à l'ordinaire, ce qui paraissait dû à la déposition d'une substance osseuse dans le tissu spongieux de l'os. Au centre de celui-ci, à un tiers de pouce de l'articulation, il y avait une cavité pouvant contenir une noix ordinaire, renfermant un pus coloré en noir. La portion d'os qui formait cette cavité, se distinguait du reste par une couleur plus blanche et une texture plus compacte ; sa surface intérieure offrait une grande vascularité. L'articulation du pied était saine. - M. Brodie ne douts point que si on avait pu diagnostiquer la présence de ce pus, et l'évacuer à l'aide du trépan, le malade n'eût sauvé son membre et sa vie.

II. Obs. — M. B. \*\* \* ågé de a3 ans, consulta M. Brodie pour une tuméfaction considérable du tibia du côté droit, commençant immédiatement au-dessous du genou, et s'étendant assez loin en bas pour occuper environ le tiers de la longueur de l'os. M. B. \* \*\* se plaignait d'une vive douleur



la douleur fut calmée immédiatement, la plaie se cicatrisa progressivement, et le malade fut réputé guéri. Cependant, la tuméfaction de l'extrémité supérieure du tibia ne disparut jamais entièrement, et en août 1827, la douleur revint; elle augmenta peu-à-peu, et en janvier 1828 M. Brodie fut consulté de nouveau. La douleur était continuelle, mais plus vive par intervalles, et souvent empêchant le sommeil plusieurs nuits de suite. La tuméfaction du tibia était aussi grande que jamais, la peau tenduc et adhérente au delà de l'ordinaire à la substance de l'os. Le malade ne pouvait plus se livrer à ses occupations ordinaires. La ressemblance de cette maladie avec la précédente frappa M. Brodie; il proposa l'application du trépan, qui sut acceptée; et en mars 1828, il procéda à l'opération. Il choisit, pour placer l'instrument, une tache située à deux pouces au-dessous du genou, à la hauteur de laquelle le malade rapportait principalement sa douleur. En cet endroit, il fit aux tégumens une incision cruciale. Le périoste n'était plus dans l'état où on l'avait trouvé à la première opération; il était à peine plus épais qu'à l'état normal, et l'os au-dessous était dur et compact. Une couronne de trépan de taille moyenne fut appliquée et enleva une portion d'os correspondant à la portion spongieuse, mais on ne trouva aucun dépôt. Alors, M. Brodie détacha, à l'aide d'un ciseau, quelques portions d'os, dans la cavité faite par le trépan. Pendant ce temps de l'opération, le malade éprouva tout-à-coup une sensation qu'il compara à celle qu'on ressent lorsqu'on touche l'intérieur de la cavité d'une dent cariée, mais bien plus douloureuse; et aussitôt, il s'écoula lentement, d'une cavité ouverte par le ciseau, une petite quantité de pus coloré en noir. Ce pus fut essuyé avec une éponge, de sorte qu'on ne le mesura pas exactement, mais il fut évalué à environ un gros et demi. Depuis cette opération, la douleur particulière qui était due à la maladie a cessé entièrement et n'a jamais reparu. Pendant

les vingt-quatre heures qui suivirent l'opération, le malade souffrit beaucoup de sa plaie, mais cette souffrance se dissipa bientût. On pansa le fond de la plaie légèrement avec de la charpie. Elle ne fut entièrement cicatrisée qu'au bout de six mois; mais, trois mois avant la guérison complète, M. B.\*\*\* put marcher et se livrer à ses occupations. L'os ne s'est point exfolié; il est revenu, à peu de chese près, à sa grosseur naturelle, et M. B.\*\*\* jouit d'une bonne santé.

III.\* Obs. — En janvier 1850, M. S..., âgé de 24 ans, consulta M. Brodie; l'extrémité inférieure du tibia du côté gauche était considérablement gonflée; la peau qui récouvrait l'os était tendue, et adhérait étroitement à sa surface. Le malade y éprouvait constamment une vive douleur qu'il rapportait à l'os tuméfié. Toutes les deux on trois semaines, il y avait une exacerbation de la douleur qui devenait atroce durant plusieurs heures, quelquefois même plusieurs jours, et l'empêchait de suivre ses travaux ordinaires. La douleur, qui se manifestait sons forme d'élancemens, était plus cruelle la nuit que le jour, et s'accompagnait d'une telle sensibilité des parties environnant l'articulation du pied, qu'il ne pouvait supporter le plus léger attouchement. M. S. décrit ainsi le début de la maladie qui datait de dix-huit



suivant, il eut un retour de la douleur dans la malléole interne, sans la formation d'un nouvel abcès; puis, pendant huit ou dix ans, il fut tourmenté par des accès de douleur durant un jour ou deux. Ces accès étaient séparés par des intervalles irréguliers; une fois l'intermission fut de neuf mois. Depuis ils revinrent plus fréquemment, et pendant les deux dernières années la maladie se comporta comme au moment où il vint consulter M. Brodie. En examinant le membre malade, le chirurgien anglais fut frappé de sa ressemblance avec ceux des deux observations précédentes. La même ressemblance existait aussi pour les symptômes, et il ne put se refuser à admettre la même cause. Il pratiqua la trépanation en présence du docteur Travers, le 31 janvier. Une incision cruciale divisa la peau, dont on releva les angles, pour mettre l'os à nu su-dessus de la malléole interne. Le trépan fut placé à l'endroit où le malade rapportait sa douleur. L'instrument sit, dans la portion spongieuse de l'os, une cavité qui fut agrandie à l'aide d'un petit ciseau, jusqu'à ce qu'on vit sortir environ un gros de pus. Ce pus provenait d'une excavation capable d'admettre l'extrémité du doigt. La surface interne de cette excavation était douée d'une exquise sensibilité, car le malade éprouvait des douleurs intolérables quand on y introduisait une sonde le plus légèrement possible. Pen de temps après l'opération, il survint de l'inflammation, un abcès se forma entre le périoste et l'os, et successivement plusieurs autres abcès se présentèrent dans le voisinage; mais tous se guérirent facilement. La cavité faite par le trépan se combla; la plaie tarda peu à se cicatriser; la douleur ne reparut plus, et le patient put reprendre ses occupations accoutumées; il jouit depuis d'une bonne santé.

On voit que dans ces observations rien ne paraît limiter la durée de la maladie; la lenteur de sa marche, l'intermittence du travail morbide qui la constitue, la transformation opérée dans la texture de l'os, transformation qui est due sans donte à l'inflammation, les douleurs atroces dont le membre est le siège, la présence d'un abcès circonscrit par la sabstance osseuse, avec endurcissement du tissu spongieux, enfin la fàcilité avec laquelle on en obtient la guérison, la rendent digne des recherches et de l'étude des praticiens.

### REVUE GÉNÉRALE.

### Physiologie.

Communications sun la coaccuation su sanc; par Müller, professeur de Physiologie à Bonh.— L'auteur, dans une lettre adressée à M. Dulong, secrétaire de l'Académie des Sciences, lui annonce qu'il a trouvé des moyens pour démentrer que ce ne sont pas les globules qui contiennent la partie coagulable du sang on la fibrine, mais qu'au contraire cette dernière est dissoute dans le serum. Pour arriver à cette démonstration, il faut employer un sang dont les globules soient assez grands pour passer à travers les pores d'un filtre, celui de la grenouille est très-convenable. Si l'on fait couler le sang d'une grenouille à laquelle on a coupé la cuisse, sur un filtre de papier blanc mouillé, et qu'on le mêle aussitôt avec une quantité égale d'eau pure ou mieux encore d'eau sucrée, il passe dans le verre de montre, placé sous le



n'y a que le sang des grenouilles fraîches qui se coagule en sortant des vaisseaux. Pendant le printemps, l'été et l'automne, le phénomène décrit ci-dessus se reproduit sans exception avec le sang de grenouilles fraîchement prises.

Les globules du sang, d'ailleurs, sont composés, comme on sait, d'un noyau incolore et d'une écorce rouge. Cette dernière se dissout peu à peu dans l'eau, mais non dans ce liquide salé ou sucré. L'eau pure change aussitôt la forme elliptique des globules du sang des grenouilles et leur donne une forme ronde. Après la dissolution de l'écorce rouge dans l'eau, les noyaux restent insolubles dans ce liquide, mais ils se dissolvent dans de l'eau alcaline. Tous ces faits s'observent facilement au microscope. Pour séparer les noyaux de l'écorce rouge, on peut mêler une goutte d'acide acétique avec une quantité égale de sang. On voit aussitôt, à l'aide du microscope, l'écorce rouge ou la cruorine se dissoudre et les noyaux rester avec la forme qui leur est propre dans chaque espèce d'animal. (Annales des Sciences naturelles, T. 27. octobre 1832.)

Vision double par un seul cell. — Obs. de M. Prévost, professeur de Physique à Genève. — « Cette imperfection de ma vue, dit l'auteur, ne date que de 1823; bien qu'elle existe encore, j'en parlerai d'après mes notes, presque toutes antérieures à l'époque actuelle, parce que l'état de ma vue ne me permet plus d'observer avec toute l'exactitude désirable les phénomènes qu'elle présente. »

Si de l'œil droit M. Prévost regarde un point, il en voit aussitôt deux; ces deux images sont séparées par un intervalle susceptible de mesure. Il lui suffit en effet pour l'apprécier de le comparer à quelque objet de longueur connue, tel qu'un caractère d'imprimerie, un trait bien limité, etc.; à la distance à laquelle il a coutume de lire, l'écartement des deux images paraît être d'une demi-ligne. Mais à de si petites distances il est difficile d'éviter quelques causes d'erreur; en effet selon la situation, l'une des images s'affaiblit et peut même s'effacer entièrement; le même œil qui, chez l'auteur, est affecté d'un doublement, l'est aussi d'un triplement. De ces deux circonstances il peut résulter qu'à des distances différentes les deux images ne soient plus les mêmes. C'est donc à de grandes distances que l'on peut espérer de déterminer avec quelque exactitude l'écartement des deux images observées. C'est ce qu'a fait M. Babbage dont un des yeux est sujet, comme celui de M. Prévost, à doubler un point unique.

Lorsqu'un œil voit deux images d'un seul et même point, ces images étant sur une même ligne droite verticale, on sait que l'image supérieure doit correspondre à un point inférieur sur la rétine. C'est ce que l'anteur a constaté directement. En faisant mouvoir lentement un écran de haut en bas, il fait disparaître l'image inférieure avant l'autre. Elle pâlit peu à peu, tandis que la supérieure acquiert une teinte

fencée qui égale celle dont jouissait l'image effacée. Ainsi le doublement disparait en masquant l'une des images. Cette image peut se masquer naturellement par la paupière ; l'image inférieure par la paupière supérieure, et vice versé. Cette espèce d'écran naturel s'obtient sans effort par une simple inclinaison de la tête. Nous venons de dire que l'image masquée par un mouvement leut et gradué d'un écran, pélit avant de disparaître. En diminuant successivement les faisceaux de rayons qui vont du point à chacun des deux foyers, et en graduant le mouvement, on fait disparaître les images tour-à-tour, et on rencontre une inclinaison intermédiaire de la tête ou de l'écran à laquelle les deux points apparens sont également éclairés. L'intervalle qui sépare les deux images d'un point noir tracé sur un papier blanc, prend une teinte jaune. Pour bien l'appercevoir il faut observer le doublement d'une ligne. Si l'on observe un objet coloré de petits étendue, un petit cercle ou un petit rectangle, il arrive que l'on a l'apparence de trois teintes par l'effet de la double image. Cela a lieu lorsqu'on ne peut séparer entièrement les deux images. Là où elles restent confondues la teinte est doublement forte. C'est surtout à la lecture que le doublement d'un petit objet se fait remarquer chez M. Prévost; il peut lui faire confondre un o avec le chiffre 8 ; mais il rectifie cette erreur avec assez de facilité quoique cette imperfection de la vue lui canse quelque embarras en lisant. Le doublement a lieu en regardant l'objet avec un verre convexe; une lentille de trois pouces de foyer par exemple: « En approchant le verre de l'objet, tel qu'un point noir sur un papier blanc, je vois, dit-il, deux points l'un sur l'autre à peu près comme à l'œil nu ; si je rapproche le verre de mon œil . l'intervalle des deux images diminue et elles peuvent même se confondre. A cette limite je ne vois qu'une image beaucoup plus nette, toutefois une certaine ombre demi transparente l'entoure : mais cette ombre ne s'aner-



laston rapportait un doublement d'image qu'il avait eu occasion d'observer; et en parlant de cette affection de mon œil droit, il me dit avoir fait disparaître momentanément le doublement en faisant regarder l'objet à travers l'angle réfringent d'un prisme. Du reste une telle séparation de foyer peut avoir lieu sans rupture; il suffirait que l'un des segmens lenticulaires fût incliné sur l'autre; en sorte que le cristallin, par exemple, subît un pli dans sa texture. Cet organe composé de couches ne peut-il pas être exposé à des accidens de cette nature? Si l'un des segmens était plus applati que l'autre, leurs foyers ne seraient pas les mêmes; mais dans cette supposition, les foyers ne seraient pas exactement à la même distance, et ne tomberaient pas sur la rétine de manière à y former à la fois deux images parfaites et distinctes.

« En résumé, il y a quelques yeux faits de manière à voir deux images d'un seul et même point. Ces deux images, mesurées sur l'angle visuel, ont été trouvées distantes l'une de l'autre de 12 minutes de degré. La cause de ce phénomène doit être une disjonction ou une séparation de la lentille cristalline, par une rupture ou un pli, ou peut-être un changement partiel de convexité. »

A cet extrait de la note de M. Prévost nous joindrons une analyse d'une lettre que lui écrivait en 1827, M. Babbage, qui est atteint d'une semblable infirmité.

« Je vois les deux images des objets verticalement l'une au-dessus de l'autre avec les deux yeux ou avec chacun d'eux séparément, toutes les fois que je regarde un objet sans forcer l'organe. L'image supérieure est plus faible que l'inférieure ou réelle, et en est séparée par un angle de 12 minutes. Quant je suis dans un mauvais état de santé, la seconde image devient plus forte, mais sa distance angulaire n'est pas altérée autant que j'ai pu en juger. (L'état de la santé ne paraît avoir aucune influence sur le phénomène en question chez M. Prévost. ) A cause du peu de distance des deux images, les objets rapprochés ne paraissent pas doubles, mais une indistinction se manifeste sur les bords. Quant je regarde à travers un petit trou pratiqué dans une carte, ou à travers une très-petite ouverture entre mes doigts et le pouce, comme je le fais souvent pour voir plus distinctement, je perds de vue l'image faible. Je puis aussi m'en débarrasser en penchant la tête en arrière et en dirigeant le regard sous la paupière de manière que le rayon venant de l'objet la rase de très-près. Je ne vois qu'unc image en regardant d'un œil à travers une lentille concave, je puis aussi me débarrasser de l'image faible en fronçant le sourcil; mais il faut pour cela beaucoup d'efforts. »

Ce vice de la vision ne parait jusqu'ici n'avait fixé l'attention d'aucun physiologiste. Cabanis cependant en parle et dit en avoir observé deux exemples (1); Charles Bonnet, dans ses mémoires sur sa vie et ses écrits, manuscrit encore inédit, parle, à propos de ses maux d'yeux; d'un doublement des objets par celui de ses yeux qu'il avait consacré au microscope. On lit dans les Mémoires de E. A. Holyoke, médecin de Salem, dans le New-Jersey, mort en 1829, à l'âge de cent ans, que dans les dernières années de sa vie, les objets placés à une certains distance se multipliaient à ses yeux de manière à ce qu'il croyait voir quatre ou cinq lunes. Enfin dans une note ajoutée au mémoire de M. Prévost, M. Arago nous apprend que son cell gauche lui offre tous les phénomènes décrits par le professeur de Genève, mais avec quelques circonstances qui lui semblent ne pouvoir être rattachées qu'à des interférences. Il promet d'ailleurs de revenir sur pe sujet dans une autre occasion. (Annales de Chimie et de Physique, octobre 1832.

#### Pathologie.

Occiósios parsons complete des venes pulmorales, par une massiresencultuse nans les panois de l'orienterre cauche.—Ob. par M. Townsend. — John Lackin, âgé de 62 ans, entra à l'hôpital de Wilworth,
le 18 décembre 1829, dans un état d'émaciation extrême, avec une
toux sèche, continuelle et des plus pénibles. Cet homme, à l'exception
de quelques rhumes, n'avait jamais été sérieusement malade, lorsqu'un an environ auparavant il commit l'imprudence de revêtir des
vêtemens mouillés et il fut pris aussitôt d'une dyspnée violente, de
fortes palpitations et d'une hémoptysie abondante qui persista pendant
quinze jours et céda à l'emploi de fortes saignées. L'hémorrhagie pulmonaire ne se renouvella pas, mais la dyspnée et les palpitations reparurent à plusieurs reprises pendant l'hiver et le printemps de 1828.
Pendant l'été sa santé se rétablit assez bien pour qu'il pût reprendre

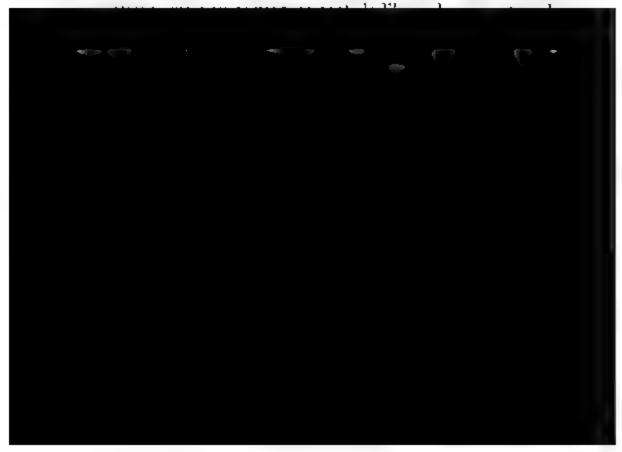

modique. Le pouls donnait 100 pulsations par manute, il était faible très-mou, mais régulier. Les mouvemens du cour étaient extrêmement faibles; à peine pouvait-on les entendre à l'aide du stéthoscope, et ils semblaient à une grande profondeur sous le sternum. L'action du cœur était plus appréciable à l'épigastre, mais le son et l'impulsion étaient si faibles dans toute son étendue qu'il était impossible de les analyser. La poitrine donnait un son mat à la percussion. On ne pouvait entendre la respiration dans le poumon gauche; à droite elle était puérile à deux pouces au-dessous de la clavicule et plus bas extrêmement faible et mêlée à du râle sous-crépitant. Le malade était alors obligé de se tenir assis soutenu par des oreillers, et vers le milieu de la nuit il éprouvait ordinairement un accès de suffocation des plus terribles. A la fin les forces l'abandonnèrent tout-à-fait; la figure devint livide; les facultés intellectuelles s'affaiblirent et il mourut as-phyxié après un séjour de cinq semaines à l'hôpital.

De tous les moyens qui furent mis en usage, la saignée seule sembla produire quelque soulagement momentané; mais on sut obligé d'y renoncer à cause de l'affaiblissement qui suivait la moindre évacuation de sang.

Examen du cadavre, 12 heures après la mort. A l'ouverture du thorax, les poumons remplissaient entièrement la cavité; leurs cellules superficielles étaient considérablement dilatées; ils adhéraient de chaque côté à la plèvre costale par un tissu semblable au cartilage par sa consistance et sa couleur. Ces organes paraissaient d'une couleur rouge foncée à l'intérieur et offraient une fluctuation très-manifeste et une pesanteur extraordinaire. En incisant le poumon gauche, il en sortit un jet de sang, comme si l'on eut sait une ouverture à un sac anévrysmal; il s'écoula ainsi au moins trois livres et demie de sang. Les veines pulmonaires dont ce sang sortait, offraient une capacité au moins quadruple de celle qu'elles ont dans l'état normal. En suivant les branches de ces veines jusqu'à la racine des poumons, on observa que la dilatation s'étendait uniformément depuis les plus petites ramifications jusqu'aux gros troncs, lesquels formaient en dehors de l'oreillette gauche deux larges poches. Le poumon droit offrait les mêmes altérations, mais à un moindre degré. En examinant le cœur on reconnut que la dilatation des veines pulmonaires et la congestion existant dans les poumons, étaient produites par la compression que ces vaisseaux éprouvaient à leur entrée dans l'oreillette gauche, dont les parois étaient converties e une masse solide de matière tuberculeuse de près d'un pouce d'épaisseur. Cette masse s'était développée entre les membranes externe et interne de l'oreillette, et par la pression qu'elle exerçait sur les veines pulmonaires, elle oblitérait leur calibre au point qu'on ne put qu'avec peine introduire une sonde dans l'oreillette par leur orifice. L'oreillette et le ventricule droits étaient fortement

31.

dilutés; le cour sous d'autres rapports était sain. Les glandes bronchiques étajent très-volumineuses et remplies de matière tuberquieuse; quelques tuberquies miliaires existaient dans les poumons. Les viscères de l'abdomeu étaient sains. (The Dublin journal of the med. and chiniteal Sciences. Janvier 1833.)

Brucorn surramirranta. — Obs. par le docteur Richelot. — Félicité Condere , habitant depuis sa naissance un pays marécageux situé à o lieues de Bourges, en Berry, s'était toujours bien portée jusqu'à l'âge de 23 ans et demi ; l'appétit était bon , les alimens se digéraient bien . les règles n'avaient jamais éprouvé aucune altération, et les forces musculaires étaient assez développées pour qu'elle pût lutter avec avantage contre les hommes de son âge. Sa taille est ordinaire et son embonpoint a toujours été peu considérable. A 23 aus et demi, en faisant effort pour tirer un lit, elle sentit une vive douleur dans le côté gauche; le repos ne suffit pas peur la faire disparaître, la respiration en fut gênée, et au bout de deux jours on consulta un médecin qui fit placer o sangaues sur la point doulourenz. Cette douleur ne cessa jamais complètement ; de temps en temps elle devanait plus incommade, et s'exaspérait surtout par les exercices violens. Elle vécut ainsi pendant 6 mois sans que sa sauté générale parut s'altérer d'une manière inquiétante; au bout de ce temps, elle commença à éprouver du malaise, des battemens à l'épigastre, une toux sèche et fatiguante, et bientât eurent lieu les phénomènes nerveux que je vais décrire.

Le jour où sa maladie commença, elle n'avait pu déjeuner, pour une cause étrangère à sa santé, et cette abstinence forcée la fit souffrir beaucoup; elle dina sans appétit à six heures du soir, et trois heures après elle fut prise tout-à-coup d'une attaque de nerfs qui dura sans relâche jusqu'au leudemain soir, près de 24 heures. Plusieurs hommes réunirent inutilement leurs forces pour la contenir. Une toux qui



stremblement continuel; quelque temps après, la tête fut le siège de mouvemens déserdonnés et involontaires. Au bout d'un an, la malade ne voulut plus faire aucun remède, et s'abandouna sans aucun soin à son malheureux sort. Dans l'intervalle des attaques, sa santé n'était pas mauvaise, elle dormait la nuit et pouvait manger modérément. Il est remarquable que jamais la menstruation ne s'est dérangée. Bientôt le rachis se courba. Cependant il s'opéra peu-à-peu dans la maladie une transformation importante. Les attaques continuèrent à devenir de plus en plus fréquentes, mais elles perdirent de leur violence et dégénérèrent en de véritables syncopes. Le rachiste redressa, les mouvemens déserdennés de la tête et de la jambe gauche disparurent. la malade put marcher sans boîter; en un mot son état devint moins pénible. Cette transformation eut lieu, environ 18 mois après la première attaque, et j'eus occasion de voir la malade 3 ans après. Je fus témoin plusieurs fois de ces syncopes. Elles avaient lieu alors huit fois dans les 24 houres : à 4 heures, à 6 heures, à 9 h. et à 11 h. du matin. puis à 4 heures, à 6 h., à 9 h. et 11 heures du soir. Dans l'intervalle d'enze houres du soir à 4 heures du matin, son sommeil était ordinairement bon. Voici comment ces syncopes ont lieu: Elle éprouve un malaise général et un resserrement à l'épigastre. Elle baille, palit, sa voix s'éteint, puis ses forces s'anéantissent peu-à-peu jusqu'à la perte complète de tout mouvement volontaire; ses yeux se ferment, toutes les facultés sont suspendues et le pouls se ralentit un peu. Si on la laisse dans cet état, elle reste ainsi jusqu'à la syncope suivante; pour la ranimer, on frappe dans une de ses mains, et au bout de quelques minutés, elle commence à faire de légers mouvemens; puis elle se tord les membres, pouses quelques plaintes; des vents sortent abondamment de sa poitrine pendant 5 à 10 minutes, et enfin elle ouvre les yeux. Depuis les premiers bâillemens jusqu'au moment où elle reprend l'usage de ses sens, il s'écoule de 15 à 20 minutes.

Tel est l'état dans lequel elle vivait depuis 3 ans, quand je la vis pour la première fois. Bans cet espace de temps, elle eut une fluxion de poitrine qui dura 15 jours, mais qui ne modifia en rien les phénomènes nerveux ordinaires. A ces derniers s'ajoutaient de temps en temps la toux convulsive qu'elle avait éprouvée au commencement de sa maladie, et la sensation d'une boule qui lui semblait remonter vers la gorge. L'appétit était rarement bon, les digestions étaient trèspénibles et l'estomac très-douloureux. Cependant les alimens solides passaient assez facilement tandis que très-souvent les liquides étaient rejetés. Comme elle avait pris la résolution de ne plus se soigner, elle eut plusieurs indigestions qui la forcèrent à diminuer et à mieux choisir ses alimens. Grâce à cette précaution elle souffre peu dans l'intervalle de ses syncopes. Celles ci sont beaucoup plus graves, et sa santé générale est beaucoup plus mauvaise lorsqu'elle a quelque chagrin, ou aculement lorsqu'elle est contrariée. Pour la première fois de sa vie

elle venait d'être prise d'une fièvre tience qui suivait son cours indépendamment des autres phénomères morbides. Malgré l'état de l'estomac, je prescrivis le sulfate de quinine à la fois pour couper la fièvre et pour voir quel serait l'influence de ce médicament sur la santé générale. Le résultat parut être satisfaisant; la fièvre disparut complètement et depuis ce moment les syncopes devinrent un peu moins longues, et celle d'ouze heures du matin cessa d'avoir lien . de sorte qu'au lieu de huit dans les 24 heures, elle n'en a plus que sept., Je ne sais jusqu'à quel point on peut attribuer cette amélioration légère à la faible dose de sulfate de quinine dont la malade fit usage: mais je pus au moins tenter cette médication sans en craindre de fâcheux résultats. Le moyen le plus sûr d'obtenir du succès de l'emploi de tout médicament et plus particulièrement du sulfate de quinine, c'est surtout de choisir le moment favorable pour son ingestion. Dans le cas curieux qui nous occupe, on peut à la rigueur reconnaître una maladie intermitteute, offrant le type double quotidien. Le premier accès dure de 4 heures à 11 heures du matin, le 2º. de 4 heures a 11 heures du soir; ces accès correspondent aux attaques de nerfs dont ils out pris la place, et se composent eux-mêmes d'un nombre fixe d'accès partiels qui tendent à se confondre en un seul, comme . on a pu le voir plus haut , puisqu'on est obligé de frapper dans la main de la malade pour qu'une syncope ne se prolonge pas jusqu'à la suivante. Ainsi le moment de la rémission doit être pris entre 11 heures du matin et 4 heures du soir, entre 11 heures du soir et 4 heures du matin. D'après ces considérations, quelques mois après ma première visite, je prescrivis le sulfate de quinine à la dose de 8 grains deux fois par jour, la promière dose devant être prise immédiatement après : le dernier accès du matin, et la deuxième après l'accès d'onze heures du soir. La maladie avait alors 5 aus d'existence à partir de la première

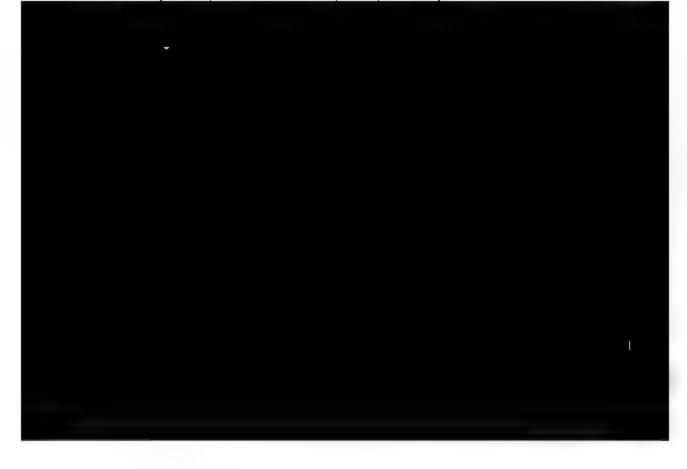

cet état il fut placé sur un char-à-banc et ramené chez ses maîtres à deux lieues de là.

A son arrivée le visage était ecchymosé à un point extraordinaire, et tellement gonflé que ses paupières étaient fortement pressées l'une contre l'autre, et qu'on ne voyait plus à la place que deux lignes horisontales séparant de chaque côté deux hourrelets violets. Le pied du cheval avait porté sur la bouche; un morceau de la lèvre supérieure, en forme de demi-lune, large et profond de 8 lignes, avait été coupé net comme par un emporte-pièce; presque toutes les dents étaient arrachées ou ébranlées, quelques-unes flottaient dans la bouche, retenues par un lambeau long et mince. L'os maxillaire était fracturé du côté gauche, évidemment par contre-coup, tout près de la gouttière qui loge l'artère maxillaire externe. Les os maxillaires supérieurs semblaient avoir été repoussés en arrière, à en juger par la distance qui les séparait de la lèvre supérieure et par l'inclinaison en arrière du rebord alvéolaire supérieur. La bouche était pleine du sang qui n'avait pas cessé de couler depuis le moment de l'accident. Tels étaient le désordre et la douleur qu'aucune tentative de réduction n'était possible, et que l'introduction du doigt dans la bouche était insupportable au blessé, homme d'ailleurs plein de vigueur et de courage. -

Il fut impossible de saisir la bouche artérielle qui donnait tant de sang; le renversement en bas et en arrière du rebord alvéolaire supérieur.ne permettait aucune compression efficace sur la lèvre entamée. Je soutins la mâchoire inférieure avec un bandage peu serré, et je sis passer quelques tours de bande au-dessous du nez, tant pour rapprocher les bords de la plaie que pour agir sur l'artère labiale supérieure, d'où je supposais que provenait l'hémorrhagie. La nuit fut assez calme; le sang cessa de couler vers le matin; mais le gonflement du visage, la sensibilité des parties étaient toujours les mêmes : le malade ne voulut souffrir aucun bandage et je n'obtins qu'avec peine de soutenir sa mâchoire inférieure avec un simple bout de bande. Le lendemain et le surlendemain de l'accident, le malade éprouva des douleurs très-vives dans le lieu de la fracture, le pouls s'éleva. Quant aux facultés intellectuelles, elles ne furent jamais troublées. Le 3º jour, 6 sangsues furent appliquées de chaque côté du cou, elles apportèrent du soulagement et hâtèrent la résolution de l'échymose qui occupait tout le visage; le 4me. jour, les yeux étaient ouverts; les tentatives de réduction causaient des douleurs si vives, que rien ne put décider le malade à permettre qu'on affrontât les fragmens de l'os brisé. Ilfallut se borner à soutenir le menton. Dès que le retour de l'hémorrhagie n'avait plus été à craindre, on avait nettoyé l'intérieur de la bouche à l'aide d'injections d'eau tiède. Bientôt une suppuration claire et extrêmement sétide se sorma de divers points de l'intérieur de la bouche, qui se remplimait à chaque instant, ce qui exigea des soins continuels de proprete. Pendant 15 jours, le stalade ne sortit pas de son lit, ne put rien avaler , ayant referé de feire usage de la sonde escophagienne, ne voulat souffrir qu'ano simple hande sons le menton et s'oppose à la réduction de la micheire. Toute sa nourriture consista dans quelques verres de tisque d'orge qu'il faissit couler dans son gusier avec beaucoup de peine. A cetfe époque la supperation était moins abondante, moiss fétice et plus épaisse ; elle remplissait moins souvent la beuche et coulait aussi par le nex. La plaie de la lèvre supérieure s'était eientrisée d'elle-même par rapprochement de ses bords, et n'offrait plus qu'une ligne verticale semblable à celle qui résulte de l'opération du boc-de-lièvre ; la lèvre supérieure était légèrement froncée auprès du nes. Les douleurs étaient beaucoup moins fortes. Je procédai ce jourlà à la reduction de la fracture qui fut maintenue par un bandage assez serré. Malgré mes recommandations, le malade ne put se condamner à un silence absolu , ni se résoudre à faire usage du tube essephagien. Il avalait du bouillon en renversant la tête en arrière et en le versant dans sa bouche comme dans un entonnoir à l'aide d'une cuiller. Au bout de quatre jours il ne pouvait plus supporter son bendage, il fallut le desserrer. Déjà alors il y avait un commencement de consolidation, et 15 jours plus tard cette consolidation était si complête que je pue, avec la clef de Garengeot, arracher une molaire d'en bas du côté droit qui causait des douleurs très-vives en portant sur la gencive supérieure. Il se neurrissait déjà de soupes, bouillies, etc. Doux mois et demi après son accident, il montait à cheval et se pertait très-bien. Le fragment autérieur de la méchoire a glissé un pos au-dessous du fragment supérieur, ce qui doit être attribué à l'indocilité du malade; le menton devrait par là se trouver un peu en urriere, et rependant il s'avance beaucoup au devant de la mâchoire

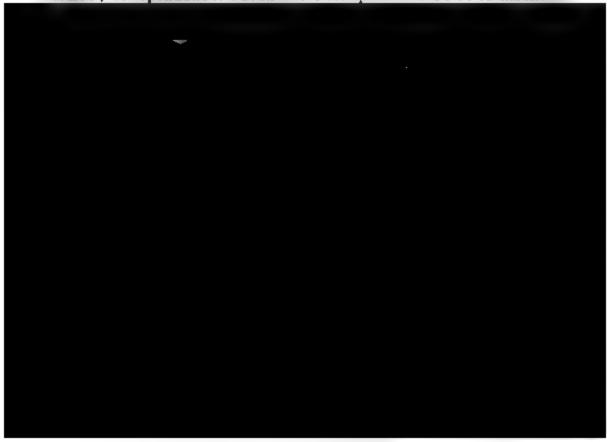

esquilles qui s'en sont detachées; cependant aucun ebranlement du cerveun n'a été appréciable, et cette méchoire supérieure n'ofire plus de traces de lésion, à moins qu'en n'admette que les es maxillaires supérieurs ent été repounés en arrière relativement aux autres es du vibage.

Les apparences sont tout-à-fait favorables à cette opinion. En effet la méchoire inférieure débarde notablement la supérieure en avant , disposition qui n'existait point avant l'accident et qui devait exister encore moins après la guerison, à cause du chevanchement du fragment antérieur sons le postérieur. La méchoire supérieure paraît déprimée, les pommettes sont beaucoup plus saillantes qu'elles ne l'étaient auparavant, et le neu est déjeté à droite, côté opposé à la lêvre supérieure, ce qui change complétement la physionomie de cet homme; cusin en promenant le doigt sous la voûte palatine, on sent une convexité à son milieu.

Je serai aussi remarquer cette plaie avec perte de la lêvre supérieure, qui s'est rémaie sans qu'on ait pris aucun moyen pour rapprocher les hords, qui pourtant étaient distans de 6 à 8 lignes.

## Therapestrijae.

Present coins par l'orten: par le docteur Graves. - Une femme de moyen âge, d'une constitution delicate, avait eu, pendant longtemps une abondante leucocrbée, qui avait disparu presque sondainement, sans cause appréciable. Cette suppression fut suivie d'une legère anasarque qui fut dissipée par l'emploi des diurétiques et des purgatifs; mais cette femme demeura dans un mauvais état de santé. soufirant de l'estemac, et tourmentée par des vomissemens opinistres. Au bout d'un mois, ce dernier symptôme disparut tout-à coup et fut remplacé par une abondante salivation qui ne fut modifice par aucun des purgatifs et des gargarismes astringens on autres dont on fit usage. Dans l'espace de vingt-quatre heures, elle crachait plus d'une pinte et demie de liquide; c'était une mucosité blanchatre et visqueuse, qui était sécrétée par la membrane muqueuse de l'isthme du govier et de la région postérieure du pharynx, d'où elle était amenée dans la houche par un effort renouvellé toutes les deux ou trois minutes, presque sans interruption le jour et la nuit, ce qui satignait beaucoup la malade, en la privant du sommeil. Le pharynz examiné ofirait une couleur pale; les parois en paraissaient molles et relachées, malgré l'irritation produite continuellement par la grande quantite de mucocités qui remplissait la bonche; aucune douleur ne s'y faisait sentir, aucune trace d'inflammation ne s'y montrait. Les organes salivaires n'entraient pour rien dans la maladie et ne secrétaient pas plus qu'à l'état normal. L'appétit était mauvais, la peau sèche et le visage dait amaigri. — Les bons effets de l'opium, dans plusieurs cas de secrétions merbides, comme le diabétés, la diarrhee : quelques hydropisies :

engagèrent le docteur Graves à y recourir pour le cas difficile qui nous occupe, et il prescrivit à sa malade un grain d'opium de quatre heures en quatre heures. La nuit même qui suivit, elle dormit très-bien et à son réveil alle ne crachait plus. Les mêmes pilules furent continuées pendant quelques jours; puis il fallut en augmenter la dose, à cause d'une légère récidive. Malheureusement, l'opium donna lieu à une constipation qui força d'en suspendre l'emploi. Néanmoins, l'état de la malade s'est amélioré d'une manière remarquable; la sécrétion morbide est considérablement diminuée; et l'opium ne manque jamais, toutes les fois qu'elle y a recours, de la détruire presque entièrement.—
Le docteur Graves n'aurait peut-être pas dû appliquer à ce cas intéressant sous plus d'un rapport, les noms de ptyalisme et de salivation, puisque les glandes salivaires n'étaient pour rien dans la maladie. Dublin, Journ. of the Med. and Chim. sciences.)

Emplos de l'expert de l'éconce de macine de germannes course le remis; par le docteur Léop. Deslandes. — On n'avait employé que deux préparations de cette racine, la poudre et surtout la décoction; M. L. D. en a expérimenté une troisième, l'extrait. Ce médecin a été conduit à faire choix de cette préparation, pour des personnes qui répugnaient à prendre la décoction ou qui la vomissaient. Ne sachant d'abord à quelle dosc employer l'extrait, il résolut d'en donner la quantité absolue que deux onces d'écorce sèche peuvent en fournir, traitées par l'alcohol et l'eau, quantité qui allait au-delà de quatre gros par l'alcohol, et de deux gros à l'eau. Un électuaire fut formulé qui contenait tous ces principes extractifs. On le prenaît en trois ou quatre fois dans du pain azyme. Les malades prirent sans peine cette masse un peu forte. Les effets de cet électuaire, tant sur l'appareil digestif que sur les autres organes, furent exactement les mêmes que ceux que l'on aurait dû obtenir par la décoction. Quant à l'action

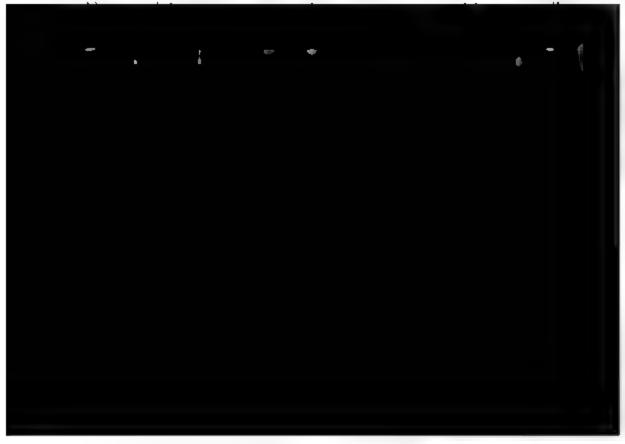

pleine de fraîcheur, avait une haleine excessivement sétide. Je cherchais en vain, dit M. L. D., la cause de cette insirmité, quand la malade m'apprit que depuis environ quatre mois elle rendait, dans les selles, des fragmens de vers plats: la potion précédente lui sut prescrite; mais cette potion, que la gomme adragant rendait un peu épaisse, sut repoussée par l'estomac. Le lendemain, elle sut reprise; mais au lieu de l'être en deux sois, elle le sut en quatre. Ainsi fractionnée, elle n'excita pas de vomissemens, et un tœnia entier de 13 pieds sut rendu en deux fragmens; le premier après la deuxième prise, et le second après la troisième. Quant aux autres essets, ils n'ossrirent rien de remarquable; c'était comme lorsqu'on donne la décoction, quelques douleurs dans le ventre et plusieurs garde-robes. Il y eut vertiges et défaillance au moment de l'expulsion de la seconde portion du tœnia.

L'autre cas dans lequel fut employé l'extrait alcoholique, fut celui de la dame chez laquelle l'extrait alcoholique et aqueux avait échoué. Cette dame rendait chaque jour et depuis long-temps des articulations de tœnia. La décoction à deux onces avait été employée en vain; soit par l'influence de la constitution cholérique, soit par la présence d'un tœnia, ou par ces deux causes à la fois, elle éprouvait des douleurs variées dans l'abdomen, dans les membres et particulière : ment dans les membres pelviens, un délabrement des fonctions digestives et une foule de symptômes variables. L'électuaire fait avec les extraits alcoholique et aqueux produisit des évacuations nombreuses, des coliques et beaucoup de fatigue, sans faire rendre une seule articulation de ver. Après huit jours de repos et de régime, pendant lesquels la malade rendit chaque jour des fragmens, il lui fut administré de nouveau la décoction, mais avec deux onces et demie d'écorce. L'effet fut pour le moins aussi intense que celui de l'électuaire, et cependant point de tœnia. Au bout de quelques mois, pendant lesquels la malade ne cessa de souffrir, elle revint consulter le docteur L. D. qui en prescrivit une semblable à celle qui avait été em. ployée dans les cas précédens. Cette potion ayant été en partie rejetée, on lui substitua la suivante: 4 Eau de menthe, de tilleul, suc de citron, ana. 2 onces; extr. alcoholique d'écorce de rac. de grenadier, 6 gros. L'absence de gomme qui faisait que la potion était beaucoup moins épaisse que la précédente, l'addition de l'eau de menthe, pouvaient faire espérer que le vomissement serait prévenu. La malade devait la prendre en quatre fois et à une heure de distance. Le vomissement n'eut pas lieu, mais les évacuations alvines, les douleurs abdominales et les spasmes des extrémités inférieures furent tels que la malade s'arrêta après la deuxième prise. Cela n'empêcha pas l'expulsion du tœnia qui eut lieu quelques heures après. Le ver était entier et avait 20 pieds de long. La santé de la malade ne fut que peu améliorée par cette expulsion. Ce fait montre que trois gros d'extrait alcoholique ont sussi

pour chasser un tornis qui avait résisté à la décoction. Quant à l'énergie des effets qu'ils produisirent, on ne peut les attribuer qu'à la susceptibilité de la malade, puisque de pareils accidens avaient en lieu avec d'autres préparations de grenadier. — L'auteur de ces observations fait remarquer que ce que l'on a dit de l'infériorité de l'écorce sèche est peu fondé, puisque les extraits ont été préparés avec elle. (Bullet. de thérap. T. 1v, I.e. livr.)

Emploi de la marchabre mémisphérique dans le traitement de cantaines uroaccisies; par Th. Shortt, médecin de l'Infirmerie royale d'Edimbourg. - Les affections hydropiques sont symptômatiques de tant de causes différentes, que, malgré la grande variété des moyens employés pour les combattre, elles sont ordinairement plus souvent fonestes que d'autres maladies, en raison de leur longue durée dans beançoup de cas, et parce qu'elles sont en général liées à des altérations organiques très-graves des viscères , altérations qui apportent des obstacles à la libre circulation du sang. Certains cas de cette nature ne sont ausceptibles que d'un soulagement temporaire ; mais dans d'autres le liquide peut être expulsé au dehors , et la vie du malade prolongée d'une manière remarquable. M. Shortt ayant fréquemment reconnu l'inefficacité des moyens employés en général dans le traitement 🔻 de l'hydropisie, et ayant même reconnu les manyais effets du mercure et de la digitale chez certaines personnes, celles surtout d'une constitution scrosuleuse, résolut d'essayer l'emploi de la Marchante hémisphérique, remède populaire en Irlande contre les maladies de cette nature, et dont il avait entendu vanter les bons effets par une personne qui avait eu personnellement l'occasion de les observer.

La Marchante hémisphérique (Marchantia hemispherica) appartient à la famille naturelle des Hépatiques, et croft dans presque toutes les contrées de l'Europe, dans les lieux lumides et ombragés et sur le

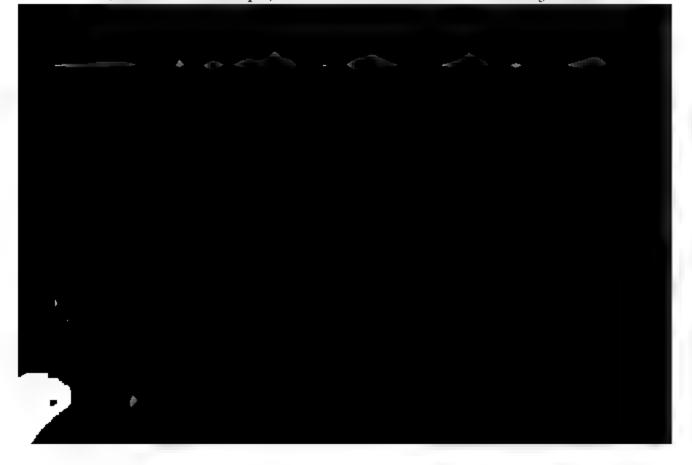

cette bouillie sur un marceau de flancile, un l'applique un l'ibile men, et on maintient le tout à l'aide d'un handage un pen sapre the pout aussi appliquer ces cataplasmes aux jambes, et l'annenique n'est te que dans ces parties. Ces topiques produisent en genéral une transit ration générale des plus abondantes, et en même temps agissent puis samment sur les reins. Chez quelques personnes d'une faible constitu tion, l'emploi de ce moyen détermine quelquesois un continent de défaillance et d'époisement; mais je n'ai jamais chierre d'autres man vais effets. Je n'ai jamais administré aucun médicament à l'intérieur pendant l'application de ces cataplasmes; seulement, lorque la fai blesse me paraissait très-grande, j'ai eu recours, pour relever les forers. à quelques doses très-faibles d'acide nitrique alenhalisé. Les halssans tièdes et abondantes paraissent favoriser singulièrement l'action du médicament qui nous occupe; celles que j'emploie de préférence sont le bouillon coupé très-faible, ou le bouillon de poulet, qui ont l'avan tage de soutenir les forces des malades qui ordinairement sont très faibles. J'ai observé que les opiacés étaient tous nuisibles. Pour favori ser l'action, j'emploie encore les vétemens chands, et je fais restat le malades au lit tant que le cataplasme reste appliqué. Sujouterni que ce moyen m'a semblé le mieux réussir dans les ers dans lesquels les autres moyens de traitement ont été employés pendant long-temps, et sans succès, probablement à cause de l'état d'irritation des roins, et dans ceux où l'urine très-haute en conleur et très chargée, luidéposer un sédiment abondant, et cependant devient el sir clor qu'est la fait chauser. Cepen lant j'en ei obtenu quesi de très bonc office d'er les cas où l'arine congulait par la chaleur, ce qui indique de unité de sait, qu'il y a use maladie organique des reins .

par les cataphomes de Marchante hémischérique Voir illim de l'

senter les points principanx.

Les Obs.— E. I., dies de fi ma Coma comulatarion d'une maigrant extrantes amportut an home de maistre considéral.

Eroption très chandants amportut an home ab la chance le maistre plagmait de coliques rever an banton trans accordat in a frequent. Elle evait matema rampe importants tot sidele.

curious, dant elle evait prin da adque et diodoname de la curious et anaguants par la chalant d'adresa le partir dimentiques evansité valuant la compaction en application de la completation de

tobre. Les applications furent continuées jusqu'au 12 novembre, c'està-dire pendant dix-huit jours, pendant lesquels la malade rendit 196 livres d'urine, ou environ onze livres par jour. On cessa de nouveau les cataplasmes, et ou revint à son emploi le 23 novembre, et on continua à divers intervalles pendant un mois. Dans cet espace de temps, 256 livres d'urine furent évacuées, ce qui donne huit livres et demis par jour. A cette époque, tous les symptômes de l'hydropisie avaient complétement disparu.

II. Obs. — J. A. présentait une anasarque générale et très-considérable, dépendant d'une maladie du cœur. Les diurétiques sous toutes les formes avaient été employés sans succès ainsi que les purgatifs. La quantité d'urine rendue fut de 250 livres, soit 12 livres par jour. A cette époque, il survint une diarrhée légère qui disparut promptement,

et la guérison fut complète.

III. Obse ... J. S., žgé de 50 aus, adonué à l'usage immodéré des liqueurs spiritueuses, était affecté d'une ascite avec gonflement codémateux des jambes. Quelques symptômes d'irritation du tube digestif existaient. L'urine peu abondante coagulait par la chaleur. Après avoir essayé vainement les purgatifs et les diurétiques, on eut recours au cataplasme de Marchante. Du 29 septembre au 26 octobre, c'est-à-dire en vingt-neuf jours, 369 livres d'urine furent rendues, soit 10 livres et demie par jour. Le malade sortit guéri de l'hôpital.

IV.º Obs.—M. M., Agée de 30 ans, menant une vie dissolue, fut prise d'une hydropisie générale paraissant tenir à une altération organique des viscères abdominaux. Le mercure, la scille, la digitale et la crême de tartre fut mis en usage sans aucun succès. Le cataplasme diurétique fit disparaître tous les symptômes de l'hydropisie, et depuis trois ans la guérison ne s'est pas démentie. A deux reprises différentes, pendant la maladie. L'arine a été sonurmée entrérement pendant alus de



Les deux observations suivantes ont été recueillies dans l'Inde par M. Stephenson, chirurgien du 13° régiment de dragons, et communiquées à M. Shortt.

VII. Obs. — P. M., soldat du 2º bataillon d'infanteric, était atteint d'une hydropisie. Les ossiciers de santé de son corps le regardaient comme sans espoir de guérison. L'application des cataplasmes diurétiques donnèrent lieu à d'abondantes évacuations d'urine; les symptômes disparurent graduellement, et cet homme put reprendre son service parfaitement guéri.

VIII. Obs. — P., sergent du même corps, affecté d'hydropisie, avait été traité par les diurétiques sous toutes les formes. Le cataplasme de Marchante produisit chez lui une amélioration telle, que cet homme put reprendre du service dans un autre corps, et qu'il fut trouvé propre au service.

"J'aurais pu, dit M. Shortt en terminant, rapporter un plus grand nombre d'observations constatant les effets diurétiques de la Marchante hémisphérique; mais j'ai pensé que celles que j'ai mises sous les yeux des lecteurs suffisaient pour ne laisser aucun doute à cet égard. Je dois dire cependant que cette plante n'est pas plus un spécifique que les autres diurétiques; mais comme elle m'a réussi dans un grand nombre de cas où les autres moyens avaient échoué, j'ai cru devoir appeler sur son emploi l'attention des praticiens. (The Edimburgh med. and surg. Journal; janvier 1833.)

# Académie royale de Médecine. (Janvier 1833.)

Séance du 2 janvier. — M. Hamon, directeur de l'école vétérinaire d'Abouzabel, est élu membre correspondant de l'Académie.

CALORIDUCTEUR.—M. Thillayelit en son nom et à celui de MM. Réveillé-Parise et Guéneau de Mussy, un rapport sur un appareil destiné à conduire le calorique et proposé par M. Cellier, de Clermont en Auvergne. Cet appareil, composé de trois pièces que l'ont peut employer ensemble ou séparément, peut être utilement employé dans les cas d'asphyxie et de refroidissement par le choléra. On peut environner le malade de chaleur, l'appliquer dans tous les sens, ou ne l'appliquer que sur les points déterminés. Le seul inconvénient que présente cet appareil, selon le rapporteur, est la difficulté d'échausser promptement les vingt-cinq livres d'eau qu'il peut contenir. Le commission propose à l'inventeur de substituer la vapeur d'eau à l'eau chaude, ce qu'il serait facile de faire par le moyen d'une lampe à l'alcohol et d'un ou de deux récipients de grandeur convenable. Le rapporteur conclut

à ce que l'Académie réponde au Ministre des travaux publics qui l'a consultée sur cet objet, que l'appareil remplit les conditions pour lesquelles il a été imaginé. La conclusion est adoptée.

Ráyulure dans les maladies du poiteme. — M. Bousquet donne lèctare d'un rapport sur un mémoire adressé par M. Dubourg, intitulé : Recherches cliniques sur l'emploi des révulsifs externes dans le traitement des inflammations aigués des organes respiratoires. H. Dubourg divise les révulsifs en deux classes : les une augmentent la cheleur de la peau : tels sont les sinapismes, les ventouses sèches, les vérioatoires : les autres, tels que les sangenes et les ventouses scarifiées, dégorgent le système capillaire. L'auteur rapporte ensuite les observations particulières qu'il a recueillies à l'hôpital de la Pitié, dans le service de M. Serres, et d'où il déduit certaines règles générales que suivra le praticien toutes les fois qu'il croira devoir recourir à ces moyens; dans les phlegmasies de la poitrine. Il prend pour soul guide dans l'emploi des révulsifs les symptômes locaux. La plupart des malades observés par lui ont guéri. Le rapporteur n'attaque pas ces règles qui mé sont que des conclusions rigoureusement déduites des faits; mais il pense qu'elles ne peuvent pas être considérées comme immuables , parce que, appliquées à des maladies en apparence toutes semblables , elles pourralent être nuisibles; car sous une similitude apparente les maladies eachent un caractère différent et veulent un tout autre moyen de traitement. Ainsi tel praticien traite ces maladies par l'émétique. tel autre par les évacuations sanguiñes, M. Dubourg par les révulcifs. et tous ont réussi à peu près dans les mêmes proportions. M. Bousquet explique ces résultats par la diversité que le régime, les idiosyncrasies, et surtout les constitutions médicales impriment aux mêmes maladies. Après quelques considérations sur le caractère fixe ou mobile des phiegmasies, le rapporteur conclut à ce qu'on remercie

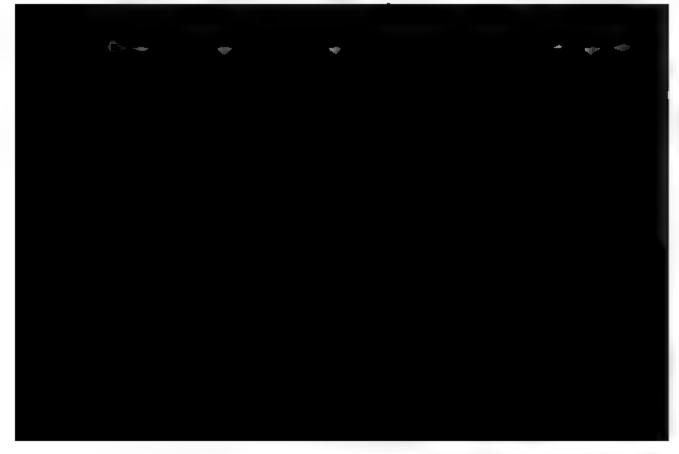

ministration de l'ipécacuanha. Quelques autres membres prennent part à cette discussion que M. Bouillaud termine en déclarant qu'il ne s'est pas prononcé d'une manière absolue contre les constitutions médicales, et qu'il n'a voulu que s'élever contre l'exagération qu'on est porté à faire de ce mot.

Séance du 8 janvier. — Choléna-monsus. — M. Bailly donne lecture de la troisième partie de son travail sur le choléra-morbus. Il pense que le flux qu'il désigne sous le nom de collathrée lymphatique, est le symptôme essentiel et nécessaire de cette maladie, et que ce flux n'existant pas, la maladie, quels que soient les autres symptômes qui se présentent, n'est plus le choléra; d'où il suit que le choléra sec, s'il existe, n'est pas le choléra indien.

Une vive discussion s'élève sur ce point. M. Girardin dit avoir rencontré deux cas de cette nature, qui auraient pu faire croire à l'existence du choléra sec, l'un à Revel et l'autre à Breslau. Le premier est celui d'un jenne homme qui mourut, après avoir présenté tous les symptômes du choléra, mais qui n'avait vomi que peu de matières et qui n'avait pas eu d'évacuations alvines. Mais comme l'ouverture du cadavre n'a pu être faite, M. Girardin regarde se cas comme équivoque. Le second, selon lui, ne l'est pas; c'est celui d'un autre jeune homme qui succomba très-rapidement, sans avoir éprouvé d'évacuations, mais à la suite de tous les autres symptômes de la maladie. A l'ouverture du cadavre, on trouva que l'estomac ne contenait que peu de liquide cholérique, mais que les intestins en étaient remplis. En recherchant pourquoi ce liquide n'avait pas été évacué, on découvrit que le rectum, dans une étendue de trois ou quatre pouces, était tellement resserré, qu'on n'aurait pu y faire pénétrer un tuyau de plume.

M. Adelon demande quelle était la nature du liquide contenu dans les intestins; si la constriction du rectum n'était pas antérieure au choléra, et s'il n'a vu que ces deux cas de choléra sec. M. Girardin répond que la matière vomie et celle que contenait les intestins étaient d'apparence cholérique, et que le resserrement du rectum lui paraît être l'effet d'un état tétanique; car, avant la maladie, le jeune homme jouissait d'une santé parfaite.

M. Bally fait observer que ces faits viennent à l'appui de son opinion; car il y avait, dans ces deux cas, sécrétion abondante de liquide qui occupait les intestins. Il assure que, dans toutes les ouvertures de cadavres qu'il a faites, il a constamment trouvé les intestins contenant une quantité remarquable de ce liquide, et que si, dans trois ou quatre cas, les malades n'ont pas eu d'évacuations abondantes, il a observé que, après une quinzaine de jours ou un mois et même pendant la convalescence, ces individus ont rendu par les selles des pelotons de matières blanches et solides. Après quelques autres observations faites par quelques autres membres, M. Rochoux dit que de ces faits,

il croit pouvoir conclure qu'il u'y a pas de choléra sec et qu'il n'y a pas de choléra sans altération de tissu.

MALADISS DE L'UTERUS. - M. Hervez de Chégoin lit, en son nom et à celui de MM. Marc et Husson, un rapport sur un mémoire de M. Meslier, intitulé: Considérations pratiques sur le traitement des maladies de la matrice et sur quelques modifications au speculum uteri. . M. Meslier propose de remplir le cylindre creux du speculum d'un autre cylindre plein en ébène, terminé par un cône qui déborde. et qu'on présente le premier à l'entrée du vagin. En outre , le speculum porte à son extrémité inférieure une branche mobile propre à recevoir une bougie destinée à éclairer l'intérieur de l'instrument. Il est d'avis qu'on doit panser tous les jours les ulcérations du col de la matrice comme on panse les plaies ordinaires ; son speculum lui donne à cet égard de grandes facilités. Il veut que l'on prolonge les effets des injections en les transformant en bains locaux ou en fomentations. par la rétention du liquido médicamenteux dans le speculum ou en le remplissant de charpie imbibée de ce liquide. Comme les injections ne pénètrent pas en général jusqu'au col de l'organe, M. Meslier a fait percer son speculum d'une infinité de petits trous qui le font ressembler à un arrosoir. L'auteur parle encore d'une inflammation propre à l'orifice et au col de la matrice, qui peut produire la stérilité et gagner le corps de l'organe, les trompes et les ovaires. Il propose d'associer aux saignées locales et aux fondans employés en général pour combattre cette maladie bien connue des praticiens, des injections émollientes. M. le rapporteur fait quelques objections sur l'emploi de l'instrument de M. Meslier ; il pense que la pression continuelle de son rebord sur le col malade doit occasionner de la douleur, etc. Il ne regarde pas la méthode de traitement proposée par l'auteur comme nouvelle; mais il pense que son travail n'en mérite pas moins l'at-



. Tracmioronne - M. Maingault donne lecture de quelques remarques sur la question qu'il a d'jà traitée et relative à l'utilité des caustiques portés dans la trachée et à l'opération de la trachéotomie elle-même qu'il pense devoir être pratiquée par une ouverture qu'en aggrandit successivement, et si, assure-t-il, M. Bretonneau a fait autrement, c'est que la sossocation était imminente. - M. Velpeau répond M. Maingault que la suffecation par l'introduction brusque de l'air dans la trachée n'est pas prouvée ; qu'on a tort de croire que la mort soit arrivée de cette manière dans les malades opérés par M. Bretonneau, qu'ainsi l'ouverture graduellement aggrandie est inutile, et qu'il vaut mieux la faire promptement et largement. Il est vrai que sur quatorse sujets opérés de cette manière quatre seulement ont été guéris : mais c'est beaucoup si l'on considère l'état désespéré des malades : d'un autre côté les dix morts ont eu lieu à une époque où M. Brelonneau ignorait s'il fallait faire une grande ouverture ; jusqu'alors on creyait suffisant de faire une incision assez large pour admettre une petite canule ou un tuyau de plume; mais une ouverture de cette grandeur ne suffit pas pour respirer, comme il est sacile de le prouver en introduisant un tube de ce volume dans une des narines et en sermant hermétiquement l'autre; à peine si l'on pent respirer ainsi une demi-heure. Quant à l'emploi des topiques que M. Maingaulto regarde comme inutiles sinon nuisibles, M. Velpeau fait observer que quatre cas de succès obtenus par M. Bretonneau et un cinquième observé par M. Trousseau, répondent suffisamment en leur saveur. M. Bretonneau n'introduit la solution de nitrate d'argent dans la trachée qu'à l'aide d'une très-petite éponge qu'il faut presser légèrement pour que le liquide s'en échappe, et il pense que la cautérisation ainsi opérée change le mode de phlegmasie, comme on voit que cela a lieu lorsqu'on applique convenablement le nitrate d'argent solide aux membranes de l'arrière-gorge dans l'angine couenneuse. Il en est de même pour l'alun insuffié dans la trachée. Après quelques observations de M. Maingault en réponse à l'argumentation de M. Velpeau, la discussion est close.

Urinus smosé. — M. Moreau rapporte l'histoire d'une semme qu'il a observée à la Maternité. Cette semme portait un utérus double dont chaque partie était munie d'une trompe et d'un ovaire. Cette matrice était exactement divisée en deux moitiés égales, séparées l'une de l'autre par une double cloison, et avaient chacune un col et une ouverture distincts au sond d'un vagin unique. Cette semme est morte à la suite d'un acconchement. L'ensant s'était développé dans la moitié gauche. C'était un garçon. Ce sait, dit M. Moreau, renverse l'opinion de ceux qui prétendent que l'ovaire droit contient seulement les ovules mâles, et le gauche les ovules semelles.

Calculs némaux. — M. Tanchou met sous les yeux de l'Académie 31.

le sein de célèbre Carème, ouisinier et auteur de plusieurs ouvrages très-estimés sur l'art culinaire. Cet organs, énormement tuméfié, avait acquia le volume d'une tête d'enfant ; et la saillie qu'il faisait dans l'abdomen avait fait croire à une maladie du foie. Un examen attentif fit reconnaître à M. Tanchou le véritable siège du mal, et des soins comvenablement dirigés ramonèrent le malade à un état de sauté satisfaimnt. Un sinapisme imprudemment applique sur une jambe un peu infiltrée , par un médecin appelé pendent l'absence de M. Tanchou. donna lieu à la gangrène à laquelle le maiade succomba. A l'ouverture du cadavre, on trouva du côté gauche, qui était le côté malade, la crurale remplie, au pli de l'ame, d'un caillet fibrineux parfaitement organisé : plusieurs autres artères secondaires étaient également oblitérées. Du côté droit la peplitée et plusieurs des artères de la jambe étaient obttrudes de caillots adhérens ou libres qui devaient s'opposer à la circulation. Cette oblitération des artères paraît s'être faite en quelques heures , car M. Tanchon et M. Dupaytren s'étaient assurés la veille de la mort que les artères battaient comme à l'ordinaire. Le rein malade était bosselé et chaque bosselure formait une loge qui contenait du pus. Un calcul digité assez volumineux occupait le centre de l'organe, et était environné d'une substance lardacée et comme cancéreuse. Un fait asses remarquable, e'est que Carême n'en souffrait pas, quoiqu'il urinat continuellement du pus.

Vasous emonts. — M. Velpeau fait voir une vessie composée de deux poches, l'une naturelle plus grande, située derrière le pubis; l'autre plus petite, placée dans le petit bassin et communiquant avec le premier par une petite ouverture placée à gauche, sur les côtés du trigone. Ces deux poches pleines formaient à l'hypogastre une tumeur médiane, rénittente et sans douleur, qui s'affaissait lorsque la petite poche se vidait et reparaissait lorsqu'elle était remplie d'urine. Un calcul noient les avistait dans chacune de ses calcules et al sureit bien certains.

Seance du 14 janvier. — M. Robiquet est élu membre de l'Académie dans la section de chimie en remplacement de M. Chaptal.

Séance du 21 janvier. — Influence de l'électricité sur la végérarion. — M. Becquerel annonce qu'il se livre à des expériences pour
déterminer la manière d'agir de l'électricité sur la végétation. Il passe
en revue les recherches de cette nature qui ont été faites sur ce point,
et il prouve que si l'on en a pas obtenu de résultats satisfaisans, c'est
qu'on n'a pas employé des forces électriques assez faibles. Il a mis en
usage les petites forces électriques dont il s'est déjà servi avec tant
de succès pour produire des combinaisons et des cristallisations qui,
jusqu'alors, n'avaient pu être formées que par la nature. Le travail
qu'il a commence sur ce sujet intéressant n'est pas encore complet;
mais il croit pouvoir, dès à présent, annoncer, d'après des expériences nombreuses, qu'il peut à volonté, à l'aide de ces forces électriques très faibles, accélérer ou retarder la végétation dans une plante
ou dans quelques-unes de ses parties.

# VARIĖTĖS.

Nouvelles remarques sur la membrane caduque, et sur les rapports qu'elle contracte avec l'œuf humain; par A. VELPEAU.

L'étude des enveloppes du fœtus a été tellement négligée parmi nous, que, malgré le travail de M. Lobstein, publié en 1802, l'excellente thèse de M. Moreau sur la caduque (1), et l'importante dissertation de P. Béclard (2), la majorité des médecins français semblent encore ne pas avoir des idées bien nettes à ce sujet, d'ailleurs enveloppé d'une obscurité assez profonde pour qu'en Allemagne, où on s'en est tant occupé, les diverses questions qu'il renferme n'aient jamais cessé d'être en litige. Les recherches auxquelles je me suis livré depuis 1824 (3), m'obligent en quelque sorte à revenir aujourd'hui sur mes opinions d'alors, et de montrer aux lecteurs des Archives en quoi elles différent de celles des anatomistes qui ont traité le plus récemment d'objets semblables. L'indécision qui règne encore sur ces différens points, paraissant avoir été augmentée plutôt que diminuée par les travaux modernes, me porte d'ailleurs à prendre cette détermination.

Les recherches de M. Dutrochet se présentent en premier lieu lorsqu'il s'agit de questions semblables, à cause du talent et de l'exacti-

<sup>(1)</sup> N.º 86. Paris, décembre 1814. (2) N.º 265. Paris, auût 1820. (3) Archives, tome VI.

tude bien connus de l'observateur, aussi vais-je commencer par elles. Dans un premier mémoire (1), cet auteur avait dit : « L'œnf de la brebis est extérieurement enveloppé par une membrane non vasculaire (la cadaque de Hunter) qu'on ne peut se dispensar de considérer comme l'analogue de la membrane de la coque de l'œuf des oiseaux et des reptiles. » Mais les détails qu'il donne ensuite prouvent jusqu'à l'éyidence, ainsi que Cuvier (2) l'a déjà fait remarquer, que c'est du chorion qu'il veut parier, et que la véritable conche anhiste eu cadqque, à peine distincte et presque fluide dans cette capéce, lui est échappée. D'abord, plus exact en parlant de l'épique des carnessiers (3), il retombe dans une erreur plus singulière encore en abordant la description de l'œuf humain : erreur, au reste , qui rend parfaitement compte de la divergence de nos opinions sur l'ensemble de la caduque. Le produit qu'il décrit (4) dans son promier travail , et que lui avait prêté M. Breschet, paraît être un de ceux que j'ai fait dessiner en 1823. Or, ce que M. Dutrocket décrit dans cet œuf sous le nom de chorion, d'épiderme externe et d'épiderme interne, es rapporte à la caduque utériue. La membrane moyenne, qu'il dit aveir trouvée au-dessous du chorion, appartient à la caduque réfléchie. Le véritable chorion est ce qu'il appelle amnios. Les lambeaux, les traces de caduque qu'il mentionne en commongant n'étaient que des débris du fond ou de la face externe de la caduque entière. L'emales n'existait plus qu'en vestiges, et n'a point été remarqué par lui, J'en dirai autant du second œuf dont il parle. L'histoire qui en a été publiée par lui et par M. Breschet (5) en 1820 me fait présumer que cet muf est encore un de ceux que j'ai fait dessiner en 1823. C'est par suite de acpremière méprise que M. Dutrochet (6) soutient qu'un tel produit a offrait aucune trace d'éplant. La caduque existait au contraire en entier. Les deux appendices ir duj ses par M. Dutrochet ne sont autres que le



que je vais publier, incessamment ou sur ceux de M. Breschet, suffira, je pense, pour mettre un terme au désaccord qui semble exister entre nous sur ce point.

Je persiste en conséquence à dire, s.º que la caduque se forme par exsudation au moment de la conception; 2.º qu'elle forme une ampoule sans ouverture, tapissant toute la cavité utérine jusqu'à l'arrivée de l'avule fécondé; 3.º que cette ampoule est d'abord remplie d'un liquide glaireux ou séreux; 4.º qu'en revenant de la trompe, le germe se glisse 'entre elle et la matrice; 5.º qu'en la déprimant ensuite à mesure qu'il grossit, ce germe en refoule une des moitiés dans l'autre, à la manière des bonnets de nuit, jusqu'à ce qu'elles soient en contact; 6.º que la portion externe de la caduque, celle qui continue de tapisser l'utérus, finit par toucher l'interne, ou celle qui revêt le chorion jusqu'au placenta, et qu'on appelle feuillet résléchi; mais qu'elles ne se consondent point; 7.º que cette membrane est dépourvue de texture, et ne représente autre chose qu'une concrétion organique; 8.º qu'elle n'existe que par exception, si jamais elle y existe, entre le plein du placenta et l'organe gestateur; 9.º enfiu, qu'elle se rencontre, mais sons des formes très-différentes, dans les autres espèces animales.

Ces corollaires, que j'ai déjà posés ailleurs, avaient besoin d'être rappelés pour permettre au lecteur de me suivre dans l'examen que je vais faire du mémoire publié par M. Breschet. Les Archives ayant accueilli, tom. VI, novembre et décembre, mon premier mémoire sur l'œuf; puis, même volume, p. 105, une note sur ce que je voulais faire encore; et ensuite, t. XV, p. 626, l'extrait des recherches que je lus en 1825 à l'Académie des sciences ; ayant donné en outre un abrégé du travail de M. Pockel's, t. XII, p. 281, et le résumé des observations de M. Breschet, t. XXIX, p. 433, présenteront ainsi la question dans son ensemble. La discussion que j'entame aujourd'hui aurait dû être rendue publique depuis long-temps, puisque l'écrit qu'elle concerne a déjà été publié en 1828 presque en totalité dans le t. VI, p. 265, du Répertoire d'anat. et de physiol, puis, en 1829, dans le t. XV, p. 135, t. XVI, p. 183, du Journal des progrès, et que, d'après le rapport qui en sut fait l'année dernière à l'Institut, on décida qu'il serait inséré dans les Mémoire des Savans étrangers; mais le texte propre à M. Breschel et les dessins qu'il invoque à l'appui n'ayant point été imprimés, que je sache, avant leur insertion dans les Mémoires de l'Académie de médecine (1), j'aurais craînt de mal le comprendre, et de ne pouvoir expliquer d'une manière assez claire les rapports qui ont existé entre cet auteur et moi au début de nos recherches.

M. Breschet, adoptant les idées de M. Lobstein (2) et les miennes (3), pense avec raison que les anciens ont connu la caduque; mais il va trop lein en laissant entendre que Hunter en a seulement donné une his

<sup>(1)</sup> T. II. (2) Essai sur la nutrit. du fastus, 1802. (3) Tocalogie, 14., p. 230.

toire plus complète. Je regrette que là-dessus M. Breschet ait eru devoir s'en tenir à l'opinion généralement admise. En jugeant par luimême, je ne doute pas qu'il ne se fût aperçu qu'Arétée (1), F. d'Aquapendente (2), Harvey (3), Ruysch (4), n'avaient pas d'idée plus positive sur la caduque, qu'Arantius (5), Noortwyck (6), Spigel (7), qu'il cite également. Il aurait vu que, si Hoboken (8) et Rouhault (9) l'ont décrite, c'est sans le savoir, et sous le nom de chorion; tandis que le véritable chorion s'est transformé sous leur plume en membrane moyenne ou allantoïde. V.-D. Wiel (10), qu'il croit invoquer le premier, avait déjà été mentionné par M. Lebstein (11), et ne mérite pas mieux , à ce sujet , qu'Albinus et Boshmer, encore appelés en témoignage par M. Breschet. Le peu de mots que lui accorde Haller montrent enfin que cet auteur l'avait à peine distinguée, et qu'il ne la comprenait pas. Étant la plus épaisse des enveloppes fœtales, il cût été impossible ank anatomistes de tous les temps de ne pas la remarquer; mais la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si, avant W. Hunter (12), quelqu'un en avait conçu le mécanisme, l'indépendance, les rapports ou les principaux caractères anatomiques. Or, les auteurs invoqués par M. Breschet, et par beaucoup d'autres avant lui, n'en parlent qu'à titre de dependance du chorion, de maladie, de disposition accidentelle, ou que d'après ce qu'ils ont observé sur les animage. Je suis étonné, en second lieu, que M. Breschet ait rappelé si longuement des travaux qui n'ont réellement pas besoin d'être réfutés. Sandifort (13), par exemple, ne dit rien de la caduque qui ne se trouve dans W. Hunter. Danz (14) jest dans le même cas, et n'en traite que d'après les autres. Les paroles de E.-D. Siebold (15) prouvent assezqu'il a compris cette membrane d'après le raisonnement bien plus que par l'observation directe. M. Oken (16) et M. Jærg (17), ne l'ayant o server dans l'espèce Lomaine que très rirement et d'après



primitive, s'enveloppe bientôt d'une seconde couche couenneuse, pour former la caduque réfléchie, et de E. Home (1), qui prétend avoir trouvé un germe caché près du col utérin, au milieu d'une exsudation de lymphe coagulable, chez une femme enceinte de huit jours. Ici M. Breschet (2) se demande comment il se fait que J. Hunter n'ait pas découvert d'ovule dans un cas de grossesse d'un mois, tandis que Home l'a rencontré huit jours après la fécondation. La réponse est facile. Si la matrice ouverte par Hunter n'était pas simplement malade, il est du moins certain, d'après les paroles mêmes de l'auteur, qu'elle n'était point le siége d'une conception régulière. J'ai fait voir ailleurs (3) que l'observation de Home n'a pas la moindre valeur, et que le corps liordéiforme qu'il a fait figurer n'était pas un evule. M. Breschet n'a donc pu s'en autoriser que faute d'y avoir résléchi. Les idées de B. Osiander (4), qui admet trois caduques au lieu de deux, et qui veut que les feuillets crassa et cribrosa appartiennment à l'œuf, soient une dépendance du fœtus, indiquent seulement que cet auteur ne l'avait pas observée dans l'état normal, et je n'ai pas saisi l'importance que M. Breschet peut accorder aux opinions de l'accoucheur de Gœttingue. Il en est de même des six pages qu'il emprunte à Bojanus, qui veut que la caduque soit composée de stratifications celluleuses; qui pense, comme Hunter, qu'elle est ouverte du côté des trompes, et qui admet, comme Krumacher (5), M. Moreau (6), M. Gardien (7) et moi (8), qu'elle se se comporte autour de l'œuf, à la manière non pas du péricarde comme le dit M. Breschet, mais bien de la membrane séreuse du péricarde autour du cœur. L'opinion propre à Bojanus, la seule qui eut besoin d'être transcrite, puisque les autres points de sa théorie appartiennent à d'autres auteurs déjà réfutés ou appréciés par M. Breschet, consiste dans l'idée d'une membrane secondaire semblable à la caduque, qui se dépose entre le placenta et l'utérus, couche dont il sera question plus bas, et que M. Moreau avait décrite avant lui. Dans les six pages suivantes, extraites de M. Carus, M. Breschet répète encore la théorie de Hunter, dont le savant professeur allemand ne diffère qu'en ce que, suivant lui, la caduque finit par disparaître pendant la grossesse, et qu'il admet un intervalle particulier entre le chorion et la caduque résléchie; erreurs qui, pour le dire en passant. tiennent à ce que cet auteur n'a dû étudier la membrane anhiste qu'un petit nombre de fois à l'état complet chez la femme. M. Breschet consacre près de dix pages à transcrire le travail de M. Dutro-

<sup>(1)</sup> Philos. trans., 1817, p. 252 à 262. (2) P. 20. (3) Tocalogie, t. I.°, p. 295. (4) Epigram., etc., p. 14. Et de causa insertion. placent. Gotting. 1792. (5) In Schlegel, t. I.°, p. 486. (6) Thèse, N.°86. Paris, 1814. (7) Accouch., t. I.° (8) Arch., t. VI. Tocologie, tome I.°, p. 232.

chet (1), auquel il n'accorde que cioq phrases de réfutation, on plutogiqu'il croit réfuter en lui advessant cinq questions. Je regrette infiniment qu'il n'ait pas reconnu la cause de mal-entendu qui existe entre M. Dutsochet et-nous, lui qui avait participé aux premières dissections de ce physiologiste. En ellet, il se serait ainsi éparqué des argumens qui pertent nécessairement à faux. Une chose me surprend-plusque tent le resta encore; c'est que, au lieu de montrer à M. Butrochet, comme je l'ai fait plus haut, qu'il a pris la caduque et sa cavité peur les membranes propres de l'œuf, M. Breschet ait jugé à propus de les opposer comme objection péremptoire l'observation de Home et de M. Bauer, qui est par elle-même complètement insignifiante et tout-à-fait en dehors du sujet.

Après avoir rapporté ce qu'en dit M. Mockel, M. Breschet amouce qu'il ne perlera point de P. Béclard, dont la dissertation n'est le plus souvent, ditel, qu'une version littéraire de l'ouvrage du professeur de Halle. Il faut qu'à ce sujet, des accusations malveillentes répandues autrefois centre le jeune anatomiste, en aient imposé à M. Breschet, ou qu'il ait oublis de confronter le travail des deux auteurs. P. Béclard n'émet pes d'opinions qui lui soient propres, il est vrai, si ce n'est que « la caduque , déprimée par l'ovule , se referme probablement par derrière (2),-> mais M. Meckel (3) ne fait non plus que rappeler l'idée d'un certain nombre d'auteurs, et en cela il est incomparablement moins complet que notre compatriote qui le cite d'ailleurs et ne lui emprunte presque rien, an lieu de l'avoir copié, comme M. Breschet tendrait à le faire creire. Je m'étenne d'autant plus de la décision de M. Breschet, à l'égard de P. Béclard, qu'il a déjà transcrit les description de vingt autres anatomister beaucoup moins complete, et qu'il en fait autant ensuite, pour Samuel qui parle à peine de la caduque (4) ; pour Cuvier qui ne l'a observée que dans les animaux (5); pour M.



sièr; pour M. Baer (1), qui en revient à dire avec M. Oken et comme. Henter l'avait d'abord pensé, que la caduque est une exfoliation de la surface interne de la matrice; pour M. Raspail (2), qui admet la même théorie, mais à priori seulement; pour M. Burdach (3), auquel il consacre douze pages, quoiqu'en définitive ce professeur ne fassa que rapporter des opinions déjà émises et discutées 25 ou 30 fois, par les anatemistes auelysés dans le mémeire de M. Breachet. M. Breschet parle encore d'Albers, dont il ne donne pas l'opinion, puis de M. Heusinger (4), qui décrit la cadeque d'après un seul fait, et qui croit qu'elle ue se prolonge jamais dans le col utérin, parce que dans le produit que lui a procuré M. Wurtzbourg, elle n'y descendait pas. Pour moi, je ne craine pas d'affirmer que l'histoire de la caduque par P. Béclard, est une des plus claires et des plus complètes que nous ayons.

Quoique M. Breschet ne se soit eccupé, dans les 93 premières pages de son mémoire, qui n'en centient que 120, que de transcrire ce qu'ent écrit ses prédécesseurs, on n'en voit pas moins déjà sa manière de peuser. Ayant extrait le texte même des écrivains qu'il voulait invoquer, au lieu de se borner à prendre dans chacun ce qu'il n'avait point encore reproduit au nom des autres, il s'est trouvé conduit à répéter un grand nombre de fois la même description, et à donner ainsi une étendue considérable à son travail. De cette façon, le lecteur n'en doit pas moins chercher lui-même, au-milieu de tant de lambeaux cousus hout à bout, l'idée propre à chaque auteur; mais on doit savoir gré à M. Breschet d'avoir rapproché et réuni dans un seul fascicule, des extraits que tout le monde n'est pas à même de faire.

En parlant de moi, page 52, M. Breschet dit: « Désirant continuer à réaliser le projet que j'avais conçu, de faire l'histoire des produits de la génération, j'examinai avec M. le docteur Velpeau, un assez grand nombre d'œufs qui m'appartenaient, et plusieurs autres qui étaient sa propriété. Nous les sîmes peindre par M. Chazal, et ces dessins serent publiés séparément, et par M. Velpeau et par moi; j'y joindrai plusieurs autres figures prises parmi celles que *j'avais* fait dessiner auparavant, ou que j'ai fait faire depuis nos recherches entreprises en commun. Quoique plusieurs dissections aient été faites par M. Velpeau et par moi, nos notes ont été recueillies séparément; chacun de nous, tout en communiquant à l'autre ses idées et ses observations, s'est réservé le droit de les publier, comme il le jugerait convenable, sans que l'un fut solidaire de l'autre. Si l'on trouve de l'analogie dans notre manière de voir et de concevoir les objets, il me peut y avoir rien d'étopnant; l'analogie dans nos idées prouve pour nos observations. La dissidence de nos opinions démontre l'indépendance où nous

<sup>(1)</sup> De ovi mammal. et hom. 1828. (2) Répert. d'anat. et de phys., ît. VI, 2.º part., in-8.º; (3) Dans le tome II, de sa Physiol., 1828. (4) Mém. de M. Breschet, p. 89.

avons voului entrer. Pai vu avec plaisir, dans la publication de M. Velpeau, que cette dissidence était moins grande outre nous que dans le principe, et que cemédecin avait, en beaucoup de pointe, adopté mon opinion. L'observation que j'en fais n'est pas pour revendiquer en ma faveur des découvertes, mais pour éviter jusqu'au soupçon de plagiat. Les premiers écrits comparés aux derniers, prouveront suffisamment les phangemens survenus dans les idées de M. Velpeau: j'en signale-rai aussi plusieurs, dans le courant de ce mémoire. »

« J'ai cru devoir entrer dans cette explication, à l'égard de M. Du-trochet et de M. Velpeau. Le premier a pensé que j'avais eu connaissance des mémoires du second avant leur publication, et que je partageais toutes les idées de l'auteur; il est donc dans l'erreur à cet égard : M. Velpeau ne m'a communiqué aucun de ses manuscrits. »

Pour comprendre ce passage, il faut se rappeler qu'en 1820, M. Breschet s'était amocié à M. Dutrochet, dans un travail contenant, sur la caduque, une manière de voir entièrement contraire à celle que j'air émise en 1824, et que K. Dutrochet a reproché en 1826 (1) à M. Breschat, d'avoir abandonné leurs idées communes pour adopter les miennes. Ne voulant pas charger M. Breschet plus long-temps d'une contradiction apparente, je vais rompre enfin le silence sur ce point, et dire à mon tour comment les choses se sont passées entre nous. C'est en 1821 que je commençai mes recherches sur l'œuf. Le mémoire de M. Dutrochet publié en 1816, en avoit été l'occasion. Obligé, en ma qualité d'aide d'anatomie, de préparer des placentas avec les enveloppes fœtales en 1822-1823, pour le muséum de la Faculté, j'en demandai un grand nombre à la Maternité. Je pus dés-lors étudier le délivre humain avec tout le soin possible. Chargé en juillet et soût 1823 par Desormeaux, de répéter son cours aux sages-femmes, je priai ses élèves de me donner les produits encore peu avancés p à pourraient

les unes et les autres. Je m'en servirai moi-même plus tard pour une histoire générale de l'embryon. » M. Chazal se rendit à notre invitation. Je préparai et disséquai les divers produits que je pus réunir. L'habile crayon de cet artiste distingué en a tiré les sigures des planches 2, 3, 4 et 5 du mémoire de M. Breschet, moins la fig. 3 de la planche 5, ct les fig. 1, et 7, de la pl. 4. M. Breschet eut la bonté de mettre à ma disposition les trois produits qu'ils possédait. Deux dentre-eux, les mêmes, je suppose, qu'il avait déjà prêtés à M. Dutrochet, étaient encore garnis de leur caduque; tandis que le troisième fœtus de 3 à 4 mois, se trouvait complètement isolé de ses enveloppes. Les miens étaient au nombre de g. Le 1.er, entier et intact, me venait d'une semme morte à l'hospice de la Faculté. Le 2, est celui que m'avait donné M. Charonnet. Le 3. et le 4.º me venaient de M.º Avroin, sage-femme, rue Saint-Martin. M. Lebrun, autre sage-femme, m'avait fourni le 5.º et le 6.º Le 7.º me fut apporté par M. Boulon, maintenant docteur en médecine à Paris. Le 8.º était un fœtus seul, d'environ deux mois et demi. Le 9.º, enfin, me fut prêté par M. Baudelocque. Le dessin de ces douze produits étant terminé, j'appris un matin que, se doutant sans doute de mon peu de ressources pécuniaires, M. Breschet avait, sans m'en prévenir, poussé l'attention jusqu'à en payer la moitié. Cherchant à m'aider jusqu'au bout, il me proposa aussi d'adjoindre son nom à la publication de mes recherches. Débutant alors dans la science, je me fusse ainsi couvert d'une égide puissante; mais M. Breschet étant resté complètetement étranger à la direction de mon travail, n'ayant assisté que par hazard à mes dissections, n'ayant pu me donner que quelques conseils, m'ayant d'ailleurs paru, chaque fois que je pris la liberté de lui soumettre mes observations, être encore sous l'influence des opinions de M. Datrochet, et ne pas se former une idée claire de ce que je croyais devoir soutenir, je ne voulus point abuser dayantage de sa complaisance. Je me bornai donc à lui lire les deux mémoires que je présentai au printemps de 1824 à l'Académie de médecine, et cela pour que son autorité, qu'il voulait que j'invoquasse ainsi que je l'ai fait dans les Archives, ne parut pas avoir été surprise. Comme il avait partagé les frais de mes dessins, et qu'il nous était impossible d'en user tous les deux ensemble, je ne crus pas devoir lui refuser plus tard d'en faire prendre une copie, que, pour être quittes sur ce point, nous payâmes aussi par moitié.

Tel est le fond des rapports que nous avons cus ensemble. Si la version de M. Breschet diffère un peu de la mienne, c'est qu'il s'en rappelait probablement moins bien les détails. Ainsi, la manière de voir exprimée dans mon premier travail, comme dans les cinq mémoires que je communiquai en 1827, à l'Académie des Sciences, sur la caduque le chorion, l'amnios, l'allantoïde, la vésionle et le cordon ombilical de nême que dans les notices lucs a la Société philomatique et a la

Société médicule d'émulation, ou imprimées dans mon Traité d'accomchemens, deit retember en entier sous ma responsabilité. Tout ce que les 2°, 3°, 4° et 5° planches indiquée, planches que j'avaie déposées aves plusieurs autres et qui furent égarces si long-temps à l'Institut en 1808, renferment de blâmable ou d'incomplet, me revisat également, car M. Beeschet ne s'en est pas plus occupé que de la rédaction de ce que j'ai publié.

Les pièces que je dis desciner en 1823 étant rectées entre est maies, comme nous en étions convenu, et le temps lui syant permis depuis de consulter mes travaux , il donné , à cultes de mes opinions qu'il adopte aujourd'hai, une valeur qui ne pourra manquer d'étré sentie par les anatomistes. Parmi les paints que j'ai algualés, il on est un unfine: dout M. Bretchet s'est tellement pénétré qu'il en récleme actuellement la première klée. Je toux parler du finide conteum dans la cadaque. « Il-le connaissait, dit-il (1), des 1816, et en avait fait l'histoire dans sa desrespendance, dans ses cours, dens une fecon pour la place de chef des travaux anatomiques en 1819. Albert (2), de Brême, lui en aurait attribué la découverta, il y a 12 ans, dans son journal. Il en est de même de M. Adelon, etc.; enfin, (3) il montra en 1823, lorsqu'il fit le cours d'anatomie par intérim à la Faculté, un des coufs qui lui out le mieux permis de voir ce fluide, sinsi que la cavité qui le renferme. » Je ne sais si les souvenirs de M. Breschet me l'induisent pas en erreur à ce sujet. Jou'airrien perveir dans la gazette deflattzbourg qui puisse les confirmer, et plusiours raisons me porteraient à croire qu'il se trompe réellement de date. Ses leçons à la Faculté, par exemple, ont su lieu en 1825 pendant la maludie de Béclard, et notreur :823 comme il l'annonce. M. Adelon dit, il est vrai, que E. Breschet lui a parlé de sérosité entre les féuillets de la cadagne ; mais c'est à la fin de 1824 que le 4\* volume de M. Adelon a été publié, et M. Breschet suit bien que mes dessins ontété faits près



. prendre, M. Breschet (1) et M. Housinger (2), d'après lui, cussent pu se dispensor de me combattre, puisque je n'ai jamais prétendu autre chose, et que je me suis attaché partout à montrer combien elle en diffère sous le rapport organique. Pai dit que la caduque réfléchie est généralement moins épaisse que la caduque utérine et qu'elle s'amincit. en quelque sorte mécaniquement, par la distension de l'ovule. M. Breschet croit au contraire qu'elle s'épaissit jusqu'au contact des deux feuillets et que son amincissement n'a lieu qu'à partir de là. Ici le raisonnement que j'invoque en faveur du fait a probablement trompé M. Breschet sur l'opinion qu'il m'attribue. L'observation qu'il cite en preuve du contraire de ce que j'avance, est une exception que j'ai souvent rencontrée, mais qu'il a tort de poser en règle. Malgré ses objections, je persiste donc à dire que la 'caduque réfléchie est ordinairement plus mince que la caduque utérine, quoique l'inverse ne soit pas rare. Ce qui a pu en imposer encore sur ce point à M. Breschet, c'est que, ne s'étant point arrêté à distinguer l'état normal de l'état pathologique dans les œufs dont il parle, il a dû se méprendre souvent sur la valeur de ce qu'il avait sous les yeux. Ayant annoncé, pour étayer mon opinion, que le sang n'arrive pas au chorion enveloppé par la caduque réfléchie, je me trouve encore en opposition avec M. Breschet, qui dit avoir un œuf dont les filamens du chorion se ramifient dans la caduque pour en pomper les sucs. Il faut que je n'aie pas été compris sur ce point par M. Breschet. J'ai avancé que le velonté primitif du chorion n'est pas vasculaire et que les canaux artériels ou veineux qu'on y remarque plus tard, ne se voient en général, que sur le point où se développe le placenta et ne sont en un mot que des ramifications du cordon ombilical. Or, cette assertion a reçu l'assentiment de M. Breschet lui-mème (8). Car il l'a donnée comme lui étant propre dans un travail (4) publié quatre ans après mes premières recherches. En effet, dans ce mémoire, qui lui est commun avec M. Raspail, il conclut ainsi: « La substance des filamens du chorion n'est donc nullement vasculaire. » Il avait même oublié alors qu'elle m'appartint; autrement, il n'en eût pas rapporté (5) l'origine à M. Carus, qui ne l'a émise qu'en 1827. Au surplus, je ne puis que renvoyer sur ce point, à ce que j'en ait dit depuis (6) et à ce que je serai forcé d'en dire encore en traitant du chorion.

M. Breschet admettant avec M. Lobstein (7), J. Hunter (8), etc., que la caduque est pourvue de vaisseaux et réellement organisée, est encore amené à me contredire. Mais son opposition dans ce cas, plus apparente que réelle, pourrait bien tenir à un mal entendu. En effet, après avoir

<sup>(1)</sup> P. 71. (2) P. 91. (3) Repert. d'anat. et de phys., t. V, p. 211. 1828.

<sup>(4)</sup> Loc. cit., p. 215. (5) Id. 212. (6) Tocologie, t. I.er, p. 240-285.

<sup>(7)</sup> De la nut. du fætus. Strasb. 1802, p. 2. (8) On the placenta.

dit (1): « l'inspection de la membrane caduque à ses différentes phases, même des les premiers momens de sa formation, son examen à la loupe et au microscope et même à l'œil nu , font reconnaître manifestoment une texture, une organisation véritable et la présence de vaisseaux sanguins.... » Puis « (2) nous avons observé des vaisseaux sanguins dans l'une et dans l'autre membrane caduque, » il termine (3), en s'abstenant « d'affirmer l'existence de vaisseaux sanguins artériels ou veineux dans la membrane caduque, surtout dans les premiers temps de sa formation. » Si M. Breschet m'accorde ce dernier point, je no lui en demande pas davantage. Quant à la texture, dont il parle après tant d'autres, j'ai la conviction qu'en y regardant de nouveau, il finira par ne plus l'admettre. Le fait est tellement positif, il est si facile à chacun de le constater, que je crois inutile d'invoquer le raisonnement en sa faveur. Seulement j'ai eu tort d'employer le mot inorganique. C'est sans texture qui rend ma pensée. On pout soutenir, je le sais, que la caduque est une production organique, quoiqu'au fond elle ne soit qu'une concrétion dépourvue de texture. Il est encore deux points sur lesquels M. Breschet ne pense pas comme moi.

que se retrouvent à la surface du placenta, même après le troisième mois et au terme de la grossesse. Il dit les avoir séparés notamment sur la fig. 4 de sa pl. 2, fig. 1 de sa pl. 1<sup>re</sup> et fig. 3 de la pl. 6. La première de ces figures étant à moi, me permet d'apprécier la valeur des preuves qu'en veut tirer M. Breschet. Or, je puis affirmer qu'il n'existait point de double cadaque sur le placenta de cette pièce dans le sens où j'ai présenté la question. Peut-être n'y en avait-il pas davantage sur les deux autres.

Je m'explique: dans la théorie que j'ai défendue, l'ovule, arrivé entre la caduque et l'utérus, se trouve en contact avec la matrice. d'un côté, et avec la membrane anhiste de l'autre. Ne se développant dans le premier sens que pour suivre l'élargissement de l'organe gestateur, il ne tarde pas, par sa croissance disproportionnelle dans le second, à mettre la couche réfléchie en coutact avec la couche uté rine, à déterminer même la confusion, la soudure de ces deux couches à lear point de réflexion, de la même manière que la plèvre diaphragmatique par exemple s'unirait à la plèvre costale, si la cloison thoraco-abdominale restait long-temps immobile quand elle est soulevée. Les granulations ou les villosités qui servent de gangue aux vaisseaux du placenta, et au placenta lui-même, quoique restées en dehors de la caduque, se régularisent bientôt. En se soudant, en se repliant sur ellesmêmes, par suite de leur contact avec la matrice, elles sinissent par offrir une surface plus ou moins lisse, dont la circonsérence se continue avec le cercle primitif de la caduque réfléchie. La surface de ce plan, continuant de s'affermir, soit parce qu'une excrétion du chorion ou de l'utérus s'y ajoute, soit tout simplement à cause de l'accroissement du parenchyme placentaire, acquiert des caractères tellement analogues à ceux de la caduque, qu'on ne peut plus l'en distinguer à partir du 3.º ou du 4.º mois et même quelquefois beaucoup plus tôt. C'est ainsi, du moins, que je l'ai toujours entendu. Quand même M. Breschet aurait trouvé deux couches de concrétion anhiste jusqu'au centre de la face fongueuse du placenta, je ne vois donc pas, d'après cela, ce qu'il en pourrait conclure de contraire à ma manière de voir. D'ailleurs, s'autorisant d'œuss de 3, 4 ou 5 mois, et même de délivres à terme (1), il se tient évidemment en-dehors de la question que j'ai posée, puisque je parle des premières semaines de la conception. Les autres objections qu'il adresse aux partisans de mon opinion étant fondées sur de pures suppositions, auxquelles je crois avoir suffisamment répondu dans ce que j'ai publié sur l'œuf en général, je craindrais de fatiguer l'attention du lecteur en le rappellant ici. M. Breschet a tort, au surplus, de faire partager mon erreur, si c'en est une, sur ce point, à « presque tous les historiens de la caduque,, » car, en realité, le plus grand nombre de ceux dont il a transcrit le

<sup>(1)</sup> Page 125.

texte, en admettent comme lui une lame entre la matrice et le placenta. Je ne voudrais pas qu'on allêt croire, après tout, que cette quinion soit maintenant à l'abri de toute contestation. Je soutiens seulement qu'ancun des argumens invoqués jusqu'à présent contre alle, n'est de neture à l'ébranler.

Au lieu d'attribuer, comme je l'ai fait, pour mage à la madaque de maintenir l'ovoie et de obreonscrire le placente, M. Breschet creit avoir prouvé qu'elle est surtout chargée de la nutrition de l'ovule jusqu'à la formation du gâteau placentaire. C'est à cela, suivant lui, qu'est particalièrement destiné le fluide dent il a été question plus hant, fluide qu'il nomme kydro-périone. Une telle idée, autrefeis émise par Chaussier, n'a pu être si longuement défendue ( de la p. 114 à la p. 121) par M. Breschot que par inadvertance. En effet, lui qui a fait un résumé des observations connues de grossesses interstitielles, sait parfaitement bien qu'alors il n'y a point d'hydro-perione et que l'ovule ne s'en développe pas moins. Il n'ignore pas non plus que le mêmo chose a lieu dans toutes les espèces de grossesses extra-utérines. Par où vent-il que ce fiquide se rende à l'embryon? Le cordon, qui existe des le 12.º où le 15.º jour, s'épanouissant constamment sur le point de l'ovule qui correspond à la matrice, regarde nécessairement du côté opposé à la cavité de la caduque. La portion réfléchie de sette membrane , seule en état de transmettre l'hydro-périone puisqu'elle est soule en contact avec le chorion, ne tenant à l'ovule que par des filament non vasculaires, repousse tout-à-fait la fonction dont M. Breschet la gratifie. Admettons un moment que le fluide de la membrane auhiste trayerse le chorion, par endosmose ou autrement, qu'en faire ensuite. puisque cotte membrane est séparés de l'aranies par un autre espace également rempli de liquide et que l'amnios en contient à son tour mas certaine quantité. Mais c'en est déjà trop, je suppose, sur ce sujet, et je danta nas aug W Breschot no faces In-mome sustice d'une

caduque dans l'angle inférieur de la matrice. Les pores dont la face interne de l'ampoule anhiste est criblée, et sur lesquels M. Lobstein insiste déjà, l'ont abusé au point qu'il les indique comme les orifices d'autant de petits canaux. Enfin, après avoir expliqué les différentes phases de la membrane caduque, M. Breschet arrive aux conclusions suivantes:

- 1.º Il se forme dans l'utérus, après la fécondation, une poche membraneuse.
- 2.º Cette poche, que M. Breschet nomme *périone*, est fermée de toutes parts.
  - 3.º Elle contient un liquide.
- 4.º A l'arrivée de l'ovule, ce kyste l'enveloppe en entier, alors se forme la caduque résléchie.
- 5.º Ces deux membranes existent entre l'utérus et le placenta.
- 6.° L'hydropérione, qui se trouve d'abord dans la caduque primitive, est ensuite contenu entre les deux membranes caduques.
- 7.º Ce liquide cesse d'exister lorsque les deux membranes sont en contact : alors le placenta commence à paraître.
- 8.º L'hydropérione sert à la nutrition de l'embryon pendant les premières phases de la vie intra-utérine.
- 9.º Cette nutrition s'opère d'abord par un mécanisme particulier, par endosmose peut-être, puis à l'aide des filamens du chorion.
- 10.º Les mammifères ont une disposition analogue. Chez eux, on ne peut pas douter de l'existance du périone.

- 1.º L'imprégnation détermine dans l'utérus une exhalation de matière coagulable bientôt transformée en une espèce d'ampoule. (Velpeau, Tocologie, p. 231.)
- 2.º Jamais cette ampoule n'est parue naturellement. (Id.)
- 3.º Elle est remplie d'un liquide. (Id.)
- 4.° et 5.° J. Hunter, Chaussier, etc., ont dit la même chose, et je crois avoir démontré que c'est une erreur.
- 6.° Cette proposition nefait que répéter la 3.°, car, pour changer de forme, la cavité de la caduque n'en reste pas moins la même.
- 7.º Puisque les deux feuillets de la poche sont en contact, il faut bien que le liquide qui la remplissait d'abord ait cessé d'exister; le placenta commence beaucoup plus tôt à se montrer.
- 8.\* J'ai montré que c'était une inadvertance de l'auteur.
  - 9.º Il en est de même ici.
- 10.° Les autres mammisères n'ont qu'une caduque simple, et point de liquide interposé.

11.º Les mombrance caduques se forment dans l'atéres et dens le lieu où se développe. L'ouf lorsque la grossesse est extrautérine.

12.º Les cadaques et l'hydropérione constituent un petit appercil de nutrition de l'œuf pendent les premières périodes de la gestation.

13.º Cet appareil existant dans l'homme et les mammifères, doit être comparé à l'organe que des physiologistes modernes ont appelé nidamentum.

rine, la matricose remplit d'une corte de caduque. (Velp., p. 206.)
La membrane anhiste qui entoure l'ouf alors est simple comme celle des mammifères, et ne contient point de liquide.

12.º C'est la répétition des prepositions huitième et neuvième.

13.º Cet appareil n'a point d'hydropérione dans les autres mammifères. C'est M. Burdach qui cafait un nidamentum.

En regard de ces propositions, qui donnent la substance du travail de M. Breschet, j'ai cru devoir en placer d'autres, comme on voit, pour qu'on puisse distinguer au premier coup-d'œil celles qui lui appartiennent en propre de celles qu'il n'a fait qu'appayer, ou dent l'exactitude n'est pas encore démontrée.

Roste à parler de ses dessins et de leur explication. Des deux planches (1.10 et VI.20) qui appartiennent à M. Breschet, l'une, la L'o, représentant une matrice entière en état de gestation, est disposée de telle sorte qu'elle donne au premier abord l'idée d'une tête humaine et d'un œil largement ouvert, vue de côté. L'autre, l'itho-



il ne s'est rappelé qu'en partie la désignation des pièces comparées aux dessins. Aussi s'est il mépris plusieurs fois dans le détail qu'il a cru devoir en donner, et de manière à tromper malgré lui les personnes peu au courant de ces sortes de matières.

## Prix de la Société médicale d'Emulat



La Société accordera en 1833, comme les années précédentes, trois médailles à l'effigie de Bichat, et à titre d'encouragement aux trois mémoires qui lui seront adressés dans l'année.

Elle met en outre au concours le sujet suivant:

« De la rupture du vagin et de la matrice pendant la grossesse et » l'accouchement. »

Les mémoires seront écrits en français avec latin, et adressés au secrétaire-général de la Faculté, avant le 1. " janvier 1834. Le prix est une médaille d'or de la valeur de 500 fr.

## BIBLIOGRAPHIE.

Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux, etc.; par Isidone Geogerou-Saint-Hilaine. Tome 1.er avec atlas. Paris, 1832. In-8.º Chez Baillière.

L'auteur commence par faire observer que, bien qu'on eût recueill un grand nombre de faits sur les monstruosités avant notre époque, la science des anomalies ou la Tératologie, comme il l'appelle, date de notre siècle. Science ne signifiant rien autre chose que connaissance, ou ensemble de connaissances sur un objet, il est arbitraire d'en changer le sens, et d'autant plus arbitraire et dangereux, qu'alors on ne peut définir et caractériser exactement ce que l'on entend par cette expression. Cela est si vrai que, par contradiction, l'auteur dit page 3, que la science des monstruosités est restée presque stationnaire pendant plusieurs siècles; et page 4, qu'elle nous présente trois périodes, etc. Cette erreur n'appartient pas à l'auteur; car il en est une coule d'autres qui veulent qu'un ensemble de connaissances puisse être réduit en théorie pour mériter le nom de science.... Mais faut-il que la théorie soit juste? Alors quand en aura-t-on la certitude?

L'auteur partage l'histoire des monstruosités en trois périodes. La

première est fabuleuse, la deuxième positive, c'est celle du siècle dernier où l'on s'efforce déjà d'expliquer les monstructiés; la troisième est scientifique. L'auteur cite comme signalant le commencement de cette période l'ouvrage de Haller De Monstris.

Prenteux partie. Prolégomènes. Chap. I. ... Definition de l'anomalie en général, de ses divisions, de sa nomenclature. Toute particularité organique que pente un individo comparé à la grande majorité des individus de sou espèce, de son âge, de son sexe, constitue ce que l'on pent appeter une anomalic. L'anteur, entend par monstruosités les anomalics les plus graves et les plus apparentes; ce qu'il exprime d'une autre manière, plus loin, page 79, en disant que les monstruosités sont des déviations du typé spécifique, complèxes, trèsgraves, vicienses, apparentes à l'extérieur, et congéniales. Il forme de toutes les anomalies quatre grandes divisions de plus en plus graves, en sorte que les monstruosités se trouvent dans la dernière, sinsi qu'on le voit dans ce tableau, et seront decrites dons un second volume.

Anomalies. Simples. ... ... Hémitéries. Vices de conformation.

Hétéroloxies ,
Hermaphrodismes ,
Monstruosités.

Chap. II. Caractères généraux de la monstruosité, etc.

Chap. III. Détermination des anomalies considérées principalement sous le rapport de leur gravité.

Chap. IV. Principales définitions de la monstruosité et résume des caractères des quatre divisions des anomalies.

Chap. V. Des principales el assifications tératologiques.

Dans ces quatre chapitres, l'auteur fait preuve de talent, d'instruc-

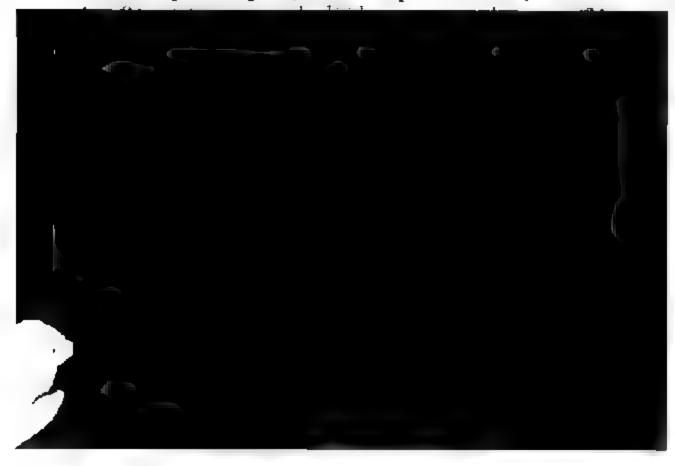

on conçoit qu'il u'y a pas à discuter pour prouver qu'il est avantageux de l'appliquer aux monstruosités; la chose la plus pressante à faire est de montrer qu'il ne peut pas en être autrement; que ceux qui repoussent cette méthode, la repoussent parce qu'ils n'y ont pas assez résléchi, ne la connaissent pas et ne l'entendent point. Et la preuve, c'est qu'il est impossible de traiter un sujet sans adopter une classification, et sans adopter la plus naturelle que l'on puisse imaginer; c'est que les classifications mentionnées par M. Geosfroy-Saint-Hilaire sont toutes dans ce cas, quoiqu'elles soient plus ou moins bonnes et plus ou moins vicieuses.

Aussi M. L. Geoffroy et les adversaires auxquels il répond n'ayant pas aperçu la chose sous ce point de vue, discutent vainement sans se comprendre, et tombent tour à tour dans des erreurs qu'ils auraient certainement évitées sur un autre terrain. Ainsi, jugeant par l'ouvrage de M. Isidore Geoffroy, car je n'ai pas le mémoire de M. Vernière sous les yeux, celui-ci repousse la méthode naturelle en disaut : est-il possible de diviser en classes, en genres, en espèces, des monstres qui en définitive sont hommes, etc.? Cela est si possible, que cela se fait, et que l'on ne peut pas faire autrement. Demandez à M. Vernière si un acéphale et un hermaphrodite sont des monstres? Il répondra oui, et ne vots dira pas ce sont des hommes. Il ne dira pas même que ce sont des monstres humains, car la question ne demande pas à quel genre d'animaux ils apparticument; et s'il le disait, il ferait croire que ces monstres scraient propres au genre humain, ce qui ne serait pas sa pensée. M. Vernière n'a pu imaginer qu'en divisant les monstres en classes, en genres, en en espèces, on admette un monde à part des autres animaux, un monde de monstres capables de se reproduire, et ayant ses genres et ses espèces comme les animaux réguliers. Pourquoi donc rejeter de ménominations qui, employées d'abord vaguement dans le langa vulgaire, l'ont été ensuite d'une manière plus précise dans le langage des naturalistes pour désigner des affinités plus ou moins nombreusus, des affinités croissantes et décroissantes, soit entre des êtres matériels, soit entre des choses immatérielles? Pourquoi donc ne pourrait-on pas dire que l'acéphalie et l'hermaphradisme ne sont pas des monstruosités de même espèce et de même genre. Mais, dira-t-on peut-être, les monstres présentant souvent plusieurs espèces de monstruosités qui ne coexistent pas nécessairement, comme l'acéphalie, la hernie du cœur, l'hermaphrodisme, faudra-t-il donc en faire trois genres ou trois espèces? Vous suivrez la méthode naturelle à l'esprit humain, vous donnerez un nom simple, clair, le moins grec possible à chaque monstruosité, vous en formerez trois adjectifs pour désigner les monstres cux-mêmes. Et vous vous en servirez comme un biographe, lorsqu'il vous dit que Michel-Ange était à la fois peintre, sculpteur et architecte.

M. Isidore Geoffroy s'embrouillant, en répliquant à M. Vernière, nite qu'un acéphale né d'une femme, soit un être humain (p. 114), anatomiquement parlant. L'auteur n'ajoute cer derniers mots que pour sauver le paradoxe contre lequel se révolte, j'en auis sûr, la justesse de son esprit. Et puis, comme ce n'est pas trop de deux pour faire passer un paradoxe si choquant, il appelle à son secours Leibnitz qui ne veut pas que l'on s'arrête à la naissance pour déterminer l'espèce d'un monstre. Si Leibnitz a voulu dire l'espèce d'un monstre acéphale ou hermaphrodite par exemple, il a raison; mais s'il avait voulu dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la naissance, pour savoir si c'est un être humain ou un monstre de chien, cette pensée serait indique de lui. Le mot espèce employé par Leibnitz dans le passage cité par M. Geoffroy, étant équivoque ne saurait eclairer la discussion. M. Geoffrey tient lui même un têl compte de l'origine, qu'il dit plus loin (p. 206) à l'occacion de la *race*, qui est une expressión synonime de genre, d'espèce, ou de variété, qu'il entend par ce mot une collection d'individus généralement très-semblables outre oux et ayant une origine commune.

Dauxieus varire. Faits particuliers; anomalies simples ou hémitéries. Liv. I.". Anomalies de volume. L'auteur y trace savamment l'histoire du nanisme, du géantisme, quoiqu'il eut pu la raccoureir avec avantage. Son chapitre sur les variations héréditaires de la taille chez les animaux et chez l'homme laisse bien à désirer; mais il renfermo plusieurs observations ingénieuses.

Liv. II. Anomalies de forme. — Il offre peu d'intérêt et est très-in-

Liv. III. Anomalies de structure. Chap. I.v. Albinisme. Chap. II. Mélanisme. — L'histoire des taches sanguines est imparfaite sous le rapport me tal, aussi bien que les anomalies par mollesse des organes durs et par induration des organes mons du chap. IV. Il est vrai que



vagin, dans la vessie, etc. Le paragraphe relatif aux embranchemens anormaux des vaisseaux les uns sur les autres en donne d'ailleurs une bonne idée par les faits nombreux que l'auteur y a rassemblés.

Le chap. 3, qui traite des anomalies par continuité des parties ordinairement disjointes, rapproche l'imperforation des orifices extérieurs de la réunion la érale des deigts, des dents.

Le 5.°, qui s'occupe des anomalies par disjonction de parties ordinairement continues, et réunit sous ce titre la perforation du diaphragme, la conservation du trou inter-auxiculaire, du canal artériel, et puis le boc-de-lièvre, etc.: ces rapprochemens me paraissent encore forcés.

Et tous ces rapprochemens que je trouve forcés sont dus, suivant moi, à la classification que l'auteur a adoptée. Je crois qu'il le sentira mieux que personne, si, pour en indiquer une seule cause, il veut remarquer que ses divisions principales, ses cinq livres, sont sondés chacun sur un seul caractère matériel; 1.º le volume; 2.º la sorme; 3.º la structure; 4.º la disposition; 5.º le nombre ou même l'existence des organes; tandis que ce qui distingue les bonnes classifications, c'est d'être toujours établies sur un grand nombre de caractères. La classification de M. Geoffroy a au reste bien d'autres vices. Un des plus saillans, c'est qu'elle oblige sans cesse l'auteur à rappeler les mêmes anomalies dans différens chapitres, par suite des ressemblances de samille qu'elles ont avec les anomalies de ces différens chapitres, et des droits réels qui leur permettraient de s'y établir.

Je ne me permettrai plus qu'une remarque critique sur cet ouvrage : c'est que le sujet n'en est pas nettement circonscrit. Ce n'est pas un Traité des anomalies organiques de l'état sain, car l'aut eur y a décrit des anomalies morbides même très-graves; ce n'est pas non plus un Traité d'anatomie morbide, car il n'y parle pas des anomalies causées par les maladies que nous traitons en médecine et en chirurgie; ce n'est pas non plus un Traité des vices ou des anomalies du développement de l'embryon et du fœtus, car il y est question du géantisme, du nanisme, de l'embonpoint extraordinaire. Je dirai, pour le caractériser de mon mieux, que c'est un livre sur le développement anormal de l'homme et des animanx. Mais ce ne sont la que des erreurs de forme, et je suis heureux de n'avoir que des éloges à donner sur le fond. M. Geoffroy-Saint-Hilaire a traité son sujet avec beaucoup de savoir. Il fait preuve partout d'une excellente érudition et d'un esprit très-droit. Encore quelques auteurs de cette trempe, et la France se dégoûtera de ceux qui font un livre en cinq ou six meis; de ceux qui ne lisent et ne connaissent que quelques classiques de leurs temps, et n'en citent pas moins à tost et à travers en phrases alignées, une soule d'auteurs dont ils ne connaissent que les noms. GEBBY.

Considérations pratiques sur les nevralgies de la face; par MALLIDAT ; doctour en médecine des Facultés d'Edimbourg et de Paris. Paris , 1832. In-8.°, 169 p.

Voici une bonne monographie sur les névralgies faciales écrite par un médecin étranger, dans un style que ne désavourait aucun médecin français. Après avoir établi que tout ce qu'on trouve dans les ouvrages antérieurs à ceux d'André de Versailles , Sauvages et Fothergill , our le tic douloureux de la face, u'aboutit qu'à démontrer qu'on fut de tout temps en proie à cette cruelle maladie, M. Halliday n'en recherche pas moins, dans les écrits des anciens, les notions plus ou moins précises qu'ils ont en de cette affection. Hippocrate, Celse, paraissent l'avoir conque et décrite; Aretée est plus explicite à ce sujet : Cœlius-Aurelianus semble avoir connu surtout le tic non douloureux de la face; Galien va jusqu'à indiquer la 3.º paire des nerfs cérébraux et le cerveau lui-même , comme la source des névralgies de la face. Les arabes n'ont pas connu le tic douloureux. Il faut arriver au 17.º siècle. pour trouver dans Strobelberger, et le recueil des Mémoires de l'Académie des Curieux de la nature, des notions précises fondées sur des faits particuliers à la névralgie faciale. Degner, Fr. Hoffmann, en ont fait connaître quelques cas. C'est à André, chirurgien de Versailles, qu'il faut rapporter , avant Pothergill , l'honneur d'avoir connu le véritable caractère de la maladie. Sauvages et Fothergill sont venus donner à ses observations l'autorité de leur nom. Une foule d'auteurs les ont suivis dans cette voie. Enfin, dans le courant de notre siècle. les faits se sont multipliés, ainsi que les travaux spéciaux, parmi lesquels se distinguent ceux de Meglin, Frank et Masius Cette espèced'introduction l'estorique modele d'érudition et de sagacite fait le

seil aveugle d'inciser ou de cautériser les branches, quand la névralgie est dans le tronc; elle empêchera surtout d'attaquer le tronc du nerf facial pour des névralgies du nerf maxillaire, etc.

M. Halliday ne s'est pas contenté de donner une description générals des névralgies faciales et undiagnostic aussi bien établi que faire se peut entre ces affections et les douleurs rhumatismales ou arthritiques de la face. Il a fait aussi une rude guerre aux médecins dits organiciens, qui veulent rattacher forcément ces névralgies à quelqu'altération organique du cerveau ou des nerfs. A l'appui de cette opinion, il a cité le vide ou l'insuffisance des recherches d'anatomie pathologique, lorsque la névralge faciale n'est pas une complication d'autres maladies organiques. Cependant, nous lui reprocherons de n'avoir pas signalé la névralgie faciale qui résulte de l'existence de ce qu'on appelle ganglions nerveux. M. Dupuytren en a cité un exemple : l'ablation guérit le malade. Ici, l'anatomie pathologique n'était pas en défaut. L'auteur s'est demandé, enfin, s'il était possible de dire quelle est la nature du tic douloureux? Cela le conduit à l'examen d'une question beaucoup plus générale: que doit-on entendre par la nature d'une maladie? Ici, nous le laisserons parler lui-même : on jugera mieux quelle est la portée du livre et de l'auteur.

« Nous dirons que ce qu'on peut appeler la connaissance de la nature des maladies se horne à la détermination des rapports fondamentaux qu'elles ont les unes avec les autres; que la découverte de la nature d'une maladie jusque là peu connue, n'est pas autre chose que la découverte qu'on fait des grandes analogies qu'elle a avec d'autres maladies plus communes, plus anciennement étudiées, et dont beaucoup de médecins se sout habitués à penser qu'on connaît la nature intime et essentielle, comme si l'on connaissait la nature intime de quelque chose, dans le sens qu'attachent à ces mots les philosophes. dogmatiques et explicateurs. Et cette nature des maladies n'est point une chose absolue et déterminée, de laquelle on puisse dire, à l'occasion de quelque sujet que ce soit, qu'on l'a trouvée, et qu'il ne reste plus rien à y chercher; non, c'est au contraire un fonds inépuisable, et où il y aura toujours à découvrir, car il y aura toujours à reconnattre de uouveaux rapports entre des objets aussi susceptibles que les maladies d'être considérés sous une multitude de faces différentes. » Nous donnons au lecteur le conseil de voir dans le livre l'explication de ces idées abstraites par quelques exemples.

M. Halliday, dans l'histoire du traitement du tic douloureux, n'a voulu parler que des moyens qui comptent un certain nombre de succès bien constatés. Il commence par diviser la thérapeutique de cette maladie en rationnelle et empirique.

La thérapeutique rationnelle est divisée de la manière la plus conve-

7

nable, pour suivre les indications. Suivant lui, le traitement doit êtrefendé, tantôt : 1.º Sur la considération de l'état général du sujet.

2.º Sur la connaissance des causes de la névralgie.

3.º Sur la considération du caractère et sur celle du type de la maladie.

4.º A titre d'affection purement nerveuse.

5.º Sur l'emploi de la méthode pertubatrice.

6. Enfin , d'après les complications.

Cos divisions, en même temps qu'elles servent de guide au praticieu, sont d'ailleurs des plus favorables à l'étude et à l'appréciation, des médicamens employés contre le tic. On trouvers sous le 3. Otre, une belle observation de l'usage de l'arsénie. La jumquiame, la belladone, le datura-etramonium, l'aconit; l'assa-fortida, le camphre, l'opum, dans l'égère de leur efficacité successivement appréciée.

Puis vient le tour de la thérapeutique empirique où les médicamens.

• sont rangés en deux classes, suivant qu'ils sont donnés intérieurement, ou appliqués à l'extérieur.

Dans la 1.ºº classe, l'acétate d'ammoniaque, l'antimoine et ses préparations, la cigué, la coccionelle septem punctata, l'hydro-chlorate de potasse, l'acide hydro-cyanique, le fhercure, la strychnine, l'onydede sinc. Dans la 2.º, les applications d'huile de croton-tiglium, de cajeput, de menthe, d'éthet sulfurique, d'opium, d'extrait de belladone, d'huile de usquiame, de sublimé corrosif en solution d'ammomiaque caustique, les frictions de céruse, de mercure, les bains, l'électricité, l'acupuncture, le galvanisme, l'aimant.

Tous ces moyens sont évalués par les faits. Enfin, le traitement chirurgionl est réduit à sa juste valeur. Ainsi restreiut dans ses véritables limites, il ne peut que gagner aux yeux des médecins, paisque son



difficile et variée des vices de conformation; de précieux aperçus pour la pathologie et la physiologie ont été le résultat de leurs recherches. En Angleterre, on ne paraît pas avoir encore senti l'importance de ce sujet traité de manière à en former un corps de science. Quelques-uns des écrivains de cette nation se sunt hornés à publier des descriptions isolées, en s'attachant particulièrement à la rareté des cas qu'ils présentaient, tandis que de la généralisation des faits soulement peuvent découler quelques fruits pour la science.

Le docteur l'aget à cherché à imprimer une nouvelle direction aux travaux de ceux de ses confrères qui s'occupent des moustres, en publiant un ouvrage ex professo sur cette matière, donnant ainsi le précepte et l'exemple.

Les anatomistes Allemands semblent avoir les premiers étudié les monstruosises sous un point de vue philosophique. Mais ci les Français n'ont pris la plume qu'après eux, ils ne sont restés en arrière ni pour le nonibre, ni pour l'importance des travaux et des découvertes. De cette étude, chaque auteur a cru pouvoir déduire quelque lei générale; ainsi Meckel y voit la preuve du développement graduel des disférens organes; Geoffroy-Saint-Hilaire celle de l'unité dans l'organisation; Serres en conclud à la formation du corps, de la circonsérence au centre. Mais les faits sont-ils assez nombreux et assez comparés entre eux, pour qu'on puisse se hasarder à sormuler une théorie? Qu'une adhérence entre le fœtus et le placenta, et la modification de la circulation qui en résulte, donnent lieu, suivant M. Geoffrey, à des anomalies dans la structure des organes intérieurs, quelle influence cette disposition pourrait-elle avoir sur la conformation des parties internes du cœur? La relation qui existe, d'après M. Berres, entre la présence des artères et le développement des parties qu'elles sont destinées à nourrir, est plus applicable à tous les cas? Fera-t-on jouer, avec Tiédemann, aux ners le rôle que M. Serres fait jouer aux artéres? Voici un fait qui répond à tons les deux. Le professeur Mayer cite (Graefe und Walter's jour., tom. X., cahier 2.) un sætus de grandeur ordinaire, portant attachée au sternum une ébauche de sœtus consistant dans un bassin et deux membres abdominaux très-bien consormés. Le sang passait dans ce fœtus parasite par la mammaire interne du fœtus normal; cette artère se divisait en deux branches pour les deux membres pelviens ; il n'y avait aucun vestige de système nerveux cérébro-spinal; les ners sciatique, crural et obturateur manquaient, etc.

Le docteur Paget, qui a fait précéder l'opuscule que nous analysons de quelques généralités sur les monstruosités, éprouve, pour la classification des monstres, les mêmes difficultés que pour la création d'une théorie. Celles qui ont été proposées jusqu'à ce jour ne correspondent pas à tous les faits variés auxquels

elles devaient offrir une place. On n'a considéré que l'organe déformé; comme si le développement de cet organe était tellement lié à celui de tous les autres, qu'il en dût résulter un corps d'une conformation identique dans tous les cas analogues; de là, des définitions incomplètes. M. Paget, au contraire, pense qu'il y a très-peul de sympathie et point de connexion absolue dans la formation du corps, entre le développement des différentes parties du même corps. D'après cela, un monstre ne doit point être décrit et classé comme un ensemble où tout se lie; mais on doit considérer séparement chaque organe ou système d'organes affecté de vice de conformation. Il admet donc, non pas des monstres, mais des vices de conformation, 1.º par défaut; 2.º par excès; 3.º par position vicieuse.

Le docteur Paget à lu avec soin tous les auteurs qui ont cité des vices de conformation du cœur; son mémoire peut être considéré comme un curieux répertoire de tout ce que la science possède sur ce sujet, il ne laisse point échapper, lorsqu'elles se présentent, les occasions de deduire des faits quelque donnée utile à la physiologie; il ne se borne pas à extraire d'un autre livre des faits qu'il consigne dans le sien; il réunit, avec critique et sagesse, ceux qui sont épars, et par là peu utiles. En se bornant aux vices de conformation d'un soul organe, et surtout de celui qui joue un si grand rôle dans l'organisme; il a construit, pour ainsi dire, une monographie, bonne à consulter, ne fût-ce que pour la partie bibliographique.

Dans la dernière partie de son ouvrage, il est traité des phénomènes pathologiques dus à l'existence d'un vice de conformation du cœur, des symptômes qui peuvent la révéler, et du traitement possible. Cette partiese ressent de l'obscurité du sujet; mais l'auteur s'y montre, comme dans le reste de sa dissertation, versé dans la littérature médicale etrangere. A l'occasion de la cyanose, on a dit que le fortus



plicature du chorion et de l'amnios, pour arriver en divergeant vers Ja circonférence de cet organe vasculaire. Cette disposition particulière des vaisseaux est extrêmement rare. Les faits qui la constatent sont dispersés dans une foule de mémoires, de recueils scientifiques, et dans divers ouvrages d'accouchemens. Pour bien connaître l'histoire de ce singulier accident, il faudrait recueillir les observations, les réunir. ct les soumettre à la discussion. Cette étude pourrait nous conduire à prevoir les accidens qui peuvent naître de cette dispersion des vaisseaux dans les membranes et à établir des préceptes de conduite, pour les combattre, s'ils survenaient. Sandifort fut le premier qui avertit l'accoucheur du péril que cette disposition des vaisseaux pourrait entrainer, dans la rupture des membranes pendant le travail de l'enfantement. Le précepte qu'il donna d'abandonner, dans ces cas, l'expulsion du placenta aux efforts de la nature fut souvent reproduit à la suite des observations que les auteurs avaient recueillie sur ce sujet : mais on avait entièrement oublié les prévisions qu'il avait portées, lorsqu'un fait arrivé à l'hôpital d'accouchement d'Heidelberg vint les rappeler, et justifier les craintes qu'il avait exprimées. L'observation est trop remarquable, pour ne pas en donner ici une analyse.

Une femme âgée de 26 ans était arrivée au terme de sa troisième grossesse, lorsqu'elle fut admise dans l'hôpital d'accouchement d'Heidelberg: cc travail s'annonça le 7 décembre 1830, à midi; la poche des eaux se forma à mesure que l'orifice de l'utérus s'essaçait. A travers les membranes on distinguait un cordon de la grosseur d'une plume à écrire se dirigeant de derrière en avant. Il était sans pulsation. Les membranes paraissaient plus denses, l'exploration fut faite avec soin sous la surveillance du professeur Naegele, et les élèves durent constater cet état de choses. Les membranes ne tardèrent pas à se dessiner; mais un écoulement continuel de sang succéda à celui des caux de l'amnios. Au toucher, on reconnut la présence de la tête déjà engagée dans l'excavation, et on sentit une partie du cordon ombilical, près de la symphyse sacro-iliaque gauche, donnant à peine quelques pulsations. Après des tentatives faites pour replacer ce cordon dans la matrice, M. Naegele appliqua le forceps, et sit l'extraction de l'enfant. Au milieu de cette opération. une nouvelle quantité de l'eau de l'amnios mêlée de sang s'écoula des parties de la mère. Depuis la rupture des membranes, jusqu'à la sortie du fœtus, il n'y ent qu'un quart d'heure d'intervalle. L'écoulement sanguin avait toujours persisté; ·la délivrance s'opéra d'elle-même. L'enfant, que la mère avait senti remuer quelques instans avant l'extraction, offrait à peine quelques signes de vie; tout son corps était d'une pâleur remarquable. Cependant il ne pouvait avoir perdu que cinq à six onces de sang. Malgré tout, les efforts de l'art furent inutiles pour le rappeller à la vie. La

mère, après quatorze jours de soins, quitta l'hôpital jouissant d'une bonne santé.

L'autopsie cadavérique de l'enfant fut faite. Les vaisseaux étaient vides de sang, surtout dans les membranes du cerveau et dans les viscères du bas-ventre et de la poitrine. Toutes les parties étaient bien conformées et n'offraient aucune altération dens leur structure. A l'examen des membranes de l'œuf , il fut facile de reconnaître que le cordon qu'on avait sonti, durant le traveil et avant la rupture de la poche des caux, était une branche de la veine embilicale; elle avait été déchirée avec les membranes qui l'enveloppaient et avait fourni le sang qui s'était écoulé. Voici la disposition des vaisseaux ombilicaux, telle qu'elle a été observée. Dans le dessin que l'auteur a levé, le cordon ombilical ne présente rien de notable jusqu'au lieu de son insertion dans les membranes. Mais, arrivée à ce point, la veine ombilicale fournit une branche de la grosseur d'une plume à écrire, qui, dans son trajet à travers les membranes, s'éloigne de plus en plus du pourtour du placenta, et en est séparée de trois pouces de distance. C'est à cet endroit que cette branche a été rompue, lors de la déchirure de la poche des eaux. Après, elle se rapproche du placenta, pour se diviser en deux rameaux, et se perdre du côté opposé de cet organe. La veine embilicate donne un peu plus has une autre branche, qui s'éloigne moins du placenta, et va se perdre, en se divisant, dans cette masse, mais du côté opposé au lieu d'insertion du cordon. Je ne suivrai pas les autres branches de la veine ombilicale, car elles n'offrent rien de remarquable. Les artères ombilicales s'écartent moins du placenta que les veines. Néanmoins l'artère du côté de la branche veineuse rompue se trouve limiter la déchirure des membranes. Le placenta perait 17 onces; sa longueur était de 6 pouces, sa largeur de 5 pouces, et son épaisseur, à son centre.

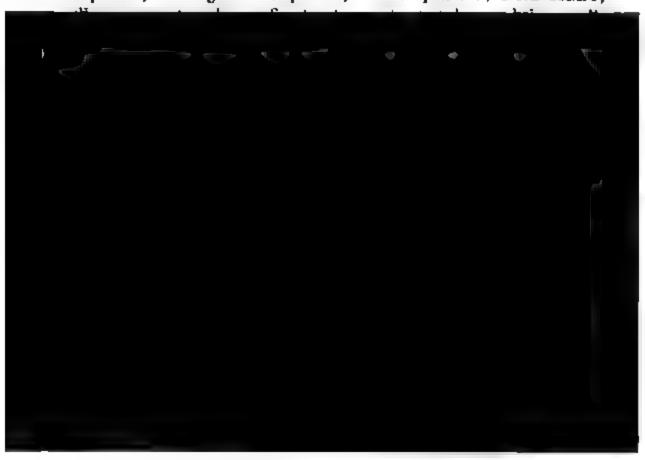

seil de procéder sur le champ, après cette rupture, à l'extraction du fœtus, soit par l'application du forceps, soit par la version, suivant la position de la tête. Mais pour réunir les conditions les plus heureuses de cette opération, il est nécessaire de respecter la poche des eaux, de favoriser son développement et de retarder la rupture des membranes jusqu'à ce que le col soit largement ouvert et permette l'introduction de la main ou des branches du forceps dans la cavité etérin. S'il n'est permis qu'a l'expérience de confirmer ou de détruire ces préceptes, nous pourrons attendre long-temps ses arrêts. Gependant nous devens nous servir de quelques données pour juger de la valeur de ces mêmes préceptes. L'incertitude du diagnostic, les difficultés de s'opposer à la rupture des membranes, le temps nécessaire pour opérer l'extraction de l'enfant doivent nous inspirer beaucoup de doutes sur le succès de cette conduite. La poche des eaux, tendue par l'accumulation successive du liquide, éclatera avec violence, et les membranes seront tout-à-coup déchirées en tous sens sous l'impulsion d'une douleur. La veine qui s'y trouvera renfermée sera nécessairement rompue. Les craintes que nous exprimons doivent diminuer, si l'on se rappelle que ces préceptes ont été paisés à l'école du professeur Naegele; c'est un de ces noms qui appellent la consiance sur les opinions auxquelles ils se rattachent.

Mémoire sur l'emploi de l'agaric blanc contre les sueurs dans la phthisie pulmonaire; par B. Bisson, D. M. Paris, 1832. In-8.°, 35 p. Chez Baillière.

La sueur excessive est l'un des symptômes de la phthisie qui sont les plus incommodes au malade, et qui, par les pertes considérables qu'elles leur causent, accélèrent davantage l'issue fatale de cette affection. M. le Dr Rayer, après avoir essayé successivement tous les agens recommandés contre les sueurs des phthisiques, a fait de nombreuses expériences avec l'agaric blanc qui avait été employé également dans ce but. Mais si ce médicament avait eu quelque succès, il avait été dans plusieurs cas plus nuisible qu'utile. Il restait donc, comme le dit M. Bisson, à déterminer les cas où ce médicament peut être prescrit avec avantage, ceux où il est peu utile, et ceux dans lesquels il doit être rejeté. Ce sont les faits sur lesquels repose cette appréciation qui constituent ce mémoire intéressant, modèle de la bonne manière de procéder en thérapeutique.

Une première série d'observations cliniques comprend les cas de phthisie avec sueurs nocturnes, sans complication de dévoiement; une seconde série, les cas de phthisie avec complication de dévoiement passager, apparaissant par intervalles, et cédant facilement aux opiacés; una troisième estrie, les cas de phthisie compliquée de dévoiement périodique d'abord, et devenant continu par les progrès de la maladie. Enfin, à une quatrième série se rattachent les cas de phthisie dans lesquels le déveiement continu ou habituel cède peu ou point à l'emplei de l'opium.

De cos observations, expesées avec les détails nécessaires, l'anteur conclut :

1.º Que l'agarie blanc peut être employé avec avantage centre les sueurs nocturnes des phthisiques ;

2.º Qu'à la dose de quatre, six, buit ou dix grains, administrés pendent quelques jeurs, il fait ordinairement disparaître les sueurs, lorsque les malades n'ent point de diarrhée;

3.º Qu'aux mêmes doses, et combiné avec l'extrait gommeux d'opium en le sirop discode, il peut être également employé avec avantage, dans le même but, chez les phthisiques atteints de sueurs et de disrrhées passagères;

4.º Que dans la phthisie, lorsque le dévoiement, d'abord passager, devient continu malgré les opiacés, l'agaric cesse d'être utile;

5.\* Qu'il aggrave les diarrhées rebelles à l'opium, et ne doit pas être employé chez les phthisiques dans de semblables conditions;

6.º Ensin, que lorsqu'il agit avec efficacité et sait cessor les sueurs, il rend le sommeil plus calme, prévient ou ralentit l'épuisement. Et si la phthisie ne peut être guérie par ce moyen, il rend au moins plus leuts les progrès du mal en saisant cesser un de ces symptômes les plus graves et les plus pénibles.

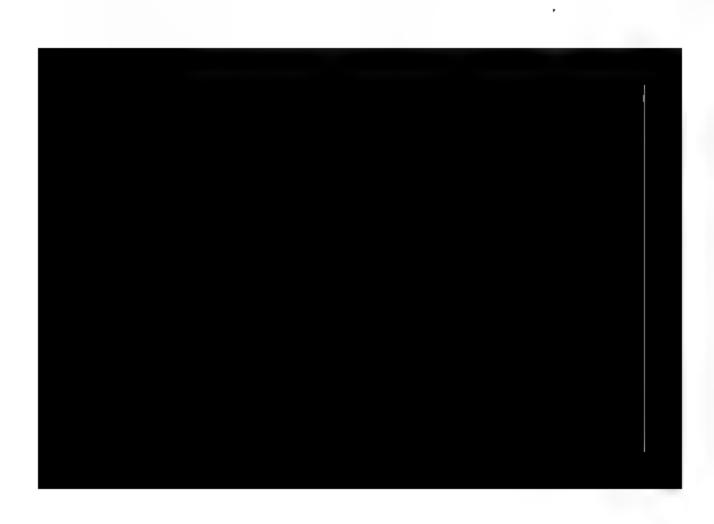

## MÉMOIRES

ET

## **OBSERVATIONS.**

FÉVRIER 1833.

De quelques faits intéressans observés à l'hôpital de la Charité, dans le service de M. RAYER, pendant l'année 1832; par A. DUPLAY.

Obs. Ire. — Pneumonie droite, hépatisation grise. — Ramollissement particulier du parenchyme pulmonaire. La nommée Herrard, âgée de 65 ans, entre le 24 novembre à l'hôpital de la Charité; elle était au huitième jour d'une pneumonie pour laquelle on lui avait pratiqué une saignée du bras et fait une application de sangsues sur le côté malade. Elle présente lors de son entrée l'état suivant : pouls dur, à 100 pulsations par minute; respiration pénible, toux fréquente, expectoration nulle. La poitrine percutée résonne bien à gauche; à droite, le son est mat dans presque toute la partie postérieure; sousse bronchique; bronchophonie éclatante, la voix résonne avec force. Dans certains points, on entend pendant les grandes inspirations un peu de râle crépitant. La langue est humide, pas de nausées, pas de selles. (Saignée du bras de trois palettes, potion gommeuse avec tartre stibié gr. ij).

Le lendemain, l'état de la malade semble un peu amélioré; l'oppression est un peu moindre. Quant aux symptômes locaux ils sont les mêmes. (Nouvelle saignée de deux palettes, pectorale miellée, turtre stibié gr. ij).

Le 26, pouls petit, face pâle, un peu d'expectoration rouillée. Le poumon droit présente toujours du soufle et de la matité, la langue est un peu sèche. Il y a eu des nausées, des vomissemens et plusieurs selles en diarrhée. (Tisane pectorale miellée, large vésicatoire sur la poitrine).

Rien de remarquable le 28; mais le 29 au matin, pâleur de la face, oppression plus forte; langue enduite d'une couche collante et grisâtre. Le crachoir de la malade est rempli d'une expectoration grisâtre composée d'un liquide séreux d'un gris sale dans lequel nagent quelques parcelles de mucus de la même couleur; du reste la matière expectorée n'a aucune odeur. En auscultant la poitrine, râle muqueux très-gros dans tout le poumon, sorte de gargouillement à sa partie inférieure. La malade succomba le lendemain 30 novembre.

Autopsie faite vingt-cinq heures après la mort. — Tête. Membranes cérébrales à peine injectées; la substance grise et blanche saine, un peu de sérosité dans les ventricules, environ une cuillerée à café.

Thorax. Poumon gauche sain, bien crépitant dans toute ...

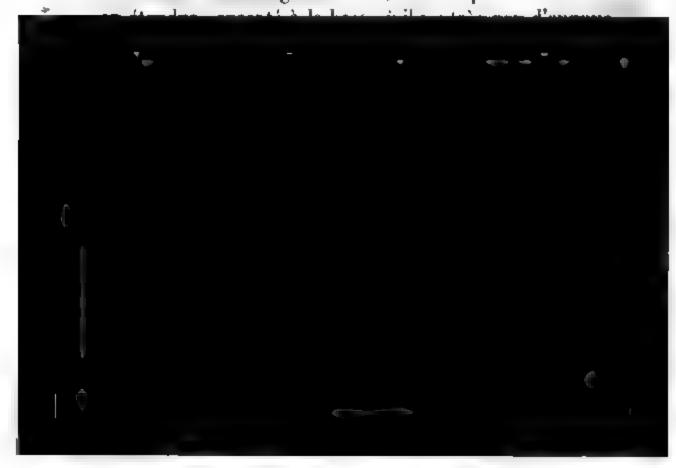

vésicule. Lorsque l'on incise le tissu de l'organe, il s'échappe de cette sorte de poche un liquide d'un gris sale, le parenchyme pulmonaire vers ce point est profondément altéré, il est ramolli, comme macéré par ce liquide qui lui a communiqué sa coloration. Lorsqu'on y verse de l'eau, on voit le détritus du tissu pulmonaire former des filamens grisâtres qui flottent au milieu du liquide. Du reste cette portion ainsi ramollie n'offre pas l'odeur de la gangrène. Tous les autres organes sont sains, l'estomac est un peu injecté vers le grand cul-de-sac.

Si l'altération du tissu pulmonaire qui existe chez cette femme, a de l'analogie avec quelque affection, c'est certainement avec la gangrène du poumon. Elle s'en rapproche en effet sous le rapport de la coloration et de l'aspect du tissu pulmonaire. Les espèces de cavernes qui succèdent à la destruction gangréneuse du tissu pulmonaire, sont en effet formées aussi par la substance du poumon réduite en une sorte de pulpe dans laquelle le lavage montre un grand nombre de filamens grisâtres qui flottent au milieu du liquide. Un seul caractère manque chez notre malade, c'est l'odeur gangréneuse, cette odeur particulière, qui ne peut être méconnaissable quand on l'a sentie une fois. Chez elle les crachats pendant la vie, le tissu pulmonaire frappé de ramollissement après la mort ne répandaient aucune odeur. Ce ramollissement est donc d'une nature particulière; ce qu'il y a de certain c'est qu'il est fort rare, car des recherches faites à ce sujet ne m'ont découvert que très-peu de cas analogues, ou du moins qui s'en rapprochent.

Obs. II. — Gangrène spontanée de la jambe droite; saignée; mort; concrétions dans l'artère crurale, dans les artères de la jambe; dans les veines du côté malade; dans la veine cave; dans les veines iliaque et crurale du côté opposé; dans les veines pulmonaires et dans les cavités du cœur; pétéchies dans la substance cérébrale. — Marie Martin, couturière âgée de 17 ans, lymphatique et nerveuse, d'une

santé habituellement bonne, ayant toujours eu une alimentation saine, éprouve du malaise vers le milieu du mois d'août; elle maigrit et perd ses couleurs. Vers la fin de mois elle va à la fête du village où elle demeurait. Mais son état de santé ne lui permet de se livrer à aucun des amusemens qui s'y trouvaient réunis. Le soir en revenant chez elle, elle éprouve des frissons et des douleurs vives dans les deux jambes, mais principalement dans la droite et surtout dans le pied du même côté. Les douleurs étaient si aiguës que d'après les expressions de la malade, il lui semblait qu'on lui arrachait les ongles des orteils. Au bout de quatre jours, la température du pied droit commence 🎍 baisser, et les douleurs sont toujours aussi fortes. On pratique une saignée du bras, et l'on fait deux applications de sangsues sur le pied malade, mais les douleurs ne diminuent pas, le pied devient plus froid, il prend une teinte bleuâtre: les souffrances étant excessives, on applique de nouveau le 7 septembre, 8 sangsues sur le pied. Le 8, on en applique 10 autres; mais la malade s'affaiblit, son facies s'altère profondément; la douleur aussi vive la nuit que le jour l'épuise rapidement, et on apporte cette jeune fille à l'hôpital de la Charité; le mardi 11 septembre, elle est dans l'état



température normale ne se retrouve qu'à la réunion des deux tiers supérieurs avec le tiers inférieur de la jambe; les battemens de l'artère pédieuse, très-distincts sur le coudepied gauche, ne peuvent être sentis sur le coude-pied droit. On cherche en vain à constater les battemens des artères tibiale postérieure et péronière, du côté droit. Du reste on ne peut les découyrir du côté gauche, ce qui tient à ce que la jambe de la malade est grasse et potelée; à droite les battemens de l'artère poplitée sont nuls, mais ceux de la crurale peuvent être perçus d'une manière assez distincte à la partie supérieure de la cuisse. La malade conserve toute son intelligence, elle se plaint et s'agite constamment. (Limonade citrique; saignée du bras; cataplasme émollient; 1 grain et demi d'opium en 6 pilules d'un quart de grain chaque).

Le soir, l'état de la malade n'a pas changé. Le pouls mar que 150 pulsations par minute. Vers la partie inférieure de la jambe droite il existe quelques taches rouges qui n'exis taient pas le matin. Les douleurs sont toujours excessives, le moindre attouchement excite les cris de la malade. On pratique une saignée du bras; et l'on ne peut obtenir qu'une palette de sang; sa couleur est celle de la gelée de groseille, il tache les draps en rose clair. (Cataplasme émollient; 1 grain d'opium en 4 pilules; 60 sangsues sur le membre malade).

Le 12, des 60 sangsues prescrites la veille, il n'y en a que six qui aient pris, malgré tous les moyens que l'on ait pu mettre en usage. La face est toujours pâle, les lèvres décolorées, l'état général est le même que la veille. Le pouls est cependant redescendu à 140 pulsations. Mais les douleurs sont intolérables; les plaintes presque continuelles. Le pied présente à peu près le même aspect; la teinte bleuâtre des orteils devient plus foncée; les taches rouges du pied et de la partie inférieure de la jambe prennent une teinte violacée. La température semble s'abaisser dans les points où la veille on la trouvait encore à l'état normal, (Cataplasme, opium 1 grain en 4 pilules; limonade citrique).

Le soir, la malade éprouve presque subitement, et sans qu'un frisson ou quelqu'autre prodronse ne l'ait annoncé, des vomissemens nombreux de matières verdâtres; elle a une oppression excessive, une anxiété très-grande; son-cœur bat fortement, sa respiration est hâletante, elle s'agite, pousse des cris continuels, et est tourmentée de pressentimens funestes; le pouls marque 164 pulsations par minute. L'état du membre est le même. (Potion anti-émétique de Rivière).

Le 13, face très-pâle, très-altérée, les vomissemens ont disparu depuis une heure du matin. Il y a eu pendant la nuit plusieurs selles en diarrhée; la langue est pâle et humide; pouls à 150 pulsations; la respiration un peu laborieuse, l'est moins que la veille au soir; le cœur bat fortement; le pied et la jambe jusqu'auprès de l'articulation du genou sont froids, la teinte du pied devient de plus en plus foncée. Les douleurs sont toujours excessives; le mollet est tendu; le genou est excessivement douleureux, là seulement la température est normale; en la sent s'abaisser graduellement à mesure que l'on se rapproche de la partie moyenne de la jambe. (Cataplasme sur la jambe et le pied. Potion anti-émétique de Rivière, eau vineuse.)



- laga 3j, à prendre par cuillerées; julep pour le soir; cataplasmes sur la jambe.)
- 15, facies toujours très-altéré; oppression, hoquet; nausées sans vomissemens; la langue toujours pâle, est devenue sèche; l'abdomen est légèrement douloureux; diarrhée, selles involontaires: Tout le piéd droit est d'une teinte brune uniforme; l'épiderme commence à se détacher, et une odeur gangreneuse se dégage de cette partie; la cuisse est douloureuse dans toute son étendue; du côté opposé, la jambe est tendue et douloureuse. Le pouls semble avoir pris un peu plus de force depuis la veille; il marque encore 132 pulsations par minute. (Serpentaire de Virginie; Malaga Zj; julep. La malade demande à boire du thé, en lui en fait donner une infusion légère.)
- 16. L'état de la malade est le même; la prostration excessive; mort dans la journée.

Autopsie 15 heures après la mort. — Le pied droit offre une teinte d'un rouge vineux dans certains points, presque noire dans d'autres, surtout au niveau des orteils où la peau est plus dure, desséchée, comme racornie. La jambe gauche est plus volumineuse que 🐃 droite; la peau qui la recouvre présente partout sa teinte normale. Le tissu cellulaire sous-cutané du côté malade est infiltré de sérosité d'autant plus abondante que l'on se rapproche davantage du pied. Le tissu adipeux au lieu d'avoir une teinte jaunâtre offre, comme la peau, une teinte violacée. La cuisse ne présente qu'une très-légère infiltration. Les muscles de la cuisse sont amincis, peu développés, mais ils sont sermes et d'un beau rouge. Ceux de la jambe, pâles, un peu ramollis, infiltrés de sérosité, ainsi que le tissu cellulaire qui remplit leurs interstices, ressemblent aux muscles d'un cadavre qui a subi un commencement de décomposition putride après plusieurs jours de dissection, ct qui est infiltré, suivant l'expression usitée dans les amphithéaires. Le tissu cellulaire du membre opposé est plusinfiltré de sérosité que celui du côté droit, mais le tissu adipeux conserve sa coloration jaune, et les muscles, qui sont moins pâles, conservent leur consistance normale.

Le système artériel, les artères du membre malade présentent les altérations suivantes : l'artère crurale depuis son passage sous l'arcade crurale, forme un cordon arrondi, dur au toucher et fortement tendu : blanchâtre à son extérieur, elle présente dans son intérieur un caillot d'un blanc sale, friable, et qui, dans certains points, adhère à la face interne du vaisseau. Cette altération qui se continue dans les branches de l'artère crurale , dans les perforantes , s'étend aussi à l'artère poplitée. L'artère tibiale antérieure, fendue dans toute son étendue, présente un caillot analogue qui adhère à sa partie supérieure dans l'étendue d'un pouce, à sa partie inférieure dans l'étendue de deux, et qui, dans l'intervalle, n'adhère plus aux parois du vaisseau. quoiqu'il soit toujours formé par la même substance. L'artère tibiale postérieure, l'artère péronière sont aussi altérées, mais à un moindre degré. La cavité de ces vaisseaux offre aussi dans presque toute son étendue la même altération que les tères crurale et tibiale antérieure. La membrane interne de tous ces vaisseaux, lorsque l'on détache le caillot qui lui adhère, est d'un rouge livide assez

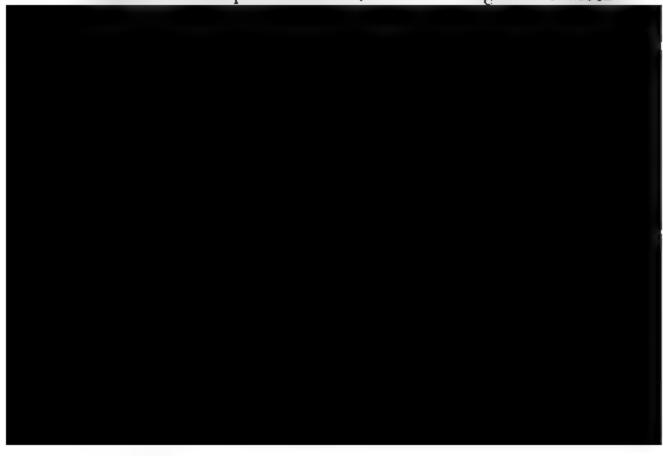

présente d'altération que vers sa partie inférieure où il existe un caillot qui cesse vers sa partie moyenne. La veine saphène externe présente les mêmes particularités qui se rencontrent aussi dans les veines tibiale antérieure, tibiale postérieure et péronière, de telle sorte que, lorsque l'on incise transversalement les muscles de la jambe et du pied, l'on apperçoit sur la coupe les ouvertures des veines remplies par ces caillots comme par de la matière d'injection. La veine poplitée, la veine crurale renferment un caillot très-volumineux qui est excessivement mou un peu au-dessous de l'arcade crurale; à l'extérieur, il est formé d'une couche plus épaisse, plus dense, qui adhère aux parois du vaisseau; à l'intérieur, il renferme une matière beaucoup plus molle, une sorte de bouillie d'un gris tirant un peu sur le rouge. On peut suivre la même altération non-seulement dans l'artère iliaque externe, mais même dans la veine iliaque primitive et dans la veine cave inférieure à un pouce au-dessus de son origine.

Système nerveux. — Les nerfs du côté malade, comparés à ceux du côté opposé, présentent une teinte rouge, ce qui est surteut très-marqué dans le nerf sciatique et dans les deux nerfs poplités. En examinant avec attention, on peut voir très-distinctement que cette teinte dépend de ce que les vaisseaux qui rampent entre les faisceaux de ces nerfs sont fortement injectés. Cette injection semble porter plutôt sur les petites veines que sur les artérioles, autant que l'on peut en juger par la coloration qui se rapproche plus du bleu que du rouge.

Le système artériel du côté gauche ne présente rien de remarquable. Comparées à celles du côté malade les artères de ce côté sont pâles et décolorées. Les veines iliaque primitive et iliaque externe sont remplies par un caillot analogue à celui du côté opposé, et qui se continue avec le caillot renfermé dans la veine cave. Comme ce dernier, il adhère aussi dans certains points aux parois de la veine,

sa couleur est la même, sa consistance est moindre, et il est heaucoup plus friable que celui du côté opposé. L'altération se prolonge aussi dans la veine crurale, dans la veine poplitée et dans les veines de la jambe; mais elle n'est pas aussi générale : dans certains points elle cesse pour se montrer de nouveau dans d'autres. Les nerfs ne présentent rien de remarquable.

Tete. Les membranes du cerveau sont à l'état normal. La substance grise parait un peu injectée dans certains points. La substance blanche offre une altération singulière. L'on aperçoit sur sa coupe une foule de petites taches rouges, circulaires, bien nettement circonscrites, légèrement saillantes, présentant vers leur centre un petit point plus foncé que le reste. Ces taches ne sauraient être mieux comparées qu'aux pétéchies qui apparaissent sur la peau. En comprimant entre les doigts une portion de substance cérébrale sur laquelle existe cette altération, on ne voit pas s'échapper de sang par ces points rouges, ce qui ne manquerait pas d'avoir lieu si ces taches étaient les ouvertures béantes des vaisseaux. D'ailleurs leur largeur est plus grando que la lumière des vaisseaux qui abreuvent la substance blanche. Quant à la consistance des substances grise et blanche, elle est normale.

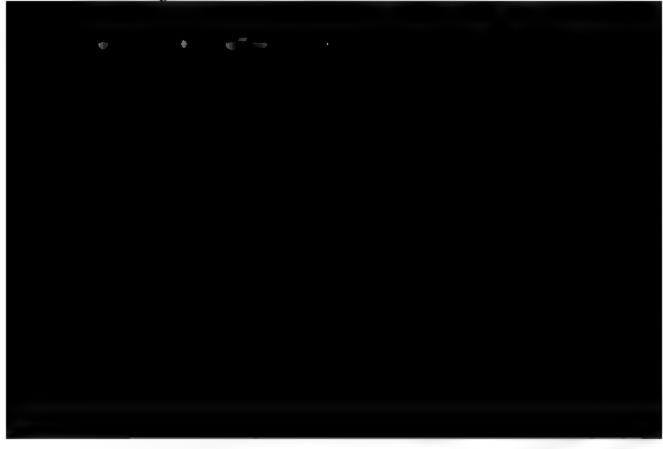

droites sont remplies par un caillot semblable à de la gelée de groseille. En l'examinant attentivement à l'extérieur, on aperçoit à sa surface une foule de petites taches grises qui lui donnent un aspect pointillé. Cet aspect se retrouve, du reste, à l'intérieur du caillot, lorsqu'on l'incise. Les cavités gauches présentent un caillot entièrement analogue. L'aorte est pâle et n'offre rien de remarquable; le sang qu'elle renferme est excessivement pâle et semblable à de la gelée de framboises très-claire.

Abdomon. L'estomac et tout le canal intestinal ne sont remarquables que par leur pâleur. Ils n'offrent aucune altération. Le foie est anémique; il est infiltré de sérosité. Les veines hépatiques, la veine porte contiennent du sang liquide. La rate et les autres organes sont parsaitement sains.

Cette observation, remarquable sous le rapport des lésions anatomiques, ne l'est pas moins sous le rapport de l'âge du sujet et de la marche de la maladie. Les nombreuses lésions que l'autopsie a révélées, leur répartition dans des organes plus ou moins éloignés du siège primitif du mal, l'insuffisance du traitement mis en usage, soulèvent plusieurs questions du plus haut intérêt.

Tout, dans ce cas, excluait l'idée de l'ossification des artères du membre inférieur; d'ailleurs l'autopsie est venue démontrer que ce n'était pas à cette cause que l'on devait attribuer la gangrène. L'idée d'une artérite fut celle qui prédomina et qui présida au commencement du traitement. Tout semblait en effet se réunir pour confirmer cette opinion: l'âge du sujet, la marche rapide de la maladie, et l'état fébrile qui l'accompagnait depuis son début. Mais il faut le dire, les lésions trouvées à l'autopsie ne sont pas telles que nous puissions les considérer comme des signes évidens d'artérite.

Ces lésions nous paraissent expliquer seulement la cause mécanique de la gangrène. Elles nous numerrent la totalité du système circulatoire; non-seulement les artères, mais encore les veines; non-seulement les principaux troncs, mais encore les plus petites ramifications entièrement oblitérées dans le membre frappé de gangrène; quant à la cause qui a présidé à cet arrêt de la circulation, l'état des artères ne nous en rend pas compte dans ce cas, et nous ne pouvons rien conolure d'après les lésions de ces, vais-seaux.

Que nous ont-ils offert en effet? Une coloration rouge foncé de leur membrane interne, mais uniforme, sans ramollissement de cette membrane, sans épaississement des autres tuniques, sans injection des vasa vasorum. Leur cavité, il est vrai, ne renferme pas de sang liquide, mais elle contient des caillots plus ou moins volumineux, plus ou moins friables, plus ou moins adhérens à la membrane interne des vaisseaux. Nous sommes donc conduits à examiner si la coloration rouge de la membrane interne des artères, si la présence de caillots dans leur intérieur suffir sent pour trancher la question de l'artérite.

La rougeur des artères, sa valeur comme phénomène d'inflammation, est un point de la science qui a partagé et qui partage encore l'opinion des auteurs. Elle a été soigneusement étudiée dans des circonstances fort différentes, quel

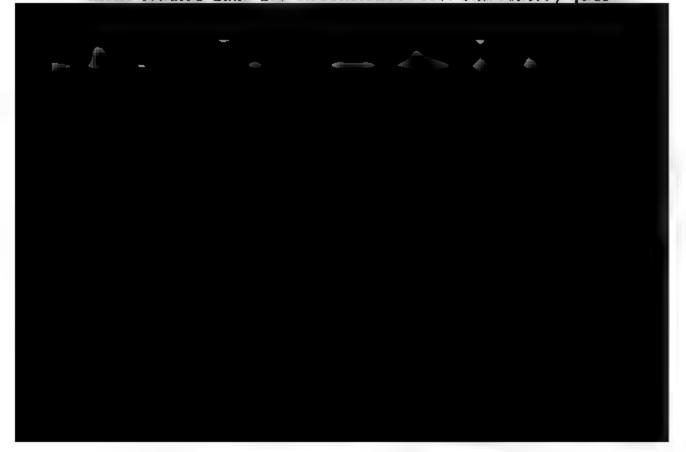

Bouillaud, Dupuy, Roche et Sanson. La question semblait être jugée, quand de nouvelles recherches faites par MM. Trousseau et Rigaut, sur les chevaux morts pendant l'épizootie de 1814, vinrent la remettre en discussion. Pour eux, la rougeur des artères n'était pas un indice de leur inflammation.

Cette opinion fut vivement combattue par M. Andral, qui, après des recherches analogues sur les chevaux, adopta des conclusions toutes contraires. Cependant, de nouvelles expériences furent faites par lui, dans le but d'éclairer cette importante question; et dans un mémoire lu à la séance de l'Académie de médecine du 9 février 1830, M. Andral, avec cette franchise et cette droiture scientifique qui font honneur au savant et qui font marcher la science, fit abnégation complète de ses premières idées, et déclara que, dans son opinion, la coloration des artères était un phénomène cadavérique.

M. Bouillaud, qui avait aussi considéré la rougeur des artères comme un signe d'artérite, semble remettre la chose en question à l'article Artérite, dans le Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique. — « La rougeur, dit-il, peut manquer dans les cas d'artérite; et d'une autre part, elle peut se présenter en l'absence de toute inflammation, comme cela se voit si souvent chez les sujets que l'on ouvre après un commencement de putréfaction du cadavre, circonstance qui permet au sang d'imbiber les parois artérielles et de donner à leur membrane interne, en particulier, une rougeur dont la teinte varie. Ainsi donc, la rougeur et le gonflement sont des caractères anatomiques dont il faut tenir compte, parmi ceux qui appartiennent à l'artérite, sans toutesois se saire une idée exagérée de leur valeur. Il est bon de noter que la rougeur de la membrane interne des artères, même dans les cas où l'on croit pouvoir la rapporter à une artérite aiguë, n'est pas produite, du moins, dans l'immensité des cas, par une injection capillaire, mais bien par une sorte de teinture, de fination de la matière colorante du sang sur la membrane interne. Sous ce nouveau point de vue, la rougeur inflammatoire ne différerait pas essentiellement de celle qu'on appelle cadavérique. Bepuis les observations que j'ai publiées ailleurs sur la rougeur de la membrane interne des artères, j'ai fait, en 1848, à l'hôpital de la Cherité, de nouvelles recherches sur ce sujet. Loin de dissiper mes doutes sur la nature de la rougeur que l'on observe dans beaucoup de cas, ces recherches les ont pour ainsi dire augmentés... Tel est le résultat, ajoute plus bas M. Bouillaud, auquel m'ont conduit les recherches multipliées que j'ai faites en 1828. Je l'expose de honne-foi, en faisant des vœux pour que de nouveaux faits ne tardent pas à dissiper complètement les obscurités d'un des points les plus importans de la pathologie.

Pour M. Bouillaud, la question est donc encore indécise; nous voyons chez lui, comme chez M. Andral, une abnégation pleine de droiture, d'idées conçues et émises dans des travaux antécédens.

La simple coloration en rouge est donc entièrement insuffisante pour déterminer s'il y a eu artérite. Il faut qu'il se grouppe autour d'elles plusieurs autres altérations. vasorum sont injectés suivant cet auteur. Telle est aussi l'opinion de MM. Delpech et Dubreuil qui donnent pour caractères, l'injection des vasa vasorum, la teinte rosée de la membrane interne qui est dépolie, présente des rides transversales, et se laisse déchirer facilement; enfin, l'épaississement et le ramollissement des autres tuniques.

Nous l'avons déjà fait remarquer, ces derniers caractères n'existaient pas chez la malade dont nous rapportons ici l'observation.

Il nous reste donc à examiner jusqu'à quel point la présence des concrétions dans l'intérieur des artères peut être considérée comme un phénomène de leur inflammation.

Pour M. Cruveilhier, avons-nous dit, c'est le caractère essentiel. « Quel que soit le stimulus de l'inflammation adhésive, dit-il, son premier effet est la coagulation du sang. Le sang coagulé, voilà en général la fausse membrane des artères. » Cependant il existe des cas d'artérite sans formation de caillots dans l'intérieur des artères. M. Barde rapporte, dans le premier volume de la Revue Médicale, un fait d'artérite sans aucune concrétion dans l'intérieur des vaisseaux. La 5.º observation, rapportée par M. Bouillaud dans son traité des fièvres, plusieurs observations consignées dans la thèse inaugurale de M. Dalbant, présentent des exemples d'artérite sans coagulation du sang.

D'un autre côté, des caillets peuvent se former dans ces vaisseaux pendant la vie sans qu'il existe pour cela de phlegmasie. In vasis etiam vivi hominis sanguis coît, dit Haller dans sa Physiologie. Pendant l'asphyxie, il se forme dans divers points de l'appareil circulatoire des coagulations partielles dont l'étendue ne peut pas être au juste appréciée. Dans le choléra, cette tendance du sang à se prendre ainsi en caillets est bien évidente; Dieffenbach l'a constaté à

plusieurs reprises dans des opérations chirurgicales pratiquées chez les cholériques. Souvent lorsqu'il ouvrit des artères pour faire la transfusion ou tirer aux malades une plus grande quantité de sang, il rencontra des caillots dans les artères. M. Allibert, dans sa Thèse inaugurale, pense que dans les cas de gangrène avec artérite, la formation des caillots précède l'inflammation de l'artère, et que la présence des concrétions sanguines agissant comme corps étranger détermine seule la phlegmasie des vaisseaux dont les traces sont quelquesois incontestables. Pour lui cette disposition particulière du sang à se coaguler est donc entièrement indépendante de l'artérite; elle en est la cause et non l'effet.

La coloration rouge des artères, la présence des caillots dans leur intérieur, seuls phénomènes qui aient existé chez notre malade dans les vaisseaux du membre gangrené, sont donc deux phénomènes insuffisans pour prouver qu'il y ait eu chez elle une artérite. D'un autre côté, la présence de caillots analogues à ceux des artères, dans celles du membre opposé, dans les artères pulmonaires, dans les cavités du cœur, nous dénotent une cause agissant d'une manière plus générale, et ne résidant plus dans les vaisseaux, mais bien plutôt dans le liquide qui les parcourt.

meaux puriformes. » Sa 4<sup>me</sup> observation qui lui a été communiquée par M. Reynaud est remarquable par son analogie frappante avec celle que nous rapportons. Outre la bouillie sanieuse qui remplit les artères et les veines du membre sphacélé, il existe des caillots dans l'artère pulmonaire.

« Ces caillots, dit l'auteur, rougedires ou jaunâtres, adhèrent fortement à la membrane interne, laquelle est inégale, jaunâtre, ramollie, et repand une odeur de gangrène. Dans quelques points où les caillots ont plus de ressemblance avec ceux que l'on trouve ordinairement dans les artères, cette membrane est sculement rouge et non ramollie; elle est saine là où l'artère est vide, le tissu pulmonaire qui entoure ces vaisseaux est dur et tout-à-fait hépatisé. Cette hépatisation est d'autant moins étendue, que l'altération de l'artère est moins grande. Le poumon reprend son aspect naturel dans les points où l'artère pulmonaire est saine. Dans le poumon gauche il existe tout près de cette artère un point manifestement gangréneux.»

La neuvième observation dans laquelle il existe un sphacèle de la jambe gauche, présente des concrétions sanguines non seulement dans tous les vaisseaux du membre inférieur gauche, mais encore dans l'aorte, dans toutes les ramifications qu'elle fournit au-dessous de son passage entre les piliers du diaphragme, dans les iliaques primitives et hypogastriques, et toutes les divisions iliaques internes de l'un et de l'autre côté. Les troncs veineux de la surface du cerveau, de la dure-mère renferment des caillots sanguins noirs et durs. De plus à la partie postérieure et supérieure de l'hémisphère droit, il existe une tache noire, du diamètre de deux pouces, au-dessous de laquelle le tissu du cerveau est excessivement ramolli, d'une consistance crémeuse dans l'épaisseur d'un pouce au moins. »

L'analyse d'un plus grand nombre de faits ne manquerait pas, j'en suis persuadé, de montrer ainsi des altérations 31.

nombreuses, réparties dans des points plus ou moins différens de l'économie. Faut-il pour les expliquer admettre une tendance du système circulatoire à s'enflammer, un état de phlegmasie générale qui détermine ainsi des concrétions dans des points plus ou moins éloignés les uns des autres? Et dans les cas où les traces-de la phlegmasie seront nulles, comment expliquera-t-on le phénomène de la coagulation du sang? Une altération primitive de ce liquide, semblable à celle que l'on rencontre dans le sang des cholériques on des personnes asphyxiées, expliquerait mieux ces nombreuses altérations. Mais quelle est cette cause qui préside à la coagulation du sang? Quel est le changement survenu dans sa composition intime? Des recherches savantes et bien dirigées de chimie animale pourraient peut-être venir éclairer ce point intéressant de la pathologie.

Il sera peut-être intéressant de placer à côté de cette observation dans laquelle nous voyons une tendance du sang à se coaguler dans les vaisseaux, un cas dans lequel ce liquide paraît avoir contracté des propriétés tout opposées.

Obs. III. - Purpura hemorrhagica. Hémorrhagies nasales. Taches nombreuses sur la peau. Mort. Pétéchies dans la substance cérébrale, sur le cœur, dans les poumons. Foyer sanguin dans l'épaisseur du foie. - Le nom-



forces. Du reste, la membrane pituitaire sut constamment la seule sur laquelle se sit l'effort hémorrhagique. Jamais il n'avait eu d'hémoptysie, jamais il n'avait rendu de sang par les selles. Il se présenta à l'hôpital le 26.

Depuis huit jours il perdait continuellement du sang, et son état de faiblesse l'avait forcé de suspendre ses travaux. Le lendemain matin il présentait l'état suivant:

27. Pâleur considérable de la face; les fosses nasales versent goutte à goutte un sang excessivement liquide et séreux, très-légèrement coloré en rose. Cependant l'hémorrhagie est un peu appaisée depuis la veille, des compresses vinaigrées ayant été appliquées sur la face depuis l'entrée du malade à l'hôpital. La langue et les lèvres sont pâles; les gencives, parfaitement saines, fermes, comme dans l'état normal, sont décolorées. L'appétit est assez bon; le malade demande des alimens; il n'y a pas de nausées; l'estomac est parfaitement sain. Les évacuations alvines sont naturelles, elles se font régulièrement, et elles ne présentent pas de sang. La poitrine, examinée avec soin, est dans l'état le plus normal. Le pouls est fréquent; il marque 100 pulsations par minute. La poitrine, le col, les bras et les jambes sont couverts d'une foule de taches d'un rouge foncé, répandues çà et là d'une manière irrégulière. Ces taches, régulièrement arrondies, ont pour la plupart une ligne de diamètre. Dans certains points elles sont solitaires; dans d'autres elles se réunissent deux à deux, trois à trois. Enfin dans certains points elles sont plus rapprochées, elles se groupent en assez grand nombre et donnent lieu à de véritables plaques de formes et de de dimensions variables, qui, au premier aspect, ressemblent à une ecchymose récente. La plupart de ces taches sont d'un rouge foncé; d'autres, plus pâles, ont une teinte fauve; d'autres ensin n'ont qu'une teinte légèrement jaunâtre, comme une ecchymose presque entièrement dissipée. En examinant attentivement celles de ces taches qui sont ainsi en voie de résolution, on peut se convaincre qu'elles pâlissent du centre à la circonférence, en laissant un petit anneau. Les jambes, les cuisses ne présentent que quelques taches éparses, disséminées çà et là. La poitrine, au contraire, et l'abdomen en présentent beaucoup plus; vers ces deux régions les taches sont confluentes et forment des plaques dans certains endroits. (Décoction de quinquina acidulée; extrait de ratanhia 3 n en pilules.)

28. L'hémorrhagie nasale a diminué.. L'état général est le même que la veille. On remarque quelques troubles dans

l'intelligence du malade.

29. Nouvelle épistaxis très-abondante. Le sang que versent les fosses nasales est excessivement séreux. La face est très-pâle, le pouls très-petit. Le matin il y a un vomissement, le maiade est assoupi. Quant aux taches de la peau, elles ne sont ni plus larges ni plus nombreuses que les jours précédens. (Décoction de quinquina acidulé; potion avec décoction de ratanhia et alun, gr. xviij; glace à faire fondre dans la bouche; compresses vinaigrées; sinapismes.)



pouls est plus sort que les jours précédens. On peut suivre sur les différentes taches que l'on aperçoit encore, toutes les nuances par lesquelles elles passent avant de disparaître. (Quinquina acidulé; Malaga Ziv; potion avec décoction de ratanhia et alun, gr. xviij; le quart d'alimens.)

Le 5, nouvelle hémorrhagie nasale peu abondante; la sace est pâle; le pouls est petit et fréquent. Cependant la peau ne présente pas de nouvelles taches. A peine rencontre-t-on çà et là queiques petits anneaux décolorés qui sont les débris de taches brunes que présentait la peau. Il n'y a rien du côté de la poitrine ni des organes digestiss. Le malade parle beaucoup; il ne paraît pas inquiet de son état. (Potion gommeuse avec huile essentielle de térébenthine, 60 gouttes; limonade gommée; bains de pieds sinapisés; compresses vinaigrées sur le front et sur le nez.)

Les jours suivans, rien de nouveau; l'hémorrhagie s'arrête complètement; elle ne reparaît pas. Le malade est toujours pâle; il est faible; il essaie de se lever, mais il a des étourdissemens, des éblouissemens et des imminences de syncope. Le 9 novembre, les taches de la peau ont complètement disparu. Il a rendu plusieurs crachats qui viennent de l'arrière-gorge, et qui sont encore un peu sanguinolens. Cependant il n'y a pas d'hémorrhagie. L'on porte la dose de la térébenthine à un gros; le malade mange la demie.

Le 10, nouvelle hémorrhagie nasale.

Le 11, l'hémorrhagie continue. Le sang qui s'échappe des fosses nasales est très-liquide et très-rosé. Le malade est très-pâle; le pouls est petit et fréquent. Faiblesse extrême; langue pâle. Rien du côté des organes digestifs, rien du côté de la poitrine. Le malade présente un peu d'assoupissement; il a toute sa connaissance, Du reste, rien de nouveau du côté de la peau, les anciennes taches ont complètement disparu, et il ne s'en est pas montré de nouvelles. (Décoction de quinquina acidulée; eau vineuse;

Malaga živ; sinapismes; compresses d'eau vinaigrée.)

Le 12, la faiblesse est extrême; les fosses nasales versent toujours, et en très-petite quantité, un sang à peine rosé, qui ne se coagule pas, et qui est entièrement séreux. La face, les lèvres, la langue sont décolorées. Le malade se plaint de la poitrine; la respiration est génée. L'auscultation fait entendre le bruit respiratoire, mais il est faible et obscur. Le reste de la poitrine résonne bien. Le pouls est trèspetit et très-fréquent. (Décoction de quinquina acidulée; cau vineuse; Malaga Ziv; sinapismes; compresses d'eau vinaigrée.)

L'écoulement sanguin par les fosses nasales continue d'une manière excessivement lente. Le malade s'affaiblit de plus en plus; il a des révasseries, un délire tranquille, et il meurt dans la journée.

Autopsie do heures après la mort. — On ne remarque rien à l'extérieur du corps.

Tete. L'arachnoïde est un peu épaissie; le tissu cellulaire sous-arachnoïdien est infiltré de sérosité. La substance corticale est très-pâle, très-humide; dans un point des circonvolutions antérieures, il existe un petit épanchement sanguin du volume d'une grosse tête d'épingle. La substance



de suffusion sanguine. Le volume du cœur est ordinaire; sur la face antérieure du ventricule droit, on voit de nombreuses pétéchies, elles sont rares sur le ventricule gauche; les plus nombreuses siégent sur la face postérieure des oreillettes; les cavités renferment une très-petite quantité de sang liquide. L'aorte contient une petite quantité de sang excessivement pâle et séreux, et un caillot fibrineux très-peu volumineux et entièrement décoloré.

Abdomen. L'estomac est ramolli au niveau du grand culde-sac. La muqueuse présente un grand nombre de petits points rougeâtres semblables à des pétéchies; le reste de l'intestin ne présente rien de remarquable; seulement, vers la fin de l'intestin grêle, on remarque une éruption folliculeuse des plus marquées, entièrement analogue à celle que l'on rencontre dans le choléra; et cependant notre malade n'en a présenté aucun symptôme, il n'a pas même eu de selles en diarrhée vers les derniers temps de sa vie.

Le foie présente au centre de son tissu un épanchement sanguin, sorte de foyer apoplectique du volume d'une petite noisette. Dans tout le reste de son étendue, le tissu est pâle et anémique. La rate présente à l'extérieur une foule de petites taches rosées. Le reste des organes contenus dans l'abdomen ne présente rien de particulier.

Une altération du sang peut seule expliquer les phénomènes singuliers qui apparaissent dans le purpurahémorrhagica. Ces pétéchies à la peau, sur le cœur, dans la substance cérébrale, ces suffusions sanguines dans les poumons, ces sortes de foyers apoplectiques dans la substance du foic, les qualités physiques du sang qui est séreux, qui ne se prend plus en caillots, tout dénote un vice dans la composition intime de ce liquide, dont la ténuité et la fluidité sont telles, qu'il s'échappe par tous les vaisseaux. Aussi est – on généralement d'accord sur ce point; mais, nous le demandons, sile sang peut perdre, sous certaines influences qui nous sent inconnues jusqu'à présent, de sa consistance, de sa tendance

à se coaguler, ne peut-il pas se faire que des causes, aussi inconnues à la vérité, mais tout opposées, amènent dans sa composition des modifications telles que sa tendance à se prendre en caillots augmente comme dans le fait qui précède celui-ci?

De quelques affections cérébrales observées dans le service de M. Guersent, à l'hôpital des Enfans-Malades; par M. Rufz, interne. (1832).

Les affections cérébrales chez l'enfant ne sont pas trèsvariées; je ne connais dans les annales de la science aucun exemple d'apoplexie ni de ramollissement observé à cet âge; l'épilepsie avec ses formes si diverses est rare; les productions morbides autres que le tubercule ne se trouvent pas souvent. Il n'y a, à proprement parler, qu'une seule affection cérébrale dans l'enfance, c'est celle qui est décrite dans les livres sous les noms d'hydrocéphale aigué, de méningite et de méninge-céphalite.

Quoique ces trois dénominations soient appliquées à la même affection, elles en désignent trois mances diverses, car il est sûr qu'il n'existe que l'énanchement séreux pour



avait paru si capital, qu'il s'en était servi pour diviser la maladie en trois périodes; 2.º la rareté des cris hydrencéphaliques, signalés par Coindet; 3.º et le désaut d'altération des parties centrales du cerveau (le corps calleux, la voûte à trois piliers et le septum lucidum), quand la sensibilité paraît durant la vie tellement exaltée, que les ensans ne peuvent souffrir aucun contact, ce qui est tout-à-sait contraire à l'opinion de M. Senn. J'ai essayé aussi de saisir l'influence des affections intercurrentes sur la marche de la maladie. De toutes les lésions qui troublent l'économie, les lésions du cerveau sont celles qui existent le plus souvent d'une façon isolée sans complications multiples. Or, précisément à cause de la rareté des complications, il est plus facile d'apprécier leur influence, lorsqu'elles interviennent. La pathologie ainsi étudiée est la voie qui peut mener à une thérapeutique rationnelle. Dans une maladie vous voulez provoquer la diarrhée à l'aide de purgatifs, mais sachez avant l'effet de ce phénomène sur la marche de la maladie, lorsqu'il existe naturellement.

Les observations que je publie ne sont pas aussi complètes qu'elles devraient être, mais j'assirme qu'elles sont exactes, c'est-à-dire, que je n'ai imaginé pour la rédaction, aucun détail qui ne sût dans mes notes. Aujourd'hui plus que jamais il importe d'assigner à ces mots, exact et complet, leurs valeurs respectives. Heureusement l'observation est devenue minutieuse et exigeante; mais faudra-t-il déclarer nulle et sans fruit pour la science, toute histoire qui manquera de quelque particularité. Parce que les livres de nos prédécesseurs ne sont pas complets, est-ce à dire qu'on n'en puisse rien tirer, et qu'il faille les brûler et faire sans cesse appel à la nature. Je ne puis être aveuglément de cette opinion; sans doute par négligence, par impuissance d'attention ou tâtonnement de méthode, j'ai omis, dans mes observations, plusieurs détails qu'il était important de recueillir : j'ai été incomplet. Mais j'ai

en soin de ne tirer aucune conclusion qui ne se trouvât dans les faits, et j'ai été exact. On ne peut pas exiger d'un observateur qu'il voie tout, que ses sens ne se fatiguent jamais; que son attention à toutes les heures soit tendue au même degré; qu'il soit chaque matin dans cet entier et religieux recneillement que demande l'observation. Mais on a droit d'exiger que son témoignage ne dise jamais plus que ce qu'il a vu, et qu'il ne risque aucune généralité dont la lecture de ses observations ne puisse fournir les preuves à l'instant même.

Aux cas de mort, aux observations complètes, j'ai cru devoir joindre quelques cas de guérison, dont le diagnostic a été fondé, comme on le verra notamment dans les observations 10, 11 et 12, sur des nuances bien légères; ces observations n'ont de valeur que par l'autorité du nom de M. Guersent; ce sont de purs enseignemens du maître. J'ai voulu montrer comment cet expérimenté praticien pouvait voir une affection cérébrale là où d'autres yeux n'auraient pas droit d'élèver la même prétention; car, malgré le scepticisme de l'école médicale dont je m'honore de faire partie, je ne pense pas que l'autorité des hommes, en médecine, doive être considérée pour rien; je conserve ausore musconfigure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes au configure à des aujuions qui ne sont par formes de la configure de la configure



- 24. Mauvaise humeur; cris aussitôt qu'on la touche; toux, respiration pure. Sonoréité égale dans tous les points du thorax, point de dévoiement, peau chaude; pouls à 108. (Gomme édulcorée; sparadrap sur le thorax, bains de pied.)
- 25 et 26. Même état; l'enfant paraît se trouver un peu mieux. 27. Yeux hagards; elle a vomi une sois hier au soir. Pâleur et rougeur alternatives de la face; pouls à 96; peau sans chaleur. (Trois sangsues derrière chaque oreille.)
- 26. Yeux hagards, strabisme, ne reconnaît point sa mère; respiration haute, un peu de roideur dans les deux bras; pouls à 104; point de selles. (Deux ventouses scarifiées derrière les oreilles; six grains de calomel en trois prises; lavement purgatif avec follicules séné 3; et miel de mercuriale, 3 ij.)
- 29. Même facies. Rougeur et pâleur alternative; mouvement des mâchoires, roideur des bras, pouls irrégulier; quelques selles après le lavement. (Deux sangsues derrière chaque oreille; six grains de calomélas.)
- 30. Yeux hagards, sace pâle, strabisme, roideur des muscles du cou et du tronc, sensibilité conservée dans tous les points. Plusieurs selles. Pouls à 120; peau sans chaleur. (Gomme édulcorée; large vésicatoire sur la tête.)
- 31. Même état. Moins de roideur dans les muscles du cou et du tronc. Pouls à 132.
- 1. iuin. Strabisme, ne paraît point voir; elle suce un morceau de sucre-d'orge qu'on lui met entre les dents. Mouvement des mâchoires, respiration suspirieuse, contraction de la joue gauche, a plusieurs selles. (2 vésicatoires aux jambes.)
- 2 juin. Même état; pâleur extrême. (Gomme édulcorée; lavement avec décoction de quinquina.)
- 3. Pâleur extrême, ne répond à aucune excitation; pupilles dilatées, extrémités froides, pouls fréquent. (Même prescription.)
- 4. Même pâleur; bras contractés. (Id.)

5. Roideur des membres supérieurs, avec slexion des poignets; yeux sixes, pâleur de la face, pupilles dilatées; point de selles.

6. Mort dans la nuit, sans convulsion.

Nécroscopie. — A l'ouverture du cerveau, il s'écoule environ quatre onces de sérosité. L'arachnoïde est pâle à la surface convexe du cerveau. Mais à la base, et principalement dans la scissure de Sylvius, des deux côtés, il existe, dans le tissu cellulaire arachnoïdien, autour des gros troncs artériels, un léger épanchement séro-purulent blanchâtre, avec quelques points granulés, blanchâtres, non diffluens, de la grosseur de grains de millet. Au niveau de l'épanchement la substance corticale adhère à l'arachnoïde lorsqu'on veut en détacher celle-ci. La substance blanche est généralement molle et diffluente. La voûte à trois piliers, le corps callenx se déchirent facilement. Les ventricules sont peu dilatés. Les deux poumons sont remplis de granulations. La foie en contient pareillement. Les autres organes sont notés à l'état sain.

Réflexions. — Cette affection cérébrale éclata sous nos yeux, et le début en fut marqué par des vomissemens. Phénomène si fréquent, qu'aussitôt qu'un enfant le présente,



que dans les derniers jours. Mais il est indubitable que durant toute la maladie il n'y cut point de délire; l'enfant était au contraire dans un état continuel d'assoupissement. Quant à l'absence des convulsions, nous ne saurions affirmer l'authenticité de ce symptôme négatif. Comme les enfans ne sont pas constamment sous nos yeux, il nous faut croire le rapport des infirmières. La sensibilité s'est conservée sans diminution ni exaltation.

Nous n'avons ici, pour rendre compte de tous les symptômes observés pendant la vie, que l'état de l'arachnoïde à la base du cerveau. Les granulations trouvées dans la méninge étaient-elles de même nature que celles trouvées dans les poumons et dans le foie ? Dans ce dernier cas cette affection pourrait-elle être considérée comme une affection tuberculeuse de l'arachnoïde ?

Il est impossible d'employer un traitement plus énergique que celui qui fut employé dans cette occasion.

- Obs. II.º— Point de vomissemens au début. Assoupissement interrompu par deux jours d'agitation. Dilatation des pupilles. Mort le 12.º ou 13.º jour. Epanchement séreux sous-arachnoïdien à la base du cerveau. Pneumonie- — Teiné, petite fille âgée de deux ans et demi. Entrée le 22 juin, elle est malade depuis cinq ou six jours, a eu des coliques, mais point de vomissemens.
- 23. Face rouge, yeux fermés, quelques plaintes, somnolence, respiration suspirieuse, mais pure à l'auscultation. Soif, point de vomissemens, ni de dévoiement. Peau chaude; pouls de 76 à 80. (Oxymel, six sangsues derrière les oreilles; lavement de 3j follicules de séné, et 3 ij miel mercurial.)
- 24. Même état. Dilatation considérable des pupilles; un peu de râle ronflant des deux côtés; point de dévoiement; pouls à 92. (4 sangsues aux tempes: grains; même lavement purgatif.)
  - 25. Assoupissement.

la face, pupilles contractées; pouls à 96; peau sans chaleur. (Tis. de chiendent; oxymel; calomel, 8 grains en quatre prises; six sangsues derrière les oreilles; vésicatoire à la nuque.)

26. Facies très-rouge le soir; un peu moins d'abattement, yeux mi-clos, pupilles dilatées, conjonctives injectées, plusieurs selles hier; pouls à 128. (Ch. oxymel; six sanganes aux apophyses mastoïdes; calomel, 8 grains.)

97. Cris, plus d'agitation, membres souples, soif, conjonctives injectées, point de selles; pouls à 126. (Deux sangsues aux tempes; oxymel; sinapismes; calomel, 8 grains.)

28. Somnolence plus profonde, conjonctives moins injectées, déglutition plus difficile, face colorée, pouls à 104, selles abondantes. (Chiendent; oxymel; affusion de trois minutes avec de l'eau à 18°; vésicatoire sur la tête.)

29. Assoupissement, pupilles dilatées, strabisme, conjonctives injectées: elle ne voit point, ouvre la bouche comme pour crier, mais ne profère aucun son. Mouvement des mâchoires; pouls fréquent. (Chiendent; oxymel; deux moxas au sommet de la tête.)

Morte à sept heures du soir.

Nécroscopie le 1, et juillet. - Il s'écoule du cerveau cinq

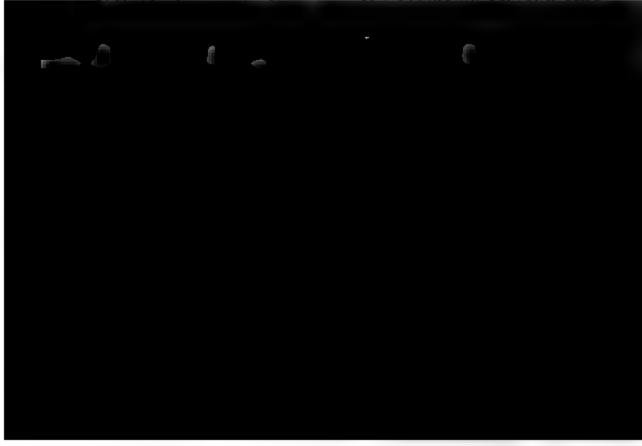

L'état de la vision a été mieux constaté que dans la précédente observation. Les pupilles étaient dans tout le cours de la maladie dilatées. Cependant nous voyons que vers le 7.° ou 8.° jour elles sont assez contractées. Le 9.° jour il y eut des cris; mais ces cris n'offraient aucune ressemblance avec les cris dits hydrencéphaliques; c'étaient plutôt des plaintes. L'assoupissement ne fut pas constant comme dans la plupart des cas. Les 9 et le 11.° jours il se manifesta un peu d'agitation qui fut remplacée par une somnolence plus profonde.

Je regrette que l'état de la motilité n'ait pas été observé avec plus de soin; du reste, il n'y eut ni délire, ni exaltation de la sensibilité. Nous voyons encore le pouls aller en s'accélérant, et nous trouvons, pour expliquer les symptômes observés pendant la vie, des altérations à la base du cerveau. Il aurait été à désirer que les détails de la nécroscopie eussent été recueillis plus soigneusement, d'autant que cette observation, malgré bien des traits de ressemblance avec la précédente, en diffère néanmoins sous quelques rapports.

Jusqu'à quel point la pneumonie qui compliquait l'affection cérébrale a-t-elle pu influer sur ces différences? D'après les résultats obtenus par l'auscultation le jour de l'entrée de la malade, il paraîtrait que l'inflammation du poumon n'aurait point précédé l'affection cérébrale, mais qu'elle se serait développée pendant son cours. Cinq applications de sangsues, vésicatoires répétés, moxas, calomel, affusions, que pouvait-on faire de mieux?

Obs. III. - Assoupissement; point de délire. — Mort le 8. jour. Épanchement séreux à la base du cerveau. — Une petite fille âgée de 3 ans, entrée le 18 mai, malade depuis quatre jours. Au début, assoupissement, cris aigus; a vomi une fois; point de convulsions; une application de six sangsues a été pratiquée derrière l'oreille, mais sans aucune amélioration.

- 19. Face colorée; assoupissement ce matin, mais elle a été agitée la nuit, a poussé des cris aigus. Langue rosée, abdomen indolore; a selles après les lavemens. Un peu de toux; peint de râle; poitrine sonore; pouls à 104. (2 sangues derrière chaque oreille; eau de gomme édulcorée; sinspismes.)
- 20. Face colorée, agitation la nuit, assoupissement ce matin, langue sèche, point de selles; pouls à 120. (Oxymel, compresses d'oxycrat; lavement purgatif; sinapisme.)
  - 21. Même état; affusion de 18.º, pendant trois minutes.
- 22. Face colorée; elle paraît entendre les questions, lorsqu'on lui fait tirer la langue, elle l'oublie entre ses dents; yeux mi-clos, remplis de mucosités; somnolence; point de selles. (2 ventouses scarifiées à la nuque, 2 vésicatoires aux jambes.)
- 23. Yeux fermés, somnolence, bouche ouverte, respiration haute, peau chaude; point de selles; pouls à 96. (Oxymel; vésicatoire à la nuque; lavemens avec quinquina.)
- 24. Même état. 25, même état; pouls à 120. Morte ce jour là, à midi, sans convulsions.

Nécroscopie. — Épanchement de sérosité purulente peu considérable entre la commissure des nerfs optiques et



le lendemain était à 120. Parmi les symptômes négatifs, notons l'absence du délire. Aucune augmentation ni diminution dans la sensibilité, malgré l'état où nous avons trouvé les parties cérébrales.

- Obs. IV. •—Coqueluche, assoupissement, strabisme, contractures des membres. Mort le 10.° jour. Epanchement sous-arachnoidien, à la base du cerveau; granulations. Jeliot, âgée de 3 ans et demi, entra le 18 juin. Il y a trois jours, cet enfant sut apportée à l'hôpital comme atteinte de coqueluche. Elle était gaie et apyrétique; M. Guersent engagea ses parens à la ramener. Aujourd'hui, elle est revenue, dans l'état suivant:
- 18 juin. Face immobile, yeux tournés en haut, strabisme; assoupissement continuel; ne reconnaît personné; quelquesois elle se roidit; changement subit de coloration; peau sans chaleur; toux avec sissement; aucun râle; constipation; pouls à 112. (Mauv. édulcorée, julep gommeux avec oxyde blanc, 8 grains; une vent. scarisiée en arrière et à droite du thorax.)

On nous dit qu'elle est dans cet état depuis 36 heures; elle a vomi à la suite des quintes de coqueluche.

Le soir. la face étant très-colorée, 6 sangues derrière les oreilles.

- 19. Face colorée, couverte de sueur, assoupissement, strabisme, pupilles dilatées, souplesse des membres; soif, constipation; point de quinto de toux; peau chaude, pouls fréquent. (Mauve édulcorée; julep avec oxyde blanc, 6 gr.; un vésicatoire entre les épaules; lavement purgatif avec 3j, follicules de séné et miel mercurial, 3j.)
- 20. Jusqu'au 22, la petite malade reste absolument dans le même état; seulement le pouls marquait 112, le 21.
- 22. Yeux hagards, ouverts, strabisme, ne voit point; assoupissement; raideur des muscles du cou, ce qui permet de lever le tronc en totalité, en soulevant la partie posté-

rieure, de la tête; toux sans quintes; point de selles; pouls à 15a.

23. Même état; sensibilité lorsqu'on la pince; pupilles très-dilatées; aucune raideur des membres ni du cou. (Gom. édul.; l'oxyde blanc a été porté successivement jusqu'à un scrupule.)

24. Jusqu'au 27, jour de la mort, la petite malade offre peu de variation dans son état. Elle est toujours plongée dans une somnolence complète; ne reconnaît personne, ne voit point, bien que les yeux soient largement ouverts, hagards et divergens. Elle tousse rarement et toujours sans quintes. La constipation est opiniâtre, malgré l'exyde blanc d'antimoine, qui fut porté à 36 grains. La peau est toujours sans chaleur; le visage pâlit dans les derniers jours. Le pouls était à 96, le 25, ensuite à 128. La langue est toujours restée humide.

Le 26, la déglutition parut difficile; elle ne pouvait avaler la tisane; la respiration fut inégale, mais nous n'observâmes plus aucune contracture des muscles, et le 27, elle mourut à 7 heures du matin, sans aucune convulsion.

28. Nécropsie à 16 heures. — Sinus longitudinal supérieur vide; arachnoïde, à la surface convexe du cerveau, injectée; à la base, infiltrée d'une sérosité limpide, offrant



faits positifs, l'affection survenant chez un enfant atteint de coqueluche, les quintes de coqueluche aussitôt supprimées, l'assoupissement, la dilatation des pupilles, la contraction des muscles du cou bien constatée un jour et disparue dès le lendemain, la persistance de la sensibilité; et comme faits négatifs: absence du délire; aucune augmentation ni diminution de la sensibilité. La lésion anatomique est remarquable, aussi par les granulations. C'est la deuxième fois dans ces neuf cas, que nous observons une semblable altération, et c'est toujours à la base du crâne que nous trouvons les lésions capables d'expliquer les symptômes.

Obs. V. - Assoupissement, convulsions; intelligence conservée le 8.° jour; parotide. Mort le 10.° jour. Épanchement de sérosité à la base du cerveau; ventricules dilatées; glandes médiastines tuberculeuses. — Verbois, âgée de 3 ans, entra le 28 mai, malade depuis trois ou quatre jours. Au début, assoupissement, vomissement, toux, peau peu chaude, pouls à 96. (6 sangsues derrière les oreilles.)

29. Moins d'assoupissement; elle répond aux questions; langue blanchâtre, rouge sur les bords; point de selles; toux, rûle sibilant; pouls à 104. (Mauve édulcorée, julep gommeux; 2 ventouses scarifiées en arrière et à gauche.)

30. Même état, pouls à 104. (3j.) Convulsions, ce matin; contraction des muscles des membres et de la face, strabisme, pupilles dilatées, face colorée, peau chaude; point de selles; pouls à 124. (Mauve édulcorée; 6 sangsues derrière les oreilles; calomel, 6 gr.; lavement purgatif, saignée pratiquée, avant la visite, au moment des convulsions.)

1. pouls à 120; un peu de toux, langue blanchâtre; deux évacuations abondantes, après le calomel. (Chiendent; 6 sangsues aux tempes; calomel, 6 gr.)

2 juin. Même état. Le 3, quelques plaintes, mouvemens convalsifs, dilatation des pupilles, respiration suspirieuse, inégale, pean chaude; plusieurs selles. (Oxymel; séton au col; supprimer le calomel; sinapismes.)

4. Plaintes, face pâle, strabisme, pupilles dilatées, gonflement de la région parotidienne du côté droit; point de selles. Mort ce matin sans convulsions.

Nécroscopie. — Arachnoïde à la surface convexe du cerveau, très sèche, injectée surtout dans ses circonvolutions; à la base du cerveau, infiltration séreuse sans aucune trace de pus, principalement autour des gros troncs artériels et veineux. La substance corticale s'enlève avec l'arachnoïde, la substance blanche est ferme, peu injectée. Les ventricules très-dilatées contiennent environ 6 onces de sérosité. La voûte à trois piliers et le corps calleux sont fermes. La parotide droite incisée paraît rouge et tuméfiée; lorsqu'on la presse, on en fait sortir du pus, sans qu'il soit possible de dire si ce pus est contenu dans les grains glanduleux ou dans le tissu cellulaire interposé entre eux. Tubercules dans les glandes bronchiques et médiastines. Poumons sains. Les organes abdominaux n'ont pas été examinés.

Marche de la maladie enrayée pendant les trois premiers jours; convulsions, assoupissement, dilatation des pupilles, parotide, absence de délire, point d'augmentation de la sensibilité. Mort. Cependant, le traitement anti-



quent. (Mauve édulcorée, sinapismes aux extrémités inférieures; 6 sangsues derrière les oreilles; diète.)

Du 19 au 22, l'assoupissement et la céphalalgie sont toujours au même degré; les réponses sont lentes mais justes; la face est colorée, les yeux fermés, la langue est blanchâtre; l'abdomen paraît un peu douloureux sous la pression; il y a eu plusieurs selles après les lavemens purgatifs.

La respiration reste pure, la peau sans chaleur. Le pouls à 116, le 20, tombe à 96 le 21. (6 sangsues ont été de nouveau appliquées derrière les oreilles le 19. Le 20, on a commencé le calomel à la dose de 8 grains en quatre prises, on continue en même temps l'application des sinapismes aux extrémités inférieures.

- 22. Assoupissement plus prosond, yeux sermés, renversement de la tête en arrière; plaintes; peau sans chaleur. (Calomel 12 gr. en 3 prises; 5 sangsues à la base du crâne; mauve édulcorée, sinapismes.)
- 23. Même état. (Séton à la nuque; oxyde blane d'antimoine, 12 grains.)
- 24. Décubitus dorsal, face malvacée, conjonctives injectées, paupières immobiles, pupilles dilatées, raideur des deux bras, quelques mouvemens convulsifs des muscles de la face, respiration haute; une selle; pouls irrégulier, inappréciable, lavement purgatif; oxyde blanc d'antimoine, 18 grains.) Morte à 11 heures du matin, sans convulsions.

Nécropsie 24 heures après la mort. — Sinus longitudinal de la dure-mère contenant des caillots fibrineux, rougeâtres; arachnoïde à la surface convexe, sèche. A la base et même sur le cervelet, couche de sérosité séro-purulente sous-arachnoïdienne; la substance corticale suit l'arachnoïde en quelques points lorsqu'on essaie d'en détacher celle-ci; substance blanche généralement molle. Ventricules latéraux très-distendus; diamètre longitudinal, trois pouces neuf lignes. Il s'en écoule environ trois cuillerées de sérosité. Poumons sains. Tubercule isolé et unique

dans le pousson gauche. Bronches et trachée rouges. Point de tubercules dans les gluides médiastines. Cœur à l'étatnormal. Aorte sans coloration. L'estomac offre des marbrures violacées dans le grand cul-de-sac, sans ramollissement. Rongeur violacée et disposée de distance en distance, par un ou deux pouces, mais qui toutes réunies occuperaient à peine l'étendue d'un demi-pied. Rongeur des S iliaques et du rectum. Colon transverse sain sous le rapport de sa consistance et de sa coloration. Foie sain, rate et rein sains. Vessie distendue par de l'urine qui contient des mucosités, elle offre quelques rougeurs arborisées à sa surface.

Nous avons trouvé, dans ce cas, un symptôme qui n'avait pas été observé dans les observations précédentes, c'est la céphalalgie. L'état de l'intelligence a pu aussi être mieux apprécié; l'assoupissement, peu remarquable au début, alla toujours en augmentant. Enfin, il y eut quelques modifications dans la motilité. Nous regrettons toujours que les nécropsies faites avec trop peu de soin, ne permettent point d'expliquer les différences qu'ont présentées les symptômes de cette affection, d'avec les symptômes des observations précédentes.

Obs. VII. - Face grimacée. Point d'assoupissement.

18. Face colorée et grimacée, sourcils rapprochés, yeux chassieux, conjonctives injectées. Céphalalgie très-intense, langue blanchâtre, soif, appetit, nausées. Abdomen indolore, vessie distendue, constipation, point de toux. Respiration pure, chaleur de la peau en rapport avec la saison. Pouls à 96. (Prescription de M. Guersent: Oxymel; 6 sangsues aux tempes; cataplasmes sinapisés aux jambes; lavement purgatif.)

Les jours suivans, la céphalalgie persiste; elle paraît être insupportable; elle arrache des plaintes continuelles à la petite malade. Ses cris redoublent lorsqu'on remue la tête, ou lors même qu'on ne fait que toucher du bout des doigts le cuir chevelu. Cette dernière circonstance paraît faire craindre à M. Guersent que la douleur ne soit rhumatismale, et que le cuir-chevelu n'en soit le siège. C'est pourquoi il prescrit un cataplasme sur toute la tête le 21 août; mais au moment de l'appliquer, la petite malade ayant été prise de convulsions manifestées par la contraction des muscles du cou, avec renversement de la tête en arrière, roulement des yeux; silence aux questions les plus pressantes, je craignis, par l'application d'un topique chaud, d'augmenter la congestion cérébrale, et j'empêchai l'application du cataplasme.

Pendant tout ce temps l'expression de la face était celle d'une souffrance extrême. Les sourcils restaient froncés; le trait naso-labial était tiré en haut, et l'œil enfoncé dans l'orbite paraissait fuir la lumière. Du reste, l'intelligence, (sauf le moment des convulsions qui ne dura pas plus de trois minutes), était complète. La petite malade répondait à toute question; mais elle montrait une irritabilité extrême aussitôt qu'on touchait une partie quelconque du corps. Elle conservait de l'appétit; mais de temps en temps elle avait des nausées qui n'étaient pas suivies de vomissemens. Malgré les lavemens et le calomel administré à la dose de 5 à 6 grains par jour, il n'y eut que deux selles par jour.

La chaleur restait naturelle; le pouls à 96 le 19, tembs à 88 le 20, puis le 21 il monta à 116, puis à 104 les jours suivans.

Le 23, l'enfant continuant toujours à se plaindre de la tête lorsqu'on la touchait dans cette partie, M. Blache, qui prenaît le service en place de M. Guersent, voulut essayer d'un cataplasme émollient sur le cuir-chevelu.

Le 23 et le 24, l'enfant avait été placée dans un bain. Le 20, un vésicatoire avait été appliqué à la nuque, et toujours l'on avait continué les boissons émollientes, les lavemens purgatifs et le calomel.

24. Un peu de sommeil, irritabilité toujours très-grande aux moindres attouchemens, céphalalgie, plaintes, face grimacée, langue blanchâtre; abdomen souple, paraît sensible sous la pression. Une selle; peau fratche; pouls à 120. (Supprimer le calomel; hydromel, deux pot.; bain de 27° avec affusion à 17°.)

La douleur a paru un peu calmée après l'affusion; l'enfant s'est moins plaint. La céphalalgie persiste toujours, la face reste grimacée, l'intelligence libre. Il y a plus d'affaissement. La langue est toujours blanchâtre, l'haleine devient fétide, et nous trouvons une petite plaque couensouple. Une selle; peau fratche; pouls à 120. (Un quart lavement avec deux grains racine de valériane.)

30. Elle a pris son lavement hier à onze heures du matin. La journée fut calme, mais la nuit fut agitée; elle poussait des cris continuels. La veilleuse affirme qu'elle n'a point été prise de convulsions.

Elle est morte à cinq heures du matin, plutôt qu'il n'était pronostiqué.

Les affusions avaient été continuées pendant trois jours sans amélioration, on les remplaça par des applications froides de 15° à 18°. Du reste, cataplasmes sur le ventre et lavemens laxatifs tous les jours.

Nécroscopie à neufheures du matin. — Le sinus longitudinal supérieur contient un petit caillot fibrineux. Arachnoïde, à la surface convexe du cerveau, sain; injection des gros vaisseaux; pie-mère injectée, se détachant facilement de la substance cérébrale sous-jacente.

A la base. Entre la commissure des nerss optiques et les pédoncules du cerveau, dans les deux scissures de Sylvius, de la fente de Bichat, autour de l'artère basilaire et des grosses, divisions de la carotide interne, l'arachnoïde est opaline, et présente une matière jaune-verdâtre formant une aréole de une ligne environ, consistante, et pareille à du pus. A la surface du cervelet, l'arachno:de est à l'état normal. Les circonvolutions cérébrales sont généralement pressées les unes contre les autres; les substances blanche et corticale sont partout fermes et peu injectées. La voûte à trois piliers, le corps calleux et le septum lucidum offrent une dureté peu ordinaire. Les ventricules latéraux contiennent trois cuillerées de sérosité; leur cavité est dilatée; le diamètre longitudinal, observé à la partie supérieure seulement, est de quatre pouces une ligne.

Le larynx est sain sous le rapport de sa consistance, de sa coloration et de sa conformation. Les poumons n'offrent aucun engorgement pneumonique; mais trois ou quatre petites plaques de granulations blanches, transparentes, larges comme l'ongle du petit doigt, placées sous la plèvre. Glandes bronchiques saines, sans tubercules. A la paroi interne de la bouche, ulcération alongée le long de l'arcade dentaire supérieure, envahissant la muqueuse dans toute son épaisseur. O'Esophage sain. Estomac sans ramollissement, offrant quelques marbrures couleur de rouille dans le grand cul-de-sac. Intestins sains; n'offrant aucun changement de couleur ni aucun développement des plaques de Peyer. Foie fauve, bordé d'un cercle noirâtre. La vessie présente quelques rougeurs arborisées. Rate et reins sains.

Une céphalalgie très-vive, très-opiniâtre qui domine tous les autres symptômes pendant tout le cours de la maladie; l'expression souffrante de la face, l'irritabilité extrême de la petite malade aux moindres attouchemens et qui correspond avec l'état ferme du corps calleux et de la voûte à trois piliers; la sensibilité du ventre, sans aucune altération des organes abdominaux; d'un autre côté, l'absence du délire et de convulsions, le manque d'assoupissement, et la mort arrivée plutôt qu'elle n'était attendue, telles sont les circonstances remanquables de cette observation. Notons

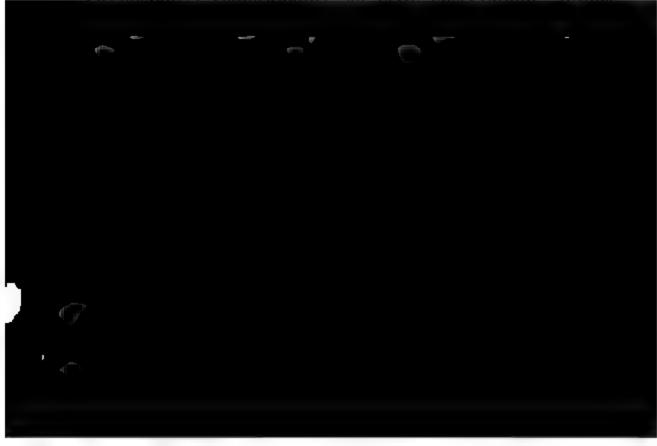

L'abcès du coup de pied sut ouvert. Vingt sangsues en deux sois sur la ppliquées sur le genou. Le 25 décembre on eut recours à un moxa. L'état de la petite malade s'était amélioré, lorsque je pris le service le 1. et janvier 1832.

Pendant le cours de ce mois, le gonslement du genou diminua. Cependant tous les soirs la petite malade offrait un mouvement sébrile.

- 31 janvier. Elle a beaucoup vomi hier au soir. C'était un jour de visite des parens. Cependant on nous assure qu'elle n'a mangé que quelques bonbons. Face colorée, assoupissement. Lorsqu'on lui demande son mal elle montre la tête; langue naturelle, abdomen indolore, point de diarrhée; peau chaude, pouls à 72. M. Guersent redoute une affection cérébrale. (Limonade; deux lavemens; sinapismes aux jambes; six sangsues derrière les oreilles.
- 1.ex février. Toujours même affaissement. Elle répond cependant à nos questions. Alternatives de pâleur et de rougeur dans la journée, pouls irrégulier, abdomen indolore, point de selles. (Six sangsues derrière les oreilles; 12 grains de calomel en six prises; deux vésicatoires aux jambes; deux lavemens purgatifs.)

Dès ce jour, M. Guersent ne douta plus que ce ne sût une affection cérébrale dont l'ensant était atteinte. Jusqu'au 9 sévrier, jour de sa mort, elle est toujours restée dans le même état d'assoupissement, les yeux scrmés et le corps immobile. L'état des pupilles n'a pas été noté exactement. Cependant le 7 et le 8 sévrier, c'est-à-dire, le 9.° et 10.° jour de la maladie, elles sont dites peu dilatées. Il y eut strabisme le 10.° jour.

Dès le 2 février on observa un peu de carphologie. Le 5, même symptôme, et ce jour, pour la première sois, nous crûmes trouver un peu de rétraction dans le bras droit. De sortes convulsions précédèrent la mort. L'état de la sensibilité ne sut jamais constaté. Du reste, l'ensant sut toujours assez paisible et ne sit entendre aucun cri. Le 3 sévrier,

c'est-à-dire au 5.º jour de la maladie, elle conservait toute la connaissance et demandait le pot pour uriner; mais dès le lendemain elle ne put plus reconnaître ses parens, et tomba dans un état de surdité complète. Cependant le 8.º jour elle mangesit encore un morceau de pain qu'on lui mettait dans sa bouche.

Jusqu'au 8.º jour, la face rougit et pâlit alternativement dans la journée. Vers le soir la rougeur était plus permanente et signalait le paroxysme. Ce symptôme frappa moins l'attention dans les deux derniers jours. La peau n'offrit jamais beaucoup de chaleur. Le pouls, qui d'abord était à 96 et régulier, le 7.º jour est noté à 120, et continue d'être fréquent les jours suivans. Il y ent constipation durant toute la durée de la maladie. Le calomel porté à la dose de douze grains, et les lavemens purgatifs purent à peine provoquer une ou deux selles par jour.

Ce sont là les seuls phénomènes que nous offrent la marche de cette maladie. Cependant le 6.° jour il y eut un écoulement de mucosités par le nez et par les oreilles, et les jours suivans la petite malade fit entendre un peu de toux grasse.

Quant au traitement, le voici : deux applications de sangages curent lieu aux tempes : la première , le 2 février :



ment molles, tombant en deliquium. Ventricules dilatés, laissant écouler environ un verre de sérosité séro-sanguino-lente.

Dans la substance corticale du lobe antérieur gauche, et dans la substance blanche du lobe postérieur droit, il existe deux tubercules jaunâtres, rebondissans, durs, qui se détachent facilement de la substance cérébrale au milieu de laquelle ils se trouvent. Nous trouvons encore des tubercules dans le cervelet.

Poumons sains, sans tubercules. Cœur sain. Estomac sain. Quelques points tuberculeux existent dans l'intestin grêle, surtout dans le voisinage du cœcum. Muqueuse du gros intestin saine, matières moulées. Foie et rate sains. Reins pâles et décolorés. Les os du genou malade sont parfaitement sains. La membrane synoviale est tapissée de petits points tuberculeux, blanchâtres, durs, assez semblables aux tubercules de la plèvre et du péritoine. Carie des os du pied.

Toute imparsaite qu'est cette observation, en ce que ni l'état des pupilles, ni l'état de la sensibilité, ni l'état de la motilité ne sont exactement constatés, elle peut nous servir sous d'autres rapports. 1.º Nous voyons par quels signes dès le début M. Guersent put diagnostiquer une affection cérébrale; quel traitement énergique fut employé; son inessicacité bien explicable par les tubercules trouvés après la mort. Nous y voyons la pâleur et la rougeur alternatives de la face; la lenteur du pouls au début et sa fréquence vers la fin, et les convulsions avant la mort, convulsions qui n'ont pas toujours été observées soit par leur désaut réel, soit par la négligence des insirmiers.

J'appellerai encore l'attention sur une altération étrangère à l'objet principal de ce mémoire; je veux parler de l'état tuberculeux de la capsule synoviale. Je crois que c'est la première fois que cette altération est signalée comme pouvant être la cause des tumeurs blanches articulaires; tel fut du moins le sentiment de la plupart des membres de la Société anatomique, à qui cette pièce fut présentée; et les recherches que j'ai pu faire m'ont confirmé dans cette pensée. M. Brodie lui-même n'en parle pas dans son grand ouvrage sur les maladies des articulations. On conçoit les conséquences pratiques qui découlent de ce fait : 1.º c'est qu'il faudrait se garder de recourir à l'amputation, dans un cas de tumeur blanche dépendant d'une telle cause; 2.º c'est que la résorption de la matière tuberculeuse n'est pas impossible, puisque sous l'influence des moyens de traitement employés, nous vimes diminuer la tuméfaction du genou, et s'opérer une amélieration sensible.

Obs. IX. — Affections scrofuleuses antécédentes; débus lent de l'affection cérébrale, contracture, convulsions. Mort le 3g. jour; lésions de la base du cerveau; subsrcules. — Auguste Guibourt, âgé de 4 ans, entré le 14 septembre 1832, né à Paris, demeurant rue Mouffetard; cheveux blonds, yeux gris, système musculaire assez bien développé. Il porte une tuméfaction de la face dersale de la main gauche entre le pouce et le doigt indicateur; cette tuméfaction est melle, fluctuante, peu douloureuse au toucher; la peau qui la recouvre est amincie et violacée, de sorte que la tumeur paraît prête à se percer. (Chiend., ré-



Vers le 26 novembre, nous sûmes avertis, par la religieuse de la salle, que l'enfant était plus triste, qu'il mangeait moins et paraissait toujours de mauvaise humeur, voulant rester dans son lit et resusant de se lever. Une teinte légèrement rouge et une secrétion de mucosités très-abondante se présentaient aux deux yeux. L'enfant interrogé répondait qu'il ne soussrait point; sa face était naturelle, ses pupilles mobiles, le pouls sans fréquence, l'abdomen souple; et il n'y avait point de dévoiement. (Bains de pieds; limonade; sus pendrel'iode.) Aucune amélioration ni aucune aggravation, jusqu'au 15 novembre. Ce jour, il vomit une fois, l'assoupissement et les mêmes symptômes que précédemment persistent. (6 sangsues aux tempes.) Aucune amélioration. Deux nouvelles applications de 8 sangsues chaque sois sont répétées sans résultat. Les symptômes s'aggravent visiblement, et le 24 novembre voilà l'état où se trouvait l'enfant.

24 novembre. Face pâle, assoupissement, plaintes; il nous reconnaît très-bien, et nous répond qu'il ne souffre nulle part. Sensibilité bien conservée, mouvemens libres, pupilles mobiles, peu dilatées, abdomen souple, rêveries fréquentes, constipation; pouls à 100; secrétion abondante de mucosité aux deux yeux. (Chiendent édulcoré, 12 grains de calomel en 6 prises.) Jusqu'au 30, persistance des mêmes symptômes au même degré.

30 novembre. Assoupissement, face pâle, pupilles dilatées, mauvaise humeur, cris aux moindres attouchemens: sensibilité intacte, mouvemens libres, réponses justes, langue naturelle; il s'est plaint du ventre, a vomi trois fois, point de dévoiement, peau chaude; pouls à 100; poitrine sonore, aucun râle. (Séton au col, oxymel, bain de pieds, lavement purgatif.)

Cette affection qui, jusqu'alors, s'était développée avec tant de lenteur, à partir de ce jour, prit une marche plus rapide. L'assoupissement se prononça davantage; l'enfant paraissait dans un état complet de sommeil. La face était tantôt rouge tantôt pâle. Les yeux restèrent fermés, obstrués par une abondante secrétion de mucosités; et la veille de la mort, la partie inférieure de la cornée, en contact avec les mucosités, nous parut blanchâtre et ramollie. Les pupilles ne furent jamais ni contractées ni dilatées, mais parfaitement mobiles. Il y eut strabisme et rotation du globe de l'œil en haut, à partir du 1.4 décembre. La sensibilité resta toujours bien conservée, jusqu'au dernier moment. L'enfant faisait entendre quelques plaintes, mais il ne répondait plus à aucune question.

Le 3 décembre, nous remarquames, pour la première fois de la contraction dans le bras droit; cette contraction était surtout manifestée par la flexion des doigts dans le creux de la main; mais ce phénomène fut encore plus apparent le lendemain 4 décembre; l'avant-bras droit était raidi dans l'extension, tandis que les doigts étaient facilement serrés dans la flexion. Le membre gauche supérieur paraissait aussi contracté, mais d'une manière moins évidente; les dents étaient serrées et la déglutition impossible. Quant aux fonctions digestives et respiratoires, elles n'offrirent aucune modification nouvelle, la constipation persista jusqu'au dernier moment.



tre la dure-mère et la table interne des os du crâne, dans la fosse temporale gauche, le long de l'artère méningée moyenne. Arachnoïde, à la surface convexe du cerveau. lisse et poisseuse; glandes de pacchioni visibles et adhérentes à la dure-mère. Tissu cellulaire sous-arachnoïdien, sans infiltration. Substance corticale, molle, s'enlevant avec l'arachnoïde. Circonvolutions pressées les unes contre les autres. Substance blanche, , molle et injectée. Ventricules du cerveau, dilatés et contenant environ 6 onces de sérosité. Arachnoïde de la base du crâne, opaline entre la commissure des nerss optiques et l'écartement des pédoncules; les scissures de Sylvius ont leurs bords très-serrés et très-rapprochés; on remarque entre elles, dans le tissu cellulaire sous-arachnoïdien, quelques points jaunes grisâtres, ayant l'aspect des tubercules. Substance corticale, très-molle. Substance blanche injectée. — Poumon droit contenant un tubercule aussi gros qu'une noix, dans son lobe supérieur droit. Hépatisation violacée du lobe inférieur. Poumon droit sain. Cœur sain. Estomac à l'état normal; la membrane muqueuse est détachée dans l'étendue d'une jigne, au grand cul-de-sac et d'un pouce près du pylore. Les intestins grêles n'ont pas été examinés. Muqueuse des gros intestins, généralement ramollie, offrant dans les différens points de son étendue des lambeaux de trois à quatre lignes au plus, sans aucune injection. Les autres organes abdominaux sont tout-à-fait sains. Le doigt indicateur de la main gauche, examiné avec soin, offrait une altération qui sera décrite en une autre occasion, et qui se rapprochait beaucoup des tubercules des os.

Nous avons pu suivre symptôme par symptôme le développement de cette affection: la tristesse, l'assoupissement, l'alternative de rougeur et de pâleur de la face, le strabisme, la contracture des membres. Nous voyons, d'une autre part, les pupilles conserver, dans toute la durée de la maladie, leur état normal; l'enfant ne se plaiguit jamais de céphalalgie; il conserva son intelligence jusqu'au sixième jour avant la mort; il ne manifesta jamais une trop vive sensibilité, et il eut une constipation opinistre. Les altérations de la base du crâne, et la présence des tubercules trouvés à l'autopsie, expliquent les symptômes et la marche si lente de la maiadie. Mais dans l'état actuel de la science, quel autre traitement que celui qui fut employé pouvait-on opposer à la maiadie? En face des altérations que montre l'autopsie, il est en vérité plus désontant pour l'esprit, qu'il n'est consolant pour l'amourpropre, d'entendre dire qu'on ne pouvait tenir une conduite meilleure que celle qui a été tenue, et que si c'était à recommencer, il faudrait faire ce qui a été fait, malgré l'issue fatale.

## ART. II. — Affection cérébrale guérie.

Obs. X.\* — Affection cérébrale, pronostic grave; guirison unique; convalescence longue. — Héloise, agée de 5 ans et demi, fut portée à l'hôpital des enfans une première fois, le 5 août de cette année. On nous dit qu'elle se plaignait de la tête et du ventre; mais dès le 4, ces accidens avaient disparu. Il n'y avait ni mal de tête ni mal de ventre. l'enfant mangeait hien, dormait hien. Elle sortit le 5



vent la main à sa tête; point de vomissemens ni de dévoiement, un peu de toux, râle sibilant des deux côtés; pean chaude, pouls à 136. Point de contraction d'aucune partie, sensibilité conservée. (Tis. de chiendent avec oxymel, 2 pots; calomel, six grains; lavement de décoction de graines de lin avec miel mercurial  $\frac{3}{3}$  ij; six sangsues à la base du crâne.)

- 15. Les saignées des sangsues ont donné beaucoup de sang; quelques nausées ont eu lieu après les premières prises du calomel; mais les évacuations alvines ne sont survenues qu'après le lavement administré le soir, celles-ci ont été liquides et abondantes. Vive agitation pendant la nuit et la journée d'hier, cris aigus, face pâle, yeux fixes, pupilles contractées; l'enfant paraît entendre, mais ne fait aucune réponse; rougeur et pâleur alternatives de la face; peau chaude; pouls à 120. (Calomel huit grains; chiendent oxymellé; deux vésicatoires aux jambes.)
- 17. Un peuplus de calme. L'ensant reconnaît sa mère. Yeux moins hagards; aucune réponse aux questions qu'on lui adresse; face calme, langue blanche, humide; une selle après le lavement, pouls à 120. (Calomel, quatre gr.)
- 18. Encore un peu d'agitation pendant la nuit; mais plus de calme le matin; face moins pâle; pouls à 106; ventre balonné; une selle après le lavement. (Chiendent oxymel.; calomel 4 gr.; lait coupé.) A voir des mouches qui se promènent sur les lèvres et les paupières de cet enfant, on dirait que chez elle la sensibilité est émoussée; cependant elle ressent les excitations extérieures, aucune contracture. A partir de ce jour, les symptômes continuent à s'améliorer, mais lentement. Il y eut pendant les deux jours suivans un peu d'agitation la nuit. Mais le 20 l'enfant commença à sourire; la face reprit une expression meilleure; mais l'enfant témoignait encore de la mauvaise humeur; elle pleurait en revoyant sa mère, et paraissait s'ennuyer. Le pouls conservait toujours une fréquence remarquable, alors même que tous les autres symptômes

étaient disparus; du 18 au 25 il marquait de 124 à 116. Le 25 il tomba à 104, remonta à 120 pendant trois ou quatre jours que la petite malade fut prise de diarrhée, et revint à 96 le 1. " septembre, puis à 88, et enfin à 84. Le calomel fut continué jusqu'au 22. Ce jour il y ent eut cinq ou six selles. Le calomel fut suspendu. La diarrhée cessa, mais reparut le 28 août, et dura jusqu'au 7 septembre, coïncidant avec une légère récrudescence fébrile. La convalescence fut longue; l'enfant restait triste et débile.

Le 25 août l'enfant avait commencé à prendre du lait coupé. Le 26 elle prit une panade ; les alimens furent suspendus pendant la diarrhée. Le 25 septembre , la malade était enfin

bien portante.

Maigré le défaut de vérification nécroscopique, je regarde cette affection comme étant de même nature que les précédentes, et je suis confirmé dans cette pensée par le diagnostic de M. Guersent. C'est le premier exemple d'une affection cérébrale parvenue à ce degré, que nous voyons guérir à l'hôpital dans le cours de cette année.

De l'analyse de cette observation, nous pouvons tirer les faits positifs suivans : un vomissement dès la début; assoupissement continuel mélé d'agitation nocturne ; état de la sensibilité qui est excitée par nos attouchemens et



l'enfant? Mais alors il faudrait rendre cette même médication responsable de la mort survenue dans les neuf autres cas. Il n'y aurait pas dédommagement.

## ART. III. — Affections cérébrales soupçonnées.

- Obs. I. Appareil symptômatique d'après lequel fut diagnostiquée une affection cérébrale. Blanchard, âgée de deux ans, entrée le 10 septembre, au moment même de la visite. Yeux fixes, pupilles dilatées, face pâle, mouvemens libres, aucune exaltation ni mouvement de la sensibilité. Langue naturelle, respiration pure, peau sans chaleur, pouls à 120. On nous dit que l'enfant est dans cet état depuis quatre jours. Mais comme il est apporté à l'hôpital par un voisin, il est impossible d'obtenir aucun autre détail. (Gom. édulc., sinapismes aux jambes.)
- M. Blache, chargé du service, paraît craindre le développement d'une affection cérébrale.
- 11. Attitude naturelle, face calme, pupilles dilatées, un peu d'assoupissement. Peau chaude, pouls à 132. Ventre balonné, dévoiement. (Gomme édulc.; diète.)
- 12. Face naturelle, peau sans chaleur, pouls à 120, peu de toux, dévoiement moindre. 13. Face naturelle; pouls à 56, peau sans chaleur. Trois selles. 14, sortie.

Etait-ce une affection cérébrale? A en croire les symptômes, je pense que le diagnostic porté par M. Blache n'a pas été hasardé. Le pronostic aurait pu être grave dès l'entrée. Mais qui peut avoir arrêté la marche de la maladie? Ce n'est pas le traitement. Peut-être faut-il attribuer l'amélioration survenue le lendemain à la diarrhée. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour nous faire honneur de cette guérison que cette observation est citée, mais pour montrer sur quelles nuances légères un praticien exercé se croit en droit de diagnostiquer une affection grave.

Obs. II.º — Affection cérébrale; diagnostic de M. Guerseni. Symptômes peu intenses. Roideur des bras. — Aimée Maton, âgée de sept ans et demi, entrée le 6 mai, malade depuis trois semaines, époque à laquelle eile eut le choléra à un degré assez intense. (Vomissement, diarrhée, coloration bleuâtre, selles.) Elle put néanmoins se rétablir. Mais ayant en il y a quatre jours une indigestion, elle est retombée malade.

6 mai, à son entrée, assoupissement continuel, yeux fermés, conjonctives un peu injectées, céphalalgie, languer naturelle, abdomen aucunement sensible, point de vomissemens ni de selles, peau chaude, pouls à 80, un peu de toux grasse. (Gomme édulcorée; deux sangaues derrière chaque oreille; sinapismes mitigés). M. Guersent diagnostique une affection cérébrale.

Les jours suivans la petite malade continua à présenter le même état. Les symptômes ne prirent aucune intensité. Seulement la face s'infiltra, et nous nous aperçûmes que les doigts de la main droite étaient constamment dans une flexion forcée.

9 mai. OEdème de la face, pupilles peu dilatées, face rouge, céphalalgie, raideur des denx bras, surtout du droit; langue humide, soif, point de selles. (Quatre sangsues derrière chaque oreille; un large vésicatoire entre les épaules.)



dérivatif? Si nous recherchons les causes qui amenèrent une terminaison favorable, nous ne pouvons nous arrêter qu'à la marche lente de la maladio.

Obs. III.º — Affection cérébrale diagnostiquée par M. Guersent. Céphalalgie. Symptôme unique. — Colin, petite fille âgée de 11 ans, entrée le 26 avril. Douleur frontale, surtout lorsque l'enfant se remue; face grimacée. Cette douleur existe depuis quatre jours. Face pâle, point de soif, langue naturelle, abdomen indolore, constipation, respiration pure, pouls à 76. (Hydromel, deux pots; douze sangsues derrière les oreilles; lavement laxatif.) Sur ce simple appareil symptômatique, M. Guersent me déclara qu'il y avait à redouter une affection cérébrale, et il agit en conséquence. Dès le lendemain la céphalalgie était disparue, et quatre jours après la petite malade sortit guérie. Mais était-ce une affection cérébrale? M. Guersent ne s'est point fâché de cette question.

## ART. IV. — Affections cérébrales simulées.

Obs. I. - Choléra dans la période de réaction, difficile à distinguer d'une affection cérébrale. — Charain, âgée de trois ans, entrée le 24 août, arrivée à Paris avec sa mère, de Valence, il y a cinq semaines : cet enfant était habituellement sujet à des diarrhées opiniâtres. Face chétive. Dans la nuit du 20 au 21 août, la petite malade a été prise de vomissemens. La diarrhée a augmenté; le 23 l'enfant a rendu un ver, et le 24 elle est portée à l'hôpital.

24 août. Yeux hagards tournés en haut; conjonctives injectées, impossibilité de voir les pupllles, pommettes malvacées, cris plaintifs, assoupissement continuel. Aucune réponse aux excitations. L'enfant paraît ne pas entendre. Ventre bouffi, sans douleur sous la pression. Une seule selle depuis la nuit dernière. Peau fraîche; pouls à 100. (Chiendent édulc.; catapl. sinap.; deux lavemens émplliens.)

Vers le soir face colorée, respiration bruyante, peau plus chaude. (Quatre sangsues derrière les oreilles.)

Nuit sans agitation. Mort le 25 à huit heures, sans convulsions.

Nécroscopie à dix heures, le 26. — Sinus longitudinal supérieur plein de sang noir, fluide, sans caillet. Arachnoîde, à la surface convexe du cerveau, sèche, poisseuse, injectée, se détachant facilement de la substance corticale. Même état de l'arachnoïde à la base du cerveau. Substance cérébrale ferme, injectée. Corps calleux et voûte à trois piliers très-fermes. Ventricules peu dilatées; point de sérosité. Cœur flasque. Le ventricule droit et l'oreillette du même côté contiennent des caillots noirs semblables à de la gelée de groseille. Les gros vaisseaux du cœur et de l'abdomen sont gorgés de sang noir. Aorte sans coloration. Les poumons contiennent du sang noir qui exsude de leur tissu aussitôt qu'on l'incise ; mais ce sang ne paraît être contenu que dans les gros troncs veineux; il ne paratt point combiné avec le tissu pulmonaire de manière à présenter l'aspect d'une hépatisation, ni même d'un engorgement par stase des vaisseaux capillaires. L'estomac offre quelques marbrures légères dans le grand cul-de-sac, mais on en peut tirer des lambeaux de cinq à six lignes. Intestin grêle, au-



dissipa les doutes, car les altérations trouvées furent bien celles du choléra.

Cette petite malade n'etait pas la première que nous observions avec ces symptômes cérébraux dans la période de réaction du choléra; mais dans les autres cas nous avions la marche de la maladie qui nous servait de guide et empêchait l'erreur, au lieu que dans celui-ci dès une première visite il aurait été hasardeux de porter un diagnostic plus tranchant.

C'est la seule maladie qui nous ait offert quelque ressemblance dans les symptômes, avec l'affection qui est le sujet de notre travail.

Nous avons bien encore quelques observations de tubercules dans le cerveau, qui ont donné lieu à des accidens cérébraux. Nous nous proposons de les publier dans un second article comme complément de celui-ci.

## CONCLUSIONS.

De ces observations incomplètes, il peut néanmoins sortir, je le répète, quelques conclusions exactes.

- 1.º Sur 737 enfans atteints d'affections diverses et soumis à notre observation pendant l'année 1832, il s'en est trouvé dix qui étaient atteints évidemment d'affections cérébrales.
- 2.º Relativement à l'âge, nous trouvons, en ajoutant les 9 cas suivis de mort au cas suivi de guérison, mais dont le diagnostic nous a paru suffisamment éclairci.

| Enfans de 2<br>Id. de 2 à | 4 an | ıs. | •   | • | •  | • | • | • •  | 4.   | ·<br>.• | ,  |
|---------------------------|------|-----|-----|---|----|---|---|------|------|---------|----|
| De 5                      |      |     |     |   |    |   |   |      |      |         |    |
| <b>D</b> e 6              |      |     |     |   |    |   |   | •    |      |         |    |
| De 8                      |      |     |     |   |    |   |   |      |      |         |    |
| Relativement              | aux  | \$a | isc | n | 3. |   |   |      |      |         |    |
|                           | •    |     |     |   | ٠  |   |   |      | • •  |         | •  |
|                           |      |     |     |   |    |   |   |      | • •  |         |    |
|                           |      |     |     |   |    |   |   |      | • •  |         |    |
| :                         |      |     |     |   |    |   |   |      | •. • |         |    |
|                           | • ·  |     |     | • |    |   | O | ctob | re . | •       | 1. |

Ges faits sont trop peu nombreux, pour qu'on en puisse tirer aucune conclusion définitive. Ils ne sont placés ici que comme des nombres qui en attendent d'autres.

Quant à la constitution des enfans pris d'affections cérébraies, je n'y ai noté rien de particulier. Généralement, il est très-rare de trouver, chez les enfans, des constitutions typiques. Si, chez les adultes, les nuances entre les types lymphatiques, lymphatico-sanguins, sont difficiles à saisir, chez les enfans, cette appréciation est impossible. A cause de l'abondance du tissu cellulaire, le développement des muscles est insaisissable; la peau, encore vierge, est fine et molle; la coloration des cheveux n'est pas fixe et peut varier du blond clair au chatain foncé. Cependant, il est des enfans auxquels le boursoufflement et la flaccidité du tissu cellulaire sous-cutané donnent un aspect particulier et de mauvais augure.

Je n'ai pas observé que nos petites malades cussent les facultés intellectuelles plus développées que les autres : généralement, dans les enfans du peuple qui viennent à l'hôpital, l'intelligence est en retard. Aussi habitué que je suis à ces enfans, il m'est arrivé quelquefois de me tromper, lorsque à la ville j'ai voulu juger de l'âge d'un enfant d'après son petit babil et sa gentillesse précoce, d'où je me



autres étaient traités dans nos salles de scrosules, pour des tumeurs de l'articulation du genou et de la main. Sept ont eu des vomissemens au début, mais chez trois autres, ce symptôme a manqué. Chez les ensans la première période de presque toutes les affections graves est ordinairement signalée par des vomissemens. Ce symptôme est au contraire rare dans les dernières périodes.

L'assoupissement fut notable, dès le début, chez toutes, excepté chez le N.º 7. Cet assoupissement persista durant toute la durée de la maladie, et se manifesta à la fin, même chez la petite malade qui ne l'offrit pas au commencement. Chez trois, l'assoupissement fut interrompu par de l'agitation, surtout pendant la nuit. Cette agitation était manifestée par des cris, des plaintes et des murmures; les petites malades se retournaient d'un côté à l'autre de leur lit.

Jamais les cris n'ont eu ce timbre perçant qui leur donne un caractère particulier et qui les a fait dénommer par M. Coindet oris hydrencéphaliques.

Chez aucun ensant, il n'y eut du délire maniscaté par de l'incohérence dans les paroles. Jusqu'à un certain point on pourrait admettre que l'agitation, chez les tout jeunes ensans, exprimait au-dehors le délire, mais même chez les ensans qui avaient passé 5 ans, le délire a manqué.

J'ai noté quelques modifications survenues dans la motilité, chez certains malades; mais comme l'observation de ces symptômes n'a pas été faite également chez tous, un rapport numérique exact ne saurait être établi. Ces modifications consistaient (obs. 1, 4, 6, 9,) dans la contracture des muscles du cou ou des membres supérieurs, et dans quelques mouvemens de la mâchoire inférieure. Trois fois, la déglutition parut difficile; les petites malades n'avalaient point les boissons introduites dans leurs bouches. Une d'elles présenta des mouvemens de carphologie (obs. 8), et trois curent des convulsions en notre présence.

Non-seulement, cet ordre de symptômes n'a pas été exac-

ment exploré chez tous les enfans, mais même chez ceux où ils sont notés, la conduite, la marche qu'ils ont tenus, n'a pas été régulièrement consignée excepté dans l'observation IX. Je dois dire que chez les enfans en bas âge, la contracture des membres me paraît d'une appréciation très-délicate. Ils sont portés à se raidir contre les moindres attouchemens. Aussi, dans plusieurs des observations où la raideur des muscles est notée comme symptôme existant, dès le lendemain nous trouvons souvent que ce symptôme n'existe plus, circonstance qui me met fort en garde contre la valeur de mon observation.

Quant aux convulsions, je les ai notées dans deux cas où elles se sont manifestées en ma présence; dans tous les autres cas, je me suistoujours informé scrupuleusement si ces convulsions avaient en lieu surtout aux approches de la mort, et la religieuse de la salle et les infirmières m'ont toujours répondu négativement. Mais quelle confiance ajouter à de pareils observateurs, dont la surveillance et le dévouement sont répartis entre 80 enfans et plus.

La sensibilité examinée, à l'aide de pincemens, n'a jamais para éteinte ni diminuée; jamais non plus elle n'a para exaltée, excepté chez la mafade N.º 7, qui montrait une grande irritabilité.



est inappréciable. Jamais je ne les ai vu porter la main à leur front, de façon à déceler la partie souffrante. Ce symptôme fut remarquable surtout chez la malade N°7, et on peut dire que dans les cas où il existait, il imprimait à la maladie une nuance particulière, bien que les altérations anatomiques trouvées après la mort sussent les mêmes que dans les autres cas.

L'état des yeux et de la vision est bien noté une ou deux fois dans chaque observation; mais dans aucun, cet examen n'a été régulièrement poursuivi tous les jours. C'est pourquoi nous ne pouvons établir aucune comparaison, d'après des nombres fixes, mais nous pouvons dire que trois fois les. paupières sont notées mi-closes ou fermées. Deux fois, elles étaient largement ouvertes et donnaient à l'œil une expression hagarde. Une fois, j'ai vu le globe de l'œil tourné en haut et caché sous les paupières supérieures. Trois sqis, au début, les conjonctives étaient injectées; et dans tous les cas (excepté dans l'observation 10°) les pupilles, lorsqu'elles ont été examinées, ont été notées dilatées. Au contraire, dans cette observation 10°, elles nous parurent contractées. Dans 6 cas, il y eut strabisme; mais ces différens états de de l'œil étaient-ils constans pendant toute la durée de la maladie, ou bien variaient-ils aux différentes époques? Quelles furent leurs relations avec les autres symptômes? C'est ce qui ne peut être établi. Les recherches sont à recommencer.

La face chez presque toutes les malades offrit une alternative de pâleur et de rougeur dans les premiers jours, l'enfant pâlissait ou rougissait à vue d'œil; ordinairement vers le soir la rougeur l'emportait, et les pommettes restaient rutilantes; c'était un des signes du paroxysme vespéral, mais dans les derniers jours l'enfant restait pâle, même dans les paroxysmes du soir. Quelques malades nous semblèrent atteintes de surdité, ne prêtant aucune attention à la sonnerie d'une montre à répétition.

Lorsque l'état de la langue a été noté, nous voyons que la langue est toujours notée humide et blanchâtre aux différentes périodes de la maladic. La séméiotique de la langue chez les enfans n'est pas très-variée ; cet organe n'offre pas comme chez l'adulte des changemens sensibles auxquels on puisse essayer de donner quelque importance.

Quoique les enfans plongés dans l'assoupissement ne manifestassent aucun désir ni aucun besoin, quelques-unes nous ont semblé avoir conservé le sentiment de la soif, à cause de l'avidité avec laquelle elles avalaient les boissons qu'on leur présentait. Deux autres parurent avoir conservé le sentiment de la faim, ou tout au moins la faculté du goût, car elles suçaient avec plaisir des petits morceaux de sucre placés dans leur bouche; M. Guersent m'a dit avoir vu des enfans, la veille de leur mort, plongés dans le coma le plus profond, manger encore les alimens qu'on leur présentait.

L'abdomen est noté sensible sous la pression dans deux cas. Mais on peut voir, surtout dans l'observation 7, que cette sensibilité était un signe trompeur, par rapport à l'état des organes contenus dans cette cavité.

Le dévoiement n'existait au début que deux fois (obs. 1 et 9), encore cessa-t-il aussitôt que les symptômes de l'affection cérébrale commencèrent à se manifester. Dans tous

détails, l'auscultation et la percussion ayant souvent été négligées. La considération des symptômes cérébraux absorbait toute l'attention; chez une malade (obs. 4), la coqueluche existait avant l'affection cérébrale, les quintes cessèrent dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie nouvelle. Une autre malade offrit une pneumonie reconnue pendant la vie, et cette complication (obs. 3), parut modifier la marche de la maladie.

Dans cinq cas, la respiration sut trouvée suspirieuse, c'est-à-dire, que le thorax se soulevait dans les inspirations qui étaient longues et bruyantes.

La chaleur, chaque fois qu'elle est notée, est dite peu considérable; cependant je me souviens que vers le soir elle se développait davantage, et c'était un des signes qui caractérisaient le paroxysme vespéral.

Dans les dix cas, le pouls alla toujours en s'accélérant du début vers la fin de la maladie. Au début il se maintenait entre 88 à 96; dans un seul cas il s'éleva jusqu'à 132. Jamais je n'ai trouvé d'irrégularité consistant, soit dans la suspension de quelques battemens, soit dans une accélération plus rapide succédant tout-à-coup à une lenteur remarquable.

Lésions anatomiques. — Nous arrivons d'abord, par le relevé des lésions anatomiques, à ce résultat général, que, dans tous les cas, les lésions existaient principalement à la base du cerveau, entre la commissure des nerfs optiques, sur la protubérance et dans les scissures de Sylvius.

Ces lésions consistaient en un épanchement dans le tissu cellulaire sous-arachnoïdien. Cet épanchement était séropurulent dans quatre cas, et purement séreux dans quatre autres. La matière épanchée était accumulée principalement autour des gros vaisseaux artériels et veineux.

L'arachnoïde, à la surface convexe du cerveau, est notée pâle quatre fois, et quatre fois injectée et sèche, mais toujours sans traces d'épanchement dans cette partie. Les circonvolutions cérébrales paraissaient pressées les unes contre les autres, surtout lorsque les ventricules étaient dilatés.

La substance corticale s'enlevait avec l'arachnoïde, en la détachant, à la base du cerveau, mais dans les autres points elle était ferme. Généralement elle était peu injectée.

La substance blanche n'est notée ferme que dans deux cas; elle nous a paru molle généralement, et peu injectée (1).

Dans tous les cas (deux exceptés, 5.° et 7.° observations), les parties centrales, c'est-à-dire, la voûte à trois piliers, le corps calleux et le septum lucidum, sont notées molles, se déchirant très-facilement pendant la traction du cerveau, ou lorsqu'on le posait sur une table abandonné à son poids.

Dans deux cas, les ventricules latéraux étaient peu dilatés. Dans les six autres, leur dilatation nous a paru augmentée. Pour apprécier la capacité des ventricules, je me bornais à mesurer le diamètre antéro-postérieur, sans tenir compte de la courbure en S que forment ces ventricules en se contournant sous les couches optiques. Ge diamètre varie dans l'état normal suivant les âges. De deux ans à quinze aus il est, terme moyen, de deux pouces et demi

Dans trois cas (obs. 1, 3 et 8), indépendamment des attérations décrites, l'arachnoïde offrait des granulations, et dans deux cas nous trouvames des tubercules dans la substance cérébrale (obs. 8 et 9.)

Les poumons nous ont offert une sois des traces d'hépatisation (obs. 2); deux sois des granulations (obs. 1 et 7); tubercules, deux sois (obs. 6 et 9.) Les glandes bronchiques ont offert deux sois des tubercules.

Les autres organes n'ont pas été examinés avec assez de scrupule, pour que leurs altérations entrent en ligne de compte.

Nous devons rappeler cependant la parotide développée chez le n. 5, et les tubercules trouvés dans la capsule synoviale du n. 8.

Marche de la maladie. — Après avoir analysé chaque groupe de symptômes, si nous jetons un coup-d'œil sur l'ensemble de la maladie, nous trouvons que ces observations peuvent être séparées sous deux nuances diverses; sous l'une seraient rangées les observations 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, et sous l'autre les obs. 6 et 7; car le phénomène qui domine dans les premières est l'assoupissement, et dans les autres c'est la céphalalgie. Chez celles qui ont offert l'assoupissement, la durée moyenne de la maladie, dans les cinq cas suivis de mort, fut de dix jours, excepté pour le n.º 9 dont la marche fut si lente au début. De celles qui ont accusé de la céphalalgie, l'une n'est morte que le 20° jour et l'autre le 7.º L'âge des malades est la seule circonstance qui puisse être invoquée comme cause de cette différence.

La convalescence de la petite malade qui guérit, sut très-longue. Dans la confrontation des symptômes qu'elle a présentés avec ceux qu'ont offerts les malades qui sont morts, nous n'en trouvons aucun qui puisse être réputé de bon ou de mauvais augure.

Notons encore qu'en considérant la marche de la mala-31. dis, nous ne voyons dans tous les cas aucun de ces momens de repit ni aucune de ces fausses apparences d'amélioration signalées dans les livres, comme capables de surprendre le médecin et de lui inspirer de fausses espérances. Dans les huit cas dont l'issue a été funeste, la maladie a toujours marché régulièrement et sans retard vers la mort.

Rapport des lésions avec les symptômes. — De même que les symptômes, nous voyons que les lésions ont été assez uniformes.

Mais de même que dans les lésions, nous ne trouvons rien qui différencie les deux nuances caractérisées par la céphalalgie et l'assoupissement.

De même dans les symptômes nous ne trouvons point des variétés notables qui puissent distinguer les cas où les épanchemens étaient purement séreux d'avec ceux où ils étaient sére-purulens.

L'âge est encore la seule circonstance saisissable. Dans le jeune âge les inflammations se termineraient-elles plutôt par épanchement de sérosité que par suppuration ?

Si nous rapprochons maintenant le ramollissement des parties centrales avec la mauvaise humeur et l'irritabilité de sujets aux moindres attouchemens, nous arrivons à des résultats tout-à-fait contraires à ceux qu'a publiés



à considérer comme une affection cérébrale le cas de la petite malade qui fut guérie.

L'observation 14 est citée comme exemple de la seule maladie qui offrit avec celle-ci quelques ressemblances capables d'induire en erreur.

Et les cas 11, 12 et 13 sont donnés comme de purs enseignemens de M. Guersent.

Pronostic. — Un seul cas de guérison contre neuf morts.

Traitement. — Au début, il est facile même de voir que le traitement antiphlogistique fut employé sans timidité dans tous les cas. Celui qui fut suivi de guérisen est le seul dans lequel on n'eut recours qu'à une seule application de sangsues. Dans les autres, les émissions sanguines furent répétées trois et quatre fois sans succès.

En même temps que M. Guersent tirait du sang, dès les premiers jours il avait recours aux légers révulsifs sur les extrémités inférieures, et aux lavemens laxatifs.

Dès le second jour, ou lorsque les symptômes étaient trèsmarqués à l'entrée des enfans, les vésicatoires et le calomel à la dose de huit à dix grains par jour étaient ordonnés.

Dans quatre cas (obs. 7 et 9), l'usage du calomel fut suivi de petites ulcérations à la face interne des joues, avec fétidité de l'haleine, mais dans aucun cas nous n'avons observé une salivation véritable à la suite de l'emploi de ce médicament.

Deux sois l'oxyde blanc d'antimoine sut employé.

Lorsque ces moyens ne réussirent point, et ce surent les cas les plus fréquens, c'est alors que M. Guersent risqua les moyens les plus énergiques, les moxas sur le cuir-chevelu, les larges vésicatoires au même point ou bien entre les épaules, les sétons, les frictions mercu ielles à la dose de trois ou quatre gros, les affusions d'eau froide ou bien le quinquina, car M. Guersent tient pour précepte que la thérapeutique ne doit jamais s'avouer impuissante, et qu'il faut lutter contre la maladie jusqu'au dernier soussile du malade.

Observations de mort subite causée par une lésion spontanéedes pourions; par le docteur Ollivien (d'Angers.)

Les observations nombreuses de morts subite et imprévue, rapportées par beaucoup d'auteurs, sont pour la plupart autant d'exemples, soit d'hémorrhagie cérébrale, soit de rupture de l'aorte ou du cœur, soit de la déchirure spontanée d'un anévrysme de ces organes. A part ces altérations, qui sont celles qu'on trouve le plus communément alors sur le cadavre, à peine rencontre-t-on quelques cas de mort subite due à une lésion des poumons bien caractérisée. Lancisi (Desubit. mort. L. I. c. 18, N.º 3), et après lui Morgagni', (De sed. et caus. morb. epist. 2, S. 4) parlent bien de morts survenues tout-à-coup par suffocation. dans des accès de toux convulsive. Mais de quelle nature était ici l'altération des organes respiratoires ? Dans d'autres cas plus rares, et dont j'ai fait mention ailleurs ( Dict. de méd., tom. II, nouv. édit., art. AIR ATHOSPH. des effets de son introd. dans les vaisseaux), on a vu la mort frapper inopinément des individus chez lesquels on a trouvé le cœur et les gros vaisseaux remplis par un fluide aériforme déve-

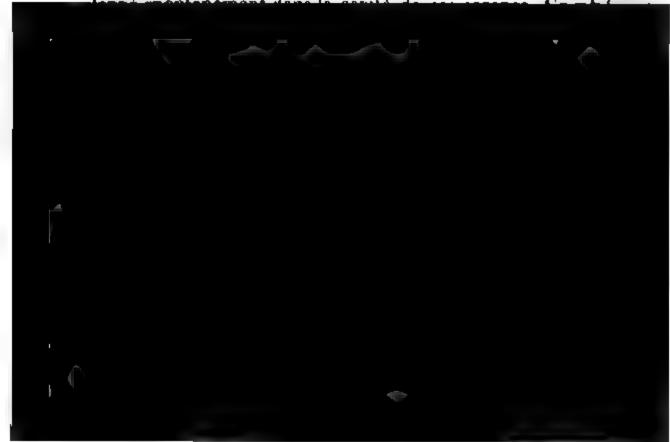

la possibilité d'un phénomène semblable à celui dont je viens de parler, on ne pouvait en soupçonner l'influence; on peut, je crois, rapprocher de cette cause insolite, mais réelle, de mort subite, celle dont l'observation suivante va fournir un exemple. Je ne doute pas qu'en étudiant tous les organes avec une attention scrupuleuse, on ne voie diminuer peu-à-peu le nombre de ces morts inopinées qui sont restées inexplicables après l'ouverture des cadavres. C'est particulièrement pour le médecin-légiste que l'appréciation exacte de toutes les causes de mort subite, devient de la plus haute importance, car de cette appréciation dépend souvent la solution de questions médico-légales très-épineuses.

Obs. I. . — Mort subite produite par un emphysème spontané des poumons. — Gamichon, cordonnier, de petite taille, très-fortement musclé, avait été affecté de bonne-heure de douleurs rhumatismales générales; il en attribuait l'origine à l'habitation humide dans laquelle il avait été élevé. A part les accès de cette maladie qui s'étaient répétés assez fréquemment, sa santé était habituellement bonne, quoiqu'il se plaignit de temps en temps d'éprouver de la gêne en respirant; en effet, il avait, comme on dit, l'haleine courte, il était promptement essoufflé. Avec cette disposition qui existait chez lui depuis longtemps, Gamichon était d'un naturel violent, irascible; la moindre contrariété le jettait dans une agitation extrême qu'il ne pouvait modérer. Le 17 août 1839, au soir, il se prend de querelle pour affaires d'intérêt avec son beau-frère, et au-milieu de l'altercation celui-ci lui applique un soufflet. Gamichon, beaucoup plus fort que son adversaire, s'élance pour le terrasser, mais il est aussitôt retenu par plusieurs personnes qui s'efforcent de le calmer, en lui faisant remarquer que son bean-frère est évidemment ivre. Contraint de mattriser sa colère, Gamichon cherche à dissimuler l'émotion violente ca'il vient d'éprouver, et prenant la main de son enfant goi était à ses côtés, il se rend 🐞 📭 demeure, distante de

cent-cinquante pas environ du lieu où cette scène venait de se passer. A peine est-il arrivé à sa porte qu'il tombe la face contre terre, et meurt. Aux cris de sa fille, deux voisins acqourent, et relèvent le cadavre; la face était d'une pâleur extrême, et recouverte d'une sueur abondante. Les circonstances qui avaient précédé cette mort inopinée, pouvant faire penser qu'elle résultait du coup qui avait été porté à Gamichon, je fus chargé par M. le procureur du roi de procèder à l'ouverture du corps, le lendemain 18 août, à deux heures de l'après-midi.

Autopsie. — Rigidité cadavérique très-prononcée, nulles traces de violences extérieures à la tête et sur le reste du corps. Lividités cadavériques à la partie postérieure du tronc et des membres. Les organes contenus dans l'abdomen cont parfaitement sains et ne présentent rien de particulier sous le rapport de leur couleur et de l'injection de leurs vaisseaux. On trouve dans l'estomac une petite quantité de vin rouge (moins d'un verre) que Gamichon avait bu un instant avant de se quereller avec son beau frère.

Les poumons, libres d'adhérences, sont emphysémateux sur plusieurs points de leur surface; ils ne s'affaissèrent aucumement, lors de l'ouverture de la poitrine; leur tissu, dont la densité est notablement augmentée, est dans un tel



l'aorte et des gros troncs vasculaires, veineux et artériels. Le cerveau et ses membranes n'offrent pas d'injection vasculaire notable. La substance cérébrale a une consistance

ferme ; les ventricules latéraux ne contiennent pas de sérosité. Il n'existe nulle part la moindre apparence de putréfaction.

Je n'hésitai pas à attribuer la mort subite de cet individu à l'emphysème spontané des deux poumons; la tension élastique qu'ils présentaient, la crépitation accompagnée de ce cliquetis particulier que produit, l'infiltration de l'air dans les tissus où il pénètre accidentellement, ne me laissèrent aucun doute sur l'existence de cette lésion remarquable, due à quelque déchirure d'une ou plusieurs ramifications, ou de quelques vésicules bronchiques. Tout rend probable que cette rupture a eu lieu sous l'instuence des efforts violens d'inspiration qui s'étaient succédés rapidement pendant l'accès de colère auquel Gamichon s'était livré, de même que pendant cet état en quelque sorte convulsif de l'appareil respiratoire, qu'on comprend plus aisément qu'on ne le décrit, et qui existe toujours quand on cherche à comprimer une émotion forte et pénible. Du reste, un semblable résultat se conçoit aisément chez un individu violent, emporté, d'une constitution robuste, et chez lequel les organes respiratoires étaient le siége d'un trouble fonctionnel permanent.

Je ne connais aucun autre exemple d'un fait de ce genre, et je suis très-disposé à croire que telle a été la cause de plus d'une mort subite, spécialement dans les cas où l'individu a succombé au milieu de circonstances analogues à celles qui viennent d'être rapportées, et où l'on dit que les recherches nécroscopiques n'ont fait découvrir aucune altération organique qui pût expliquer un pareil événement. Quand on résléchit aux essets matériels de cette lésion du poumon, qui ne produit autre chose, comme l'a dit avec raison Laennec (De l'auscultation médiate. T. 1, p. 210, 1.º édit.), qu'une exagération de l'état naturel de ces or-

ganes, on conçoit aisément que des médecins très-versés dans l'étude de l'anatomie pathologique aient pu souvent la méconnaître.

L'auteur que je viens de citer, et aux observations duquel on doit les premières notions positives sur l'emphysème du poumon , doute que , dans aucun cas , l'air échappé des cellules aëriennes rompues, puisse s'infiltrer ailleurs que dans le tissu cellulaire qui sépare la plèvre du poumon , ou tout au plus dans celui qui environne les gros troncs bronchiques et les vaisseaux à leur entrée dans cet organe, les cloisons celluleuses qui unissent les antres parties du poumon étant d'une texture trop dense pour que l'air puisse y pénétrer (Loc. cit. tom. 1, p. 230.). Quoique Laennec ait émis cette opinion d'après ses propres observations, elle est, en quelque sorte, contredite par les faits que lui-même a cités auparavant, quand il dit que, lorsque l'emphysème occupe la totalité du poumon, cet organe semble gêné dans la capacité de la poitrine, et qu'au moment où l'on ouvre cette cavité, il s'en échappe, pour ainsi dire, et vient faire une légère saillie à l'extérieur ( Loc. cit. p. 215.). Comment, en effet, comprendre que la totalité de l'organe pulmonaire soit dans une expansion



reconnue par plusieurs auteurs, et implicitement par Laennec lui-même, ainsi que je crois l'avoir montré.

Obs. II. Mort subite causée par une apoplexie pulmonaire. — Le nommé Broonoël, âgé de 56 ans, matelassier, d'une constitution très-robuste, jouissant d'une
santé parfaite, et menant une vie sobre et régulière, avait
été forcé de quitter son domicile parce qu'il ne pouvait en
payer le loyer. Le 11 février 1833, il rencontre, dans la
rue, son propriétaire; à sa vue, Broonoël habituellement
calme, entre en fureur, et se dirigeant sur lui comme
pour le frapper, il fait quelques pas avec précipitation,
pâlit, chancelle, et tombe mort entre les bras de celui qu'il
menaçait à l'instant même. M. le procureur du roi m'ayant
chargé de faire l'ouverture du cadavre, afin de déterminer
la cause qui avait fait succomber si rapidement cet individu,
je procédai à cette opération le lendemain 12 février, à
9 heures du matin, avec M. le docteur Brugières.

Autopsie. — Rigidité cadavérique très-prononcée; cadavre fortement musclé; pâleur de la face; il ne s'est écoulé aucun liquide, sanguinolent ou autre, des cavités du nez et de la bouche; aucunes traces de violences extérieures à la surface du corps; lividités cadavériques peu foncées à sa partie postérieure. Cet homme était affecté d'une hernie inguinale gauche pour laquelle il portait un bandage qui s'était rompu récemment, sans doute au moment où il était tombé mort. Le sac herniaire était vide. Les vaisz seaux des tégumens du crâne ne sont pas notablement injectés de sang, de même que ceux des méninges. Le cerveau a une consistance normale, les vaisseaux qui se distribuent dans sa substance ne laissent pas écouler de sang par les sections multipliées qu'on pratique en tous sens dans les lobes cérébraux, le cervelet et la moelle alongée. Il n'existe aucune trace d'épanchement sanguin dans ces diverses parties. Les ventricules ne contiennent qu'une trèspetite quantité de sérosité limpide. Il s'écoule du sang noir, très-liquide de la cavité rachidienne.

Thorax. — Le péricarde renferme une cuillerée à café de sérosité rouge. Le cœur est très-volumineux ; les parois du ventricule gauche ont beaucoup d'épaisseur. Sa cavité ne contient pas de sang. Le ventricule droit en contient une quantité notable qui est très-liquide. On en trouve également dans les veines caves supérieure et inférieure. Nulle part, il n'existe de traces de caillots fibrineux. L'aorte et ses branches sont libres, et contiennent un peu de sang liquide. Le poumon gauche adhère presqu'entièrement par des brides celluleuses anciennes à la plèvre costale. Le poumon droit est libre à sa surface. L'un et l'autre, de couleur violaçée, sont moins spongieux vers leur bord antérieur que dans l'état naturel; par la percussion, leur tissu rend un son mat, et dans tout le reste de leur étendue, ils offrent une consistance et une dureté remarquables : il sont beaucoup plus pesans que dans l'état normal. La surface de chacune des incisions pratiquées dans leur épaisseur, est granulée, d'un rouge noir très-soncé. Le tissu pulmonaire est tellement imprégné de sang, qu'on peut en exprimer à peine un liquide spumeux. Toutes les branches des veines et des artères pulmonaires sont indiquées par autant de caillots noirs, plus ou moins saillans, variant de



qu'on en observe dans l'emphysème partiel du poumon. La trachée et les bronches ne contenaient pas de sang, ni de mucosités sanguinolentes.

Abdomen. — Tous les organes de cette cavité étaient sains; il n'existait aucun étranglement ou rétrécissement dans la portion de l'intestin qui était habituellement contenue dans le sac herniaire : ce sac était vide.

Je n'ai pas su si cet individu éprouvait quelque gêne dans la respiration: toujours est-il qu'il ne s'en était jamais plaint, et que son fils m'a dit qu'habituellement son père se portait très-bien. C'est, d'ailleurs, ce qu'on pouvait inférer de l'intégrité parsaite de tous ses organes, de son embonpoint, et du développement notable de tout le système musculaire. Cependant je ferai remarquer que l'emphysème partiel observé dans le poumon droit, s'il n'a pas eu lieu seulement à l'instant où le sang a fait irruption dans ces organes, peut saire supposer que Broonoël avait eu quelque maladie de poitrine, ou qu'il était sujet à un peu d'oppression, de difficulté à respirer, etc. Quant à la cause déterminante de l'apoplexie pulmonaire, je ne pourrais que répéter les réflexions que j'ai déjà faites en parlant de l'emphysême développé dan poumons du sujet de la première observation; en effet, elles sont entièrement applicables ici. C'est sans aucun doute, à la rapidité de la mort qu'il faut attribuer l'absence d'hémorrhagie par le nez ou par la bouche, car un afflux de sang aussi considérable. dans le tissu des poumons, n'eût pas tardé à être suivi d'une expectoration sanguinolente, si la vie eût persisté quelques instans.

Ce fait me semble offrir sous plusieurs rapports de l'analogie avec celui qui est rapporté dans les Archives génér. de Méd. Tom. XXII. p. 111, sous le titre de mort subite en walsant. Les détails de l'autopsie me portent à penser que, chez le sujet de cette observation, qui était robuste et plein de santé, la mort a été aussi le résultat d'une apo-

plexie pulmonaire, dont en conçoit aisément la production spontanée sous l'influence des efforts et de l'accélération des mouvemens respiratoires, dans le genre de danse auquel ce jeune homme se livrait quand il a succombé inopinément.

En rapprochant ces deux exemples de mort subite, on est frappé de l'analogie qui existe entre les principales circonstances qu'ils ont offertes. Ainsi, les deux individus qui ont succombé tout-à-coup étaient d'une constitution robuste; chez l'un et l'autre, le système musculaire était très-développé; ils étaient bien portans au moment où la mort les a frappés; chez tous deux, elle est survenue au milieu d'un violent accès de colère; chez tous deux , la cause de la mort avait son siège dans les poumons; quelque différence de nature qui existe entre les lésions de ces organes, si rapidement mortelles dans les deux cas, il est toujours évident qu'elles se sont développées, chez les deux individus, sous l'influence d'efforts violens, et en quelque sorte convulsifs, de l'appareil respiratoire : enfin , la pâleur de la face au moment de la mort, de même que la rigidité cadavérique très-prononcée lors de l'autopsie, sont encore deux rapports communs qui doivent e signalés.

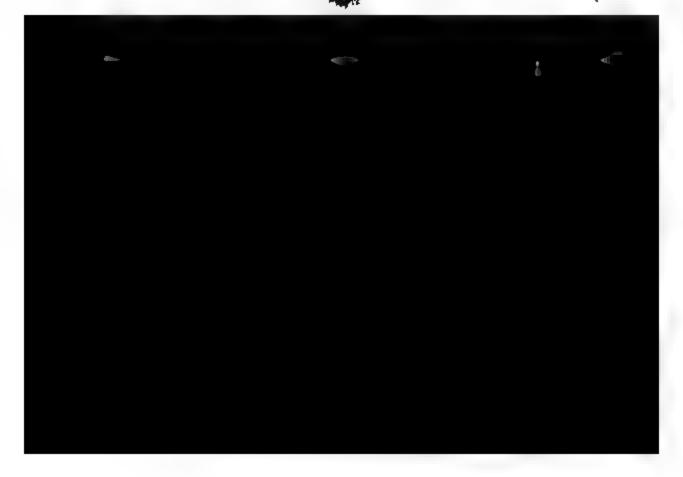

les ouvertures inférieures de l'abdomen; ainsi, on le rencontre moins souvent dans les hernies inguinales et crurales que dans celles de l'ombilic, et surtout dans celles qui suivent une plaie des tégumens du ventre. Arnaud, se fondant sur ce qu'il descend plus bas du côté gauche que du côté droit, a avancé que sur vingt épiplocèles, on en trouvait dix-neuf à gauche. M. Boyer est loin de partager cette opinion, puisqu'il affirme qu'elles ne sont pas plus fréquentes d'un côté que de l'autre; cependant il résulte des observations du docteur Macfarlane, que les trois quarts environ de ces hernies sont à gauche? Dans un petit nombre de cas, il a vu l'épiploon former une hernie des deux côtés à la fois, ou bien former d'un seul côté une double hernie, l'une sortant par l'anneau inguinal, l'autre par l'arcade crurale. Malgré la différence qui existe suivant l'âge dans la disposition et l'étendue de l'épiploon, sa hernie, dans l'enfance, n'est point impossible; trois cas de hernie congéniale se sont présentés au docteur Macfarlane; dans l'un, la tumeur semblait formée entièrement par l'épiploon; dans les deux autres, il y entrait pour beaucoup; dans le premier cas la hernie était inguinale.

A l'occasion des symptômes différentiels des hernies épiploïques et intestinales, on à dit que, l'épiploon étant moins sensible et moins important par ses fonctions, les premières étaient accompagnées de moins de douleurs et de moins de danger que les secondes, qu'il s'y soit développé de l'inflammation, ou qu'il soit survenu un étranglement. Cependant l'observation attentive des faits ne semble pas confirmer cette croyance généralement reçue. Cette remarque est importante, puisque de là découle le traitement plus ou moins prompt et actif qu'on croira devoir adopter. Quelques auteurs, et notamment Pott qui s'est occupé d'une manière spéciale des hernies de l'épiploon, citent des faits nombreux où les symptômes tant généraux que locaux étaient de la plus grande gravité.

La hernie épiploïque atteint rarement le volume de l'intestinale; dans cette dernière, l'augmentation de volume est due à la sortie successive de nouvelles portions d'intestin qui s'accumulent ainsi dans le sac; la même chose ne peut avoir lieu pour l'épiploon; aussi l'accroissement de l'épiplocèle est-il dû ordinairement au développement morbide de l'organe déplacé. A ce premier caractère, l'auteur ajoute ceux qui sont propres à cette espèce de hernies.

Quand la tumeur est petite, récente, située dans l'anneau inguinal, on peut la prendre pour une tuméfaction partielle du cordon spermatique; au contraire, une vieille épiplocèle irréductible présente souvent une surface douce, polie, tendue, et peut être prise pour une entérocèle. Cette méprise peut avoir lieu surtout quand le sac est distendu par un fluide; dans ce dernier cas, on peut, à travers le liquide, reconnaître la forme irrégulière de l'épiploon.

Dans la réduction d'une épiplocèle par le taxis, il ne faut pas moins de précautions que pour l'enterocèle; on doit éviter la violence avec autant de soins. Si l'épiploon est moins sensible que l'intestin, si ses fonctions sont moins importantes, il est d'une texture plus lâche et plus faible qui l'expose à être facilement déchiré ou contus. Dans un cas où cet organe avait été contus' et rempli d'ecchymoses par un



Callisen, une portion d'intestin passe à travers une déchirure de l'épiploon adhérent.

- 2. La réduction peut-être empêchée par le développement de l'épiploon, dû à l'engorgement de ses vaisseaux. Quand l'ouverture qui a donné passage à la hernie, est assez étroite pour entretenir une compression modérée sur l'épiploon, sans aller jusqu'à l'étranglement, il arrive à la longue, que celui-ci se gonfle par l'accumulation du sang dans son tissu lâche et celluleux; cela vient de ce que les artères apportent librement le sang, tandis quel a circulation veineuse est gênée par la compression indiquée. Cette disposition peut exister pendant long-temps; mais, par la suite, la portion d'épiploon ainsi engagée, éprouve une altération dans sa texture, ou bien le sac herniaire se remplit de sang à la suite d'une violence exterieure.
- 3.º Il arrive quelquesois que la portion d'épiploon qui est située dans l'ouverture herniaire est comprimée de manière à former un cordon dur au toucher, tandis que le reste conserve son volume et son expansibilité. Cette disposition est considérée par Pott comme la cause qui s'oppose le plus fréquemment à la réduction.
- 4°. La portion épiploïque contenue dans le sac herniaire, peut dégénérer en une masse dure, irrégulière, hors de proportion avec l'ouverture qui lui a livré passage. L'induration de cette masse peut aller jusqu'à l'état squirrheux.
- 5.° Le développement de l'épiploon peut être dû encore à l'accumulation de la graisse dans son tissu sans aucune altération morbide. Cet état peut exister indépendamment de l'obésité ou de la maigreur générale; mais souvent il semble en dépendre entièrement. A. Cooper donna des soins à un homme affecté d'une hernie irréductible qui rentra d'elle-même à la suite d'un hydrothorax qui avait causé un amaigrissement extrême. L'observation suivante appartient au docteur Macfarlane:

W. N., âgé de 58 ans, portait une hernie inguinale irré-

ductible du côté gauche ; il fut pris tout-à-coup de tous les symptômes qui annoncent un étranglement; le taxis futtenté inutilement. Les émissions sanguines et autres moyens employés dissipèrent les accidens; la tumeur resta dans le même état. Quinze mois après, le docteur Macfarlane fut consulté pour un développement considérable de la même tumeur. Elle était devenue plus grosse que le poing, était irrégulière et pâteuse au toucher , pyriforme , et génait beaucoup le consultant par son poids, son volume et les tiraillemens qu'elle faisait éprouver à l'estomac, quand il se tenait debout. Cet homme était devenu extrêmement gras; on attribua à cette circonstance le développement de la tumeur et le malade fut mis à la diète. Dans le mois suivant, il fut tenu au lit pendant six semaines par une fièvre qui le réduisit à un grand état de maigreur. Lorsqu'il entra en convalescence , la tumeur était devenue si petite, qu'on la fit rentrer dans l'abdomen presque sans efforts ; un bandage prévint le retour de la hernie.

Les hernies volumineuses, soit de l'épiploon, soit de l'intestin, donnent lieu souvent à de vives coliques et à des douleurs dans la tumeur elle-même, après un repas co-pieux. Dans l'épiplocèle les douleurs commencent immédiatement après l'ingestion des alimens, tandis que dans

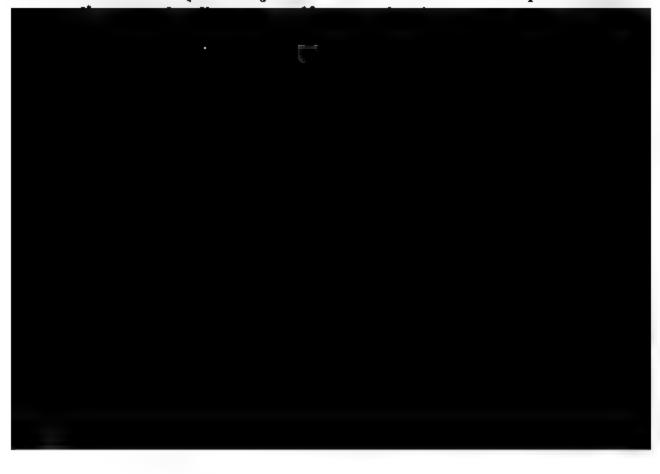

espérances se réaliser à ce sujet. Quand l'abdomen est médiocrement distendu, l'épiplocèle peut ne causer aucune douleur; mais quand l'estomac est plein, quand il y a constipation, quand les intestins sont remplis de gaz et dans les contractions énergiques des muscles abdominaux, il est impossible qu'il n'y ait pas de douleur. La facilité avec laquelle les viscères de l'abdomen se meuvent et changent de rapports, nous explique ces retours fréquens de la souffrance. Une femme d'environ 38 ans devint grosse, tandis qu'elle portait une épiplocèle irréductible volumineuse. Les douleurs que lui faisait éprouver cette hernie s'accrurent à mesure que la matrice se développait, et devinrent, vers la fin de la grossesse, insupportables. Après la délivrance, elles furent réduites à peu de chose.

Dans une ancienne épiplocèle irréductible, l'épiploon peut s'altérer et entraîner une maladie du testicule, avec ou sans épanchement dans la tunique vaginale; l'observation suivante réunit les deux lésions.

J. A.\*\*\* âgé de 53 ans, portait depuis neuf ans, au côté droit, une petite hernie irréductible. Pendant tout ce temps, il éprouva, outre les douleurs répétées du ventre et de la tumeur, une sensation pénible dans le testicule. Dans le courant de la neuvième année, cette sensation augmenta graduellement et s'étendit au dos. Le testicule se tuméfia et devint douloureux à la pression. La tuméfaction continuant toujours, le scrotum devint gros comme les deux poingts; la tumeur pyrisorme, tendue, élastique, avait la transparence de l'hydrocèle. Le canal inguinal était distendu par une substance ferme, le pédicule de la hernie épiploïque. Le scrotum sut percé avec un troisquart, et quand le liquide sut évacué, on trouva que le testicule avait atteint le double de son volume naturel, et était extrêmement sensible. L'épididyme et le cordon spermatique étaient épaissis. Le traitement de cette hydrocèle par l'injection fut rejeté par le docteur Macsarlane qui prescrivit des moyens propres à saire

cesser l'état fâcheux du testicule et du cordon. Au bout de trois mois, l'hydrocèle étant revenue, l'opération par injection fut pratiquée par un autre chirurgien; mais la douleur fut si insupportable qu'il fallut promptement évacuor le liquide. La douleur devenue moins vive s'étendit le lendemain à l'abdomen. La constipation, les vomissemens, les frissons, la distension gazeuse du ventre, et tous les autres symptômes, furent combattus presque sans succès par les antiphlogistiques, et la vie du malade parut en danger. La tumeur était tendue et doulourouse; et quoiqu'il n'y eut pas précisément étranglement, il était évident que la compression de l'anneau inguinal sur le collet de la tumeur était dangereuse. Il était à craindre que les progrès de l'inflammation ne développassent ce pédicule au-delà de l'élasticité de l'anneau qui le contenait. On procéda au débridement. Le sac renfermait une demi-once de sérosité de couleur foncée: l'épipleon était d'un rouge brun, en forme de poire, d'une texture serrée, entouré de graisse, et ne pouvait plus se développer comme dans son état naturel. Il adhérait étroitement à la surface postérieure du sac, et était fortement comprimé par l'anneau inguinal externe. L'épiploon seul entrait dans la tumeur herniaire; son pédicule fut couré les adhérences detrutes : et locsque l'écoulement

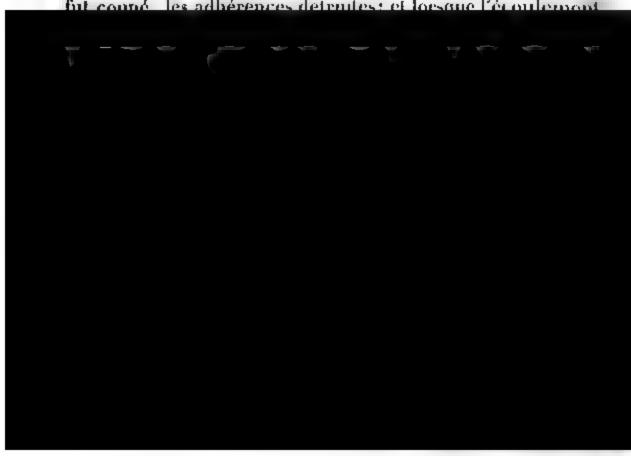

volume que la tumeur acquiert par l'inslammation ou l'engorgement, peut rendre le débridement nécessaire. Dans ce cas, les symptômes marchent moins rapidement que dans l'étranglement véritable; mais les choses peuvent aller aussi loin.

Plusieurs auteurs tels que Hey, Scarpa, Boyer, Richerand, conseillent de ne pas détruire les adhérences de l'épiploon avec le col du sac herniaire, surtout quand la maladie est ancienne, mais d'exciser la portion sortie et de laisser le reste dans la plaie. Quelques-uns de ces auteurs paraissent craindre une hémorrhagie dans l'abdomen; d'autres pensent que par ce moyen l'ouverture herniaire sera bouchée; et Cooper, dans son ouvrage sur la hernie, prosesse cette dernière opinion. En laissant l'épiploon sixé au col du sac, on produira une occlusion momentanée de l'ouverture, et on préviendra la sortie immédiate de l'intestin ou d'une nouvelle portion de l'épiploon; mais que les muscles de l'abdomen se contractent fortement, l'épiploon ainsi disposé devient un plan incliné sur lequel glissent les intestins qui sont portés plutôt contre l'ancienne ouverture que dans tout autre point, et une nouvelle hernie est à craindre. Cette adhérence de l'épiploon a d'ailleurs les plus sâcheux essets sur l'estomac que l'on a vu souvent attiré vers la partie inférieure de l'abdomen; la destruction de la santé est presque toujours la suite de cette pratique. Guérin cite un homme opéré à la Charité, qui était réduit à manger dans son lit, les cuisses fortement fléchies sur l'abdomen; De la Faye ouvrit une femme chez qui l'estomac attiré perpendiculairement en bas, avant pris la forme d'un gros intestin. Depuis l'opération, sa santé avait toujours été mauvaise. Vésale rapporte, dans son ouvrage sur l'anatomie, · nn déplacement considérable de l'estomac par suite d'une épiplocèle irréductible du poids de quatre à cinq livres. Le docteur Robert Lowis rencontra un cas analogue en 1722. Le malade avait 73 ans et portait depuis sa jeunesse une

épiplocèle qui avait donné lieu à une longue série de symptômes graves. A la dissection, on trouva la plus grando partie de l'épiploon, dans le scrotum du côté gauche, attachée au testicule; l'estomac n'avait plus sa position normale; le pylore était attiré en bas jusqu'à l'ombilic, et l'œsophage s'unissait à l'estomac sous un angle aigu.

Le docteur Macfarlane ne partage pas l'opinion des chirurgiens qui prétendent que l'adhérence de l'épiploon
avec le sac hernisire n'entraîne pas de fâcheux accidens,
et que l'estomac et le colon, dont les fonctions sont
troublées d'abord, s'y accoutument peu-à-peu. Il a vu,
au contraire, les symptômes loin de s'amender, devenir à la longue de plus en plus graves, et pour lui la nécessité de faire rentrer l'épiploon sain dans l'abdomen, afin
qu'il reprenne ses rapports normaux avec l'estomac et le
colon, toutes les fois que cela est possible, est bien démontrée.

Dans l'observation suivante, les adhérences de l'épiploon ont été détruites, et celui-ci introduit dans l'abdomen avec un plein succès, malgré les circonstances fâcheuses qui accompagnaient l'opération.

Un laboureur, âgé de 57 ans, d'une faible constitution,



ta quelque soulagement; mais au bout de ce temps, ay met fait un effort pour soulever un fardeau, il éprouva une grande douleur dans la hernie et dans le veutre, le collet de la tumeur se gonfla, et il fut pris de vomissemens. Les symptômes devinrent pressans; le pouls était petit et sréquent, le visage altéré; il y avait soif, hoquet, constipation. La saignée, les bains, les purgatifs, les lavemens de tabac, furent employés sans succès. Au bout de trente heures, le malade ayant refusé de se soumettre à l'opération, on appliqua de la glace sur la tumeur. Il éprouva un mieux notable au bout d'une demi-heure; bientôt la tension et la douleur devinrent moins fortes, et les vomissemens cessèrent. Pendant douze heures la glace fut appliquée sans interruption. Quand le chirurgien fut de retour, il y avait eu plusieurs selles abondantes; toute douleur avait cessé. Les tégymens qui recouvraient la tumeur étaient froids, durs, grisâtres, et la poau environnante était jaune et violacée. A la glace on fit imprudemment succéder l'eau chaude; la gangrène se développa, et l'escharre qui se sépara le neuvième jour laissa à nu le sac herniaire, le testiculc et le cordon. La suppuration s'établit abondamment; la tumeur était de la grosseur d'un citron, rensermée dans son sac, libre, excepté à son pédicule, de la grosseur du doigt, qui était adhérent à l'anneau. Après s'être assuré que l'intestin n'entrait point dans la tumeur, le docteur Macfarlane divisa le pédicule avec le bistouri. La douleur fut peu vive; quelques gouttes de sang sortirent. Les parties étaient si largement à découvert, qu'on pouvait facilement examiner l'état de l'anneau. Les adhérences étaient assez serrées, mais la suppuration avait commencé à les affaiblir; elles surent détruites avec une sonde, et l'épiploon fut poussé dans l'abdomen avec le doigt. Sa texture avait perdu de sa consistance, et il était à craindre qu'une lésion n'eût été le résultat de l'application du doigt. Cependant au bout de plusieurs semaines la plaie sut complètement cicatrisée, la santé s'améliora. Un bandage put être supporté, et l'opération eut un plein succès.

De toutes les applications ayant pour but la réduction d'une hernie épiploïque, celles de la glace ou de la neige, ou des liquides susceptibles d'une rapide évaporation, réussissent le mieux. Si l'épiploon est engorgé ou enflammé, le froid resserre les vaisseaux et diminue le volume de la tumeur; le scrotum et les tégumens environnans se contractent sur celle-ci, et favorisent les efforts du chirurgien. A. Cooper réduisit, en appliquant la glace pendant quatre jours consécutifs, une hernie inguinale de l'épiploon qui avait quinze jours d'existence. Le même succès a été obtenu par d'autres praticiens. Ce moyen est suivi quelquefois de la gangrène; mais cette gangrène se borne constamment aux tégumens. Si le sujet est jeune et robuste . cet accident n'est point à craindre; si au contraire le malade est vieux et affaibli, la vitalité des parties peut être éteinte par une application de quelques heures; il faut, dans ce dernier cas , surveiller l'action de la glace avec une grande attention.

La vieille pratique, qui consistait à lier l'épiploon avant de l'introduire dans le ventre et après l'excision de la por-

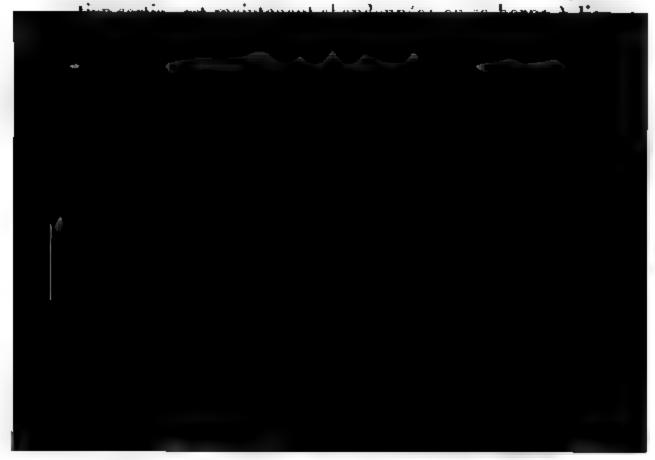

dans le deuxième, le pus se répand dans l'abdomen; cette circonstance est ordinairement suivie de la mort. L'observation suivante offre un exemple remarquable des deux cas successivement chez le même malade.

Le docteur Macfarlane fut appelé, le 13 juin 1828, auprès de J. J., âgé de 56 ans. Il était retenu au lit depuis trois semaines, par une tumeur volumineuse, pyrisorme, douloureuse, située dans l'aine gauche. Elle s'étendait depuis un demi-pouce de l'anneau inguinal, où elle avait la grosseur du poignet, jusqu'au fond du scrotum. Son col était irrégulier, pâteux, sensible à la pression; quand le malade toussait, on y sentait une impulsion manifeste; sa partie postérieure présentait les mêmes caractères, tandis qu'en avant elle était tendue et rénittente; la peau était épaissie, mais non enflammée; la pression sur l'abdomen à un ou deux pouces au-dessus de l'anneau, causait de la douleur; pouls à 100 par minute, langue chargée, nausées sans vomissemens. Pendant plusieurs années, J. J. avait eu une hernie facilement réductible, dans l'aine gauche. Depuis deux ans, une petite portion de la hernie n'avait pu rentrer, et tout-à-coup une portion considérable était descendue et avait causé des accidens. Un chirurgien, n'ayant pu opérer la réduction, avait prescrit des purgatifs, des sangsues et des fomentations. Le docteur Macfarlane diagnostiqua une épiplocèle avec épanchement dans le sac herniaire. Il pensa qu'aucune portion d'intestin ne pouvait y être comprise, car la tension et la dureté de la tumeur étaient telles, que les substances alimentaires n'auraient pas pu y avoir une circulation libre. La tumeur était enslammée, mais comme l'inslammation s'étendait peu ou point vers l'abdomen, il ne regarda pas l'opération comme nécessaire, et il se borna au traitement antiphlogistique. Le 15, les symptômes devinrent plus graves. La douleur, exaspérée par la pression, la toux et les profondes inspirations, s'étendait dans le dos et vers l'ombilic. Vomis-

semens fréquens, hoquet, langue sèche et sale, pouls à 116. La tumeur était plus grosse, et la fluctuation y était plus manifeste que le 13. Une incision de deux pouces fut faite sur le col de la tumeur ; après avoir divisé la peau, le fascia et les fibres du crémaster, le docteur Macfarlane trouva une membrane épaisse, dense, qui fut coupée en cinq ou six seuillets successifs avant qu'on pénétrât dans le sac. Au lieu de sérosité qu'on s'attendait à trouver dans ce dernier, il en sortit huit onces d'un pus épais. La face postérieure du sac était couverte dans toute son étendue par une masse dure, irrégulière, qui se prolongeait dans l'abdomen : c'était l'épiploon dégénéré. Plusieurs brides s'étendaient d'un côté à l'autre de la tumeur au-devant de l'épiploon. Une d'elles fermait exactement l'anneau, et semblait s'être opposée à ce que le pus passat dans l'abdomen. quand on avait pratiqué le taxis. Toutes ces adhérences furent facilement détruites avec le doigt qui pénétra dans l'abdomen par le canal inguinal; ainsi les symptômes avaient été causés par l'inflammation et non par l'étranglement. Le patient se trouva si faible et les adhérences si larges, qu'on ne chercha pas à enlever la portion d'épiploon sortie. La suppuration devint excessive; au bout de trois semaines, la portion d'épiploon qui remplissait le

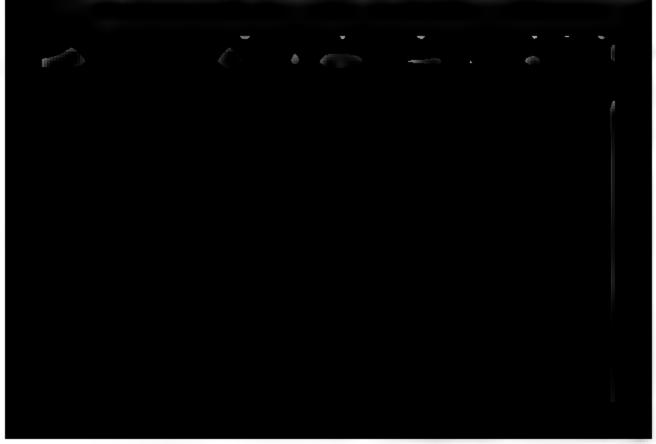

poignet, alongée et s'étendant jusqu'au fond du scrotum. La peau qui la recouvrait était d'un rouge sombre; la toux et la position verticale n'en augmentèrent pas la grosseur. Le ventre était légèrement douloureux vers la racine de la tumeur. Point de vomissemens; pouls à 86, plein, langue nette, santé générale altérée. Cette tumeur avait été observée pour la première fois deux ans auparavant; la réduction en était facile, mais aucun bandage n'avait été appliqué. Depuis quatre semaines seulement elle était irréductible. Le malade portait habituellement un bandage du côté gauche; l'anneau inguinal de ce côté était dilaté, mais on n'y pouvait reconnaître aucun reste de la tumeur épiploïque qui y avait existé. Le 5 décembre, après des vomissemens de matière stercorale et d'autres symptômes qui firent adopter l'opération, on ouvrit le sac herniaire d'où il sortit deux onces de pus. La tumeur était entièrement formée par l'épiploon qui était engorgé, livide, induré et comme charnu dans quelques points; ses adhérences avec les parois du sac étaient si intimes qu'il était impossible de les détruire; plusieurs brides celluleuses se croisaient en haut et comprimaient le col de la tumeur; quand on les coupa, un liquide séro-purulent s'échappa de l'abdomen. On ne jugea pas à propos d'élargir l'anneau, à cause des adhérences intimes de l'épiploon avec lui. La plaie fut fermée et pansée. Jusqu'au soir, le malade fut mieux; mais le lendemain matin il mourut. — L'abdomen renfermait environ douze onces de liquide séro-purulent; le péritoine n'offrait que de trèslégères traces d'inflammation. L'épiploon était rassemblé en une masse irrégulière, épaisse, noirâtre et presqu'entièrement contenue dans le sac herniaire du côté droit. Plusieurs points de sa surface étaient ulcérés et en suppuration; la portion contenue dans le sac était en partie gangréneuse. Le colon, qui adhérait intimément à cette masse, était fixé en travers et presqu'en contact avec l'anneau inguinal. Le sac herniaire du côté gauche avait une grande capacité, ses

parois étaient épaissies; l'anneau inguinal était très-dilaté, mais aucune partie de l'épiploon n'y adhérait plus.

Cet homme avait présenté deux maladies parfaitement semblables sous beaucoup de rapports; elles avaient différé cependant sous celui de la rapidité avec laquelle elles avaient marché, et par l'étendue du foyer purulent qui, dans le premier cas, était circonscrit dans le sac herniaire; alors aussi le malade était dans des circonstances bien plus favorables pour l'opération. Il est à remarquer que les adhérences de l'épiploon avec l'anneau inguinal gauche avaient été détruites sans doute par la suppuration et par les tractions opérées par la seconde hernie.

L'épiplocèle peut être confondue avec plusieurs maladies :

Quand l'intestin formant une hernie contient des matières, la tumenr présente quelques-uns des caractères de l'épiplocèle; l'histoire de la maladie peut, dans ce cas, éclairer le diagnostic. L'hydrocèle du cordon spermatique, la varicocèle, etc., ont quelque ressemblance avec une épiplocèle inguinale. Réciproquement, on a pris cette dernière pour une hydrocèle. Lamorier, de Montpellier, faisant une incision pour la cure radicale d'une hydrocèle, trouva une hernie de l'épiploon dans laquelle s'étaient développées des hydatides. La portion altérée fut excisée et le malade sué-



Dans presque tous les cas où la tumeur adipense natt dans l'abdomen, le péritoine est poussé en avant de manière à sormer un sac analogue au sac herniaire.

Cependant, dans le seul fait de ce genre qui s'est offert au docteur Macsarlane, la tumeur s'était sormée dans le tissu cellulaire extérieur au péritoine, près du bord externe de l'anneau inguinal interne, était descendue le long du cordon, et formait au-dehors une tumeur pyriforme volumineuse, qui n'avait point d'enveloppe péritonéale. Cette tumeur irréductible sut prise pour une épiplocèle. Après la mort, qui fut causée par une pneumonite, on trouva le péritoine attiré dans le canal inguinal en forme de cul-de-sac qui recevait les intestins. La tumeur disséquée ressemblait tellement à une masse épiploïque parvenue à la dégénérescence adipo-sibreuse, qu'on ne reconnut la nature de la maladie qu'à la situation de la tumeur en-dehors du péritoine, et à la disposition de l'épiploon qui n'avait aucune connexion avec cette tumeur et occupait la partie supérieure de l'abdomen.

## Mémoire sur la laryngite purulente; par J. P. MILLER (1).

Les études médicales se sont portées, dans ces derniers temps, plus activement qu'autrefois, sur les maladies des voies aériennes; aussi en connaissons-nous mieux la nature et le traitement. Nous savons que le gosier, le larynx et la trachée sont souvent le siège d'affections aiguës ou chroniques, qui peuvent être limitées à ces parties, mais qui plus ordinairement s'étendent à d'autres parties de l'appareil respiratoire et même l'envahissent tout entier. L'expérience nous a appris que les lésions de la portion supérieure du larynx, soit qu'elles aient pris naissance en cet endroit, soit que leur point de départ ait été le pharynx, et en particu-

<sup>(1)</sup> London Medical Gazette, jan. 12, 1833.

lier celles qui se présentent à l'état aigu, sont de toutes les plus graves par leurs symptômes et la rapidité de leur marche, et que si elles sont négligées, elles tendent ordinairement vers une terminaison funeste. De là, l'importance d'attacher un sens précis aux symptômes qui dénotent l'existence de ces maladies, leur début et leurs progrès, et d'intervenir par un traitement prompt et énergique.

La nature et la marche de l'inflammation dans ces organes sont loin d'être toujeurs les mêmes : elle peut a'y établir, suivre ses diverses périodes, atteindre son plus haut degré d'intensité, et céder de la manière la plus favorable. Une infiltration séreuse peut se former dans le tissu sous-muqueux et devenir dangereuse par sa rapidité et son étendue. Une lymphe coagulable peut être déposée à la surface de la membrane muqueuse, à laquelle elle adhérera uniformément ou partiellement, et, comme dans le cas précédent, s'opposer à la respiration mécaniquement. Quand l'état chronique domine, le gonfiement de la glotte peut être le résultat de l'épanchement dans le tissu cellulaire sous-muqueux d'une matière plus solide, en partie séreuse, en partie lymphatique; cette affection, plus lente dans sa formation, est également redoutable ; si, trompé par sa marche insidieuse, on ne s'oppose à ses progrès, elle est



Tantôt cette maladie débute dans les organes indiqués, tantôt elle semble être l'extension d'un état inflammatoire du pharynx. Elle est soudaine dans son développement et rapide dans ses progrès à un degré qui la rend extrêmement dangereuse. Elle est ou n'est pas précédée d'un mal de gorge ordinaire pendant quelques jours; tout-à-coup une grande douleur est sentie dans la gorge, et profondément dans la partie supérieure du cou; cette douleur augmente, la respiration devient précipitée et embarrassée, le pouls s'élève et toute l'économie est sous le poids de la diathèse inflammatoire. La voix est altérée, les efforts pour parler ou pour avaler sont pénibles et augmentent la douleur. La respiration devient de plus en plus embarrassée, les traits expriment une profonde anxiété, le malade n'a plus de repos et s'alarme; il y a des paroxysmes pendant lesquels la dyspnée est encore plus forte, et dans un de ces paroxysmes il meurt suffoqué; ou bien les symptômes, après avoir été extrêmement graves pendant quelque temps, commencent à s'amender et se dissipent enfin, mais beaucoup plus lentement qu'ils ne sont survenus. L'amélioration est accompagnée d'une abondante expectoration de mucosités visqueuses.

La maladie dont la description précède a de l'analogie avec l'œdême aigu de la glotte plutôt qu'avec toute autre, mais elle en diffère par la rapidité de sa marche et par la nature de la dyspnée. Dans l'œdème, la respiration est lente, l'inspiration est extrêmement difficile et l'expiration se fait comparativement avec facilité; ici, l'acte entier de la respiration est tumultueux et embarrassé; le malade est dans un état de souffrance semblable à celui où il serait, si une corde était serrée autour de son cou avec l'intention de l'étrangler lentement.

On trouvera dans les observations suivantes de plus amples détails sur les symptômes et les lésions cadavériques qui caractérisent cette maladie.

Obs. Ir. . - Mme Reid, âgée de 50 ans, dans un état de

pléthore, se plaignait, le 25 novembre 1832, d'un enrouement et d'un mal de gorge qui existaient depuis deux jours, et qu'elle attribuait à ce qu'elle avait eu froid. Elle avait beaucoup de peine à respirer et à avaler. L'arrière houche était très enflammée. Le 26, elle était mieux, mais la respiration et la déglutition étaient encore difficiles. Le 28, la respiration devient extrêmement pénible; le pouls est à 130; violens accès de dyspnée; anxiété, lividité du visage; la trachéotomie fut pratiquée. Dans la nuit du 29, une grande quantité de macosité est sortie de la trachée; la respiration est courte; elle meurt le 30.

Autopsie. — La trachée artère a été ouverte par derrière. La langue était beaucoup plus volumineuse qu'à l'ordinaire, mais sans aucune infiltration apparente de son tissu. A sa racine, sur la face dorsale, immédiatement au-dessous de la membrane qui la tapisse, on trouva plusieurs petits faisceaux de vaisseaux engorgés et dilatés qui se ramifiaient d'arrière en avant. La membrane muqueuse du pharynx et surtout du larynx était d'une couleur rouge trèsbrillante, et ramollie. La partie inférieure du larynx et toute la trachée offraient une très-grande vascularité. La membrane muqueuse était pourpre foncé, ramollie, se déchirait facilement. Immédiatement derrière l'évirelette.

déchirait facilement Immédiatement despière l'épirelette

l'épiglotte et la projection de la corne gauche de l'os hyoïde. Depuis ce dernier point en bas, le long du bord supérieur externe de la glotte, régnait une concrétion lymphatique, qui adhérait fortement à la membrane, De l'autre côté se trouvait une fausse membrane pareille, moins étendue. Dans la glotte, à des points correspondans de ses bords, étaient deux ulcérations très-larges mais très-superficielles. Les ventricules étaient fermés, et en apparence effacés par la turgescence vasculaire. Au-dessous de la fausse membrane du côté gauche, entre la corne de l'os hyoïde et le cartilage cricoïde, on trouva une tumeur grosse comme une forte amande, molle et arrondie. En soulevant la membrane muqueuse qui recouvrait cette tumeur, on mit à nu une masse blanchâtre charnue, et en y introduisant doucement un stylet, une matière purulente en sortit et la tumeur s'affaissa. Elle avait été produite par l'infiltration du pus dans le tissu cellulaire sin et lâche, et en déchirant celui-ci, on produisit l'écoulement de ce pus, quoiqu'au premier aspect on l'aurait prise pour une tumeur formée par une substance solide. Les amygdales semblèrent saines. Une grande quantité de sérosité s'était répandue dans le tissu cellulaire inter-musculaire, à la partie antérieure du larynx, et les muscles présentaient une coloration blanche; les bronches en étaient remplies.

Obs. II.º — Agnès Ruthven, âgée de 43 ans, fut prise d'une légère sièvre après s'être exposée à l'humidité. Trois jours après, 1.º septembre 1832, elle éprouva un chatouillement dans la gorge, et la sensation d'un corps qui y serait logé et qu'elle s'efforcerait instinctivement d'en faire sortir. Les tonsilles étaient très-enslammées; le pouls sort et plein. Le 2, le gonslement et l'inslammation des tonsilles ont augmenté; la déglutition est dissicile; la respiration est considérablement gênée. Le 3, aucune amélioration; la voix s'altère; de violens accès de dyspnée tourmentent la malade; taches blanches aur les tonsilles, Le 4, la lan-

gue tuméfiée, empêche de voir l'arrière-bouche; déglutition douloureuse; respiration extrêmement laborieuse; anxiété : mort à 4 heures. Les saignées générales et locales avaient été employées à plusieurs reprises ; les remèdes internes n'avaient point été négligés ; une incision avait été pratiquée sur la langue. — Autopsie. — La langue était volumineuse; il y avait un petit dépôt à sa racine au-de ·vant de l'épiglotte ; un second sur le côté droit de l'ouverture de la glotte, et un troisième sur le côté gauche. Les parties à l'entour étaient très-épaissies ; mais la tuméfaction la plus considérable était à la partie postérieure de l'ouverture de la glotte, précisément au-dessus du sommet des cartilages arythénoïdes. Cette tuméfaction était due à l'infiltration séro-purulente du tissu cellulaire, et il y avait un dépôt au centre de la masse. La trachée contenait un peu de sérosité lymphatique, et la membrane muqueuse était violemment enflammée.

Obs. III.º—Isabelle Hume, domestique, âgée de 19 ans, fut admise à l'hôpital, le 19 octobre, pour une tumeur dure, circonscrite, un peu plus grosse qu'un œuf de poule, située au-dessous de la partie supérieure du muscle aternomastoïdien. Un an auparavant, elle avait aperçu en cet enducit une petite graceour dure et deuleureure qui surit



belle fut prisc d'une violente amygdalite, après s'être exposée au froid; l'amygdale droite était considérablement développée; la respiration était un peu gênée et la déglutition fort dissicile. Des scarifications de l'amygdale procurèrent du soulagement; on prescrivit des purgatifs; l'inspiration de vapeurs chaudes. Pendant trois ou quatre jours, elle parut aller mieux. Dans la nuit du 9, elle sut prise d'une dyspnée très-intense; elle se leva, marcha précipitamment au milieu de la salle, revint se jeter sur son lit où elle expira avant qu'on ait pu lui donner aucun secours. Le chirurgien de garde l'avait vue le soir à 11 heures; elle lui avait dit qu'elle se trouvait beaucoup mieux, que la douleur de la gorge avait disparu et que la respiration était beaucoup plus facile. — Autopsie. — La tumeur sembla être due au développement d'une glande qui avait suppuré; elle était située sous le sterno-mastoïdien depuis la parotide jusqu'en avant du cartilage thyroïde. Le tissu cellulaire de la luette était chargé de sérosité, ce qui faisait ressembler celle-ci à un gros raisin à maturité. L'épiglotte était énormément boursouslée par l'infiltration d'un liquide plus épais. Il y avait plusieurs petits dépôts au-dessous de la muqueuse, dans la glotte et autour de ses bords; toute la membrane elle-même était boursoussée et vasculaire, et cet état morbide s'étendait à la trachée et aux bronches; ces dernières étaient remplies de mucosités; les poumons parurent sains.

Obs. IV.º — James Skinner, âgé de 46 ans, laboureur, fut soumis à l'opération de la lithotomie, le 17 octobre. Le 29, les urines coulaient naturellement, la plaie était presque guérie, il était très-bien. Le soir, il se plaignit d'un mal de gorge qui fut attribué au froid auquel il s'était exposé prématurément. Il souffrait dans la partie supérieure du cou; le gosier était enflammé; la luette tumésiée et alongée. Les glandes situées sous l'angle de la mâchoire

étaient engorgées. Les sangsues, les fomentations, le régime antiphlogistique furent mis en usage. Le 31, il ne pouvait rien avaler, et était menacé fréquemment de suffocation. Le gosier et la luette étaient plus gonflés, la doulour avait augmenté. Un vésicatoire appliqué sur la gorge procura de l'amélioration. Le 2 novembre, la dyspnée augmenta; il ne pouvait plus rester conché; l'anxiété était extrême. La langue s'enfla et il se forma un abcès. La douleur s'étendait de l'extrémité supérieure de la trachéeartère à l'arrière-bouche : le doigt introduit dans ce dernier endroit reconnaissait un gonflement ædémateux des parties qu'il touchait. Un sinapisme fut étendu d'une oreille à l'autre, et le soir le malade était mieux; il avait en partie recouvré sa voix, mais il ne pouvait rien avaler. On fit passer des liquides nutritifs dans son estomac, à l'aide d'un tube œsophagien. Le 3, il était beaucoup mieux. Depuis ce moment il reprit graduellement, recouvra la faculté d'avaler; la parole et la respiration devinrent plus faciles. Les vésicatoires furent continués. Quelque temps après il se plaignit de douleur dans le côté gauche de la poitrine, qui augmenta et nécessita l'emploi d'un vésicatoire. L'expectoration d'une mucosité visqueuse et tenace. et une toux fréquente qui vint rouvrir la plaie du périnée,

pas; par même raison, l'observation suivante est aussi

entourée de n peu d'obscurité.

- Robert Concord, âgé de 9 ans, fut admis à 21 novembre, pour une blessure à la tête. Le hôpital, une application de sangsues fut suivie d'un éryécembi gumens du crâne. Un traitement actif en favoa guesson. Le 8, il se plaignit de mal de gorge et d'une difficile. Le gosier était enflammé, la langue sfiée On pensa qu'il y avait eu métastase; l'érysipèle presque entièrement disparu; les lèvres étaient goncarolides battaient avec violence. Il ne cessait de he pouvait rien avaler. La dyspnée dura pendant heures à un haut degré de violence, et semblable qui ont été décrites dans les observations précédenis elle commença à diminuer. Le 10, il était mieux, es et la langue étaient moins enflées, et la déglutition étai blus facile. Le 14, il ne se ressentait plus de son affectio de la gorge.

résulte des observations qui précèdent, que l'inflammapeut, dans le larynx comme partout ailleurs, se termir par la suppuration. D'abord, le tissu cellulaire soushuqueux est infiltré de sérosité, puis d'un liquide séro-purulent; plus tard, il s'établit une secrétion de matière purulente dans un point et plus généralement dans plusieurs endroits. Le tissu cellulaire se rompt et il se forme un abcès diffus; ou bien la matière peut se rassembler lentement. détruire complètement une portion du tissu cellulaire, ou se former une cavité circonscrite par le rapprochement des cellules et des lames de ce dernier. Il n'y a pas de doute que les excavations trouvées dans le voisinage de l'épiglotte et le long de l'ouverture de la glotte, dans l'observation 1.14, devaient leur existence à cette cause. Elles avaient contenu un abcès qui s'était ouvert, soit par un travail graduel et spontané, soit par une rupture violente au moment d'un accès de toux ou de dyspnée. Nous avons vu aussi une exsudation lymphatique tapissant la membrane muqueuse aux environs des abcès, mais ceci est un trait secondaire dans le caractère de la maladie. La tuméfaction produite par la collection du pus et par l'infiltration séreuse des parties, est la cause fatale de l'occlusion de la glotte. La mort est hâtée par l'extension de l'inflammation à la trachée et aux bronches, et dans les cas heureux, la même cause re-tarde la convalescence.

On doit peu attendre du traitement, s'il n'est commencé dès le début de la maladie; il doit être largement antiphiogistique. Dans cette affection, comme dans les autres des voies aériennes, tout le canal respiratoire finit par être envahi, et cette circonstance complique le traitement qu'elle tend à rendre inefficace. On peut élever ici la question de savoir si la trachéotomie serait à propos. Il semble qu'elle ait moins de chances de succès pour la maladie qui nous occupe que pour celles dont la marche est moins rapide et moins aiguë. Sans doute, elle peut retarder la mort de quelques instans, en prévenant la suffocation due au gonflement de la glotte; mais détruira-t-elle l'inflammation de la trachée et des bronches? Des applications de sangsues et des vésicatoires répétés au cou, avec l'administration de remèdes internes appropriés aux circonstances de la maladie,



frictions avec l'huile de croton tiglium, qui ont été dernièrement l'objet des recherches de M. Andral, à la Pitié, et qui, entre ses mains, ont obtenu un succès marqué dans la cure d'une stomatite couenneuse extrêmement rebelle? L'insuffisance des antiphlogistiques exige qu'on leur associe d'autres moyens rapides dans leur action, et de violens irritans de la peau semblent devoir obtenir la préférence.

Quoi qu'il en soit, la tendance de l'inflammation à se terminer par la suppuration du tissu cellulaire sous-muqueux peut être admise comme caractère distinctif d'une maladie inflammatoire particulière, et le docteur Miller a eu raison d'attirer l'attention des praticiens sur ce sujet; mais toutes les recherches ne doivent pas être consacrées à la pathologie; la thérapeutique doit y entrer pour beaucoup si l'on ne veut pas se borner à une vaine classification purement scientifique.

G. R.

Observations sur la vision; par B. F. Joslin, M. D., Professeur de Mathématiques et de Physique au collège de l'Union. New-York (1).

I. Accommodation de l'æil aux diverses distances. — M. Joslin, occupé de certaines expériences physiologiques qu'il promet de publier plus tard, avait produit, à l'aide du stramonium, une dilatation de la pupille d'un de ses yeux. Il s'aperçut alors que la vision de ce côté était un peu moins distincte que dans son état ordinaire. En cherchant à se rendre compte de ce phénomène, il reconnut qu'il n'avait lieu que pour les objets situés à une certaine distance. Tous les objets placés dans l'appartement où il était lui paraissaient un peu obscurs, tandis que ceux qui étaient en dehors, à une distance de plusieurs perches; étaient

<sup>(1)</sup> The American Journal of the Medical Sciences. Mai 1831.

262 VISION.

aussi distincts pour un œil que pour l'autre. Il plaça eur contact avec l'œil et directement devant la pupille dilatée, un disque opaque, percé d'une ouverture circulaire d'un diamètre à-peu-près égal à celui de la pupille de l'autre œil, et il reconnut qu'il n'y avait plus alors de différence appréciable dans la netteté de la vision entre les deux yeux, à quelque distance que ce fût. Gependant il observa qu'il était nécessaire d'employer des ouvertures d'un diamètre différent, suivant la distance des objets, et cela non seulement lorsque le corps était à la distance de la vision distincte pour les petits objets, mais encore à des distances de plusieurs pieds. Moins cette distance était grande, moins aussi l'ouverture du disque le devait être; en sorte que, en employant tour à tour des diaphragmes percés d'ouvertu res différentes, il parvint à obtenir la même netteté de vision qu'avec l'œil dans son état naturel. Ce résultat cependant n'était exact que pour la vision directe; car dans la vision oblique. les rayons latéraux et trop obliques du cône lumineux, ne peuvent pas être exclus par le moyen des diaphragmes, et aucun autre moyen artificiel ne peut, dans ce cas, remplacer le diaphragme intérieur naturel, c'est-à-dire, l'iris, que le docteur Wollaston a si heureusement imité dans ses lunettes périscopiques. Il est probable aussi que,

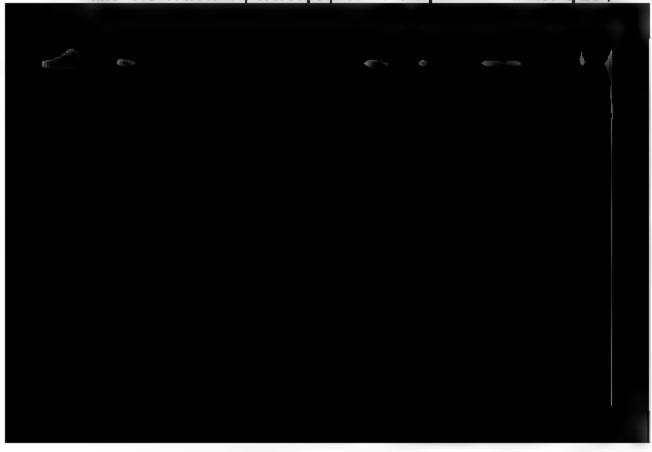

la paralysie d'aucune autre partie agissant pour adapter l'œil à la vision des objets à des distances variables. La question de savoir si un changement quelcouque de l'iris amène généralement cette modification de l'œil dans la vision ordinaire, ou même s'il accompagne cette modification, est un point sur lequel les physiologistes ne sont pas d'accord. Les expériences précédentes semblent être en faveur de l'affirmative. »

Malgré les nombreuses conjectures sur les usages présumés des procès ciliaires, et les hypothèses non moins nombreuses sur les modifications que l'œil devrait subir pour voir distinctement à des distances différentes, on n'a peut-être jamais attribué ces modifications à un changement dans la forme du cristallin, changement opéré par une action simultanée des différentes parties des procès ciliaires. On a supposé une action produisant un déplacement latéral; mais cette action ne pourrait avoir l'effet qu'on lui suppose, et il est beaucoup moins probable qu'elle ait lieu, qu'une contraction ou une dilatation générale, surtout si nous considérons les procès ciliaires comme appartenant au tissu érectile.

d'un cheval qu'on avait abattu en parfaite santé, j'ai trouvé l'adhérence des procès ciliaires à la capsule du cristallin extrêmement forte. Il me sembla qu'il fallait dix fois plus de force pour en détacher l'un d'eux, que pour rompre un volume égal des fibres du cristallin, de la contraction desquelles M. Young supposait que la modification en question dépendait. Cependant dans l'œil humain on regarde en général cette adhérence comme faible. Elle est peut-être assez forte pendant la vie pour produire quelques petits effets, et il n'est pas nécessaire de supposer que l'adaptation de l'œil dépend exclusivement d'un seul tissu, ni que les différentes parties de l'œil qui peuvent tendre à produire cet effet, ont la même influence relative chez les

différens animaux. L'adhérence plus forte du cercle ciliaire chez divers animaux peut indiquer, sinon une fonction différente, au moins une part plus grande dans la fonction résultant de l'action combinée des différentes parties, et par un mécanisme différent. Je suis bien loin de donner ces idées comme une explication exacte du phénomène, mais je les expose seulement pour fixer sur ce point l'attention des physiologistes.

"Quoi qu'il en soit de l'exactitude de cette hypothèse, il me semble qu'on n'a jamais repoussé ni théoriquement, ni expérimentalement, la nécessité d'une adaptation de l'œil à la vision des objets, suivant les distances. Il est vrai que M. Magendie a observé que l'image d'objets placés à différentes distances, et formée au fond de l'œil d'un animal mort, est nette et distincte, et que l'on a regardé le résultat de cette expérience comme inconciliable avec la théorie de l'adaptation de l'œil. Mais à moins que la grandeur angulaire de l'objet ne soit pas très-considérable, l'image formée au fond de l'œil est beaucoup trop considérable pour qu'on puisse, par cette expérience, juger de son irrégularité; car, dans ce cas, l'image qui produit en nous la perception est l'image d'une image, et est avec l'image primitive àpeu près dans le même rapport que cette dernière avec



vision. 265

On n'écarte pas la dissiculté, comme on l'a supposé, en disant que l'œil est une chambre noire; car cet instrument lui-même, lorsqu'il est muni d'une lentille, exige d'être a justé aux distances, et la raison pour laquelle il peut sembler faire voir distinctement les objets placés à plusieurs milles de distance, me paraît être que, à de grandes distances, une certaine différence d'éloignement produit dans l'obliquité des rayons une différence moindre qu'une égale différence de distance pour les objets rapprochés. En esset, pour ces derniers le défaut serait sensible à l'instant même. Mais, d'un autre côté, si l'on ajuste l'instrument pour des objets rapprochés, il ne serait d'aucun avantage qu'une infinité d'autres rayons vinssent dans toutes les directions d'un objet éloigné, à moins que ceux qui émanent d'un point unique ne fissent avec chacun d'eux et avec la cornée le même angle moyen que ceux qui viennent d'un point unique d'un objet rapproché, ce qui est impossible.

- De plus, l'enlèvement d'une portion des humeurs de l'œil ou de l'iris aggrandit l'image en empêchant la concentration d'aucun cône lumineux sur un point unique de la rétine. Un changement quelconque dans la longueur normale de l'axe produit le même effet. Ainsi, la grande étendue de l'humeur vitrée n'a pas seulement pour usage d'augmenter le champ de la vision, mais est encore indispensable pour placer la rétine à la distance précise à laquelle l'image est la plus parfaite. Ce point est un de ceux dont l'importance n'est pas suffisamment appréciée par les physiologistes qui parlent aussi vaguement des autres humeurs de l'œil, comme servant seulement à augmenter l'intensité de la lumière.
- » Enfin, tout changement dans la distance de l'objet, dans le pouvoir réfringent de l'œil, ou dans la longueur de son axe, doit produire un changement dans la netteté de la vision, à moins qu'un changement simultané dans deux ou plusieurs de ces circonstances ne vienne faire compensation.

Il est vrai que différentes parties que plusieurs physiologistes et physiciens ont considérées comme pouvant opérer cette compensation, ont été enlevées par certains autres ou placées dans des circonstances où leur action était nulle, et cependant la faculté de compensation est demeurée intacte. Ces résultats, en apparence contradictoires, peuvent cependant se concilier par une hypothèse moins simple. Cette hypothèse, d'ailleurs, s'accorderait parfaitement avec la règle admise en philosophie, que l'on ne doit admettre, comme causes des phénomènes naturels que celles qui sont vraies et qui suffisent pour les expliquer. En effet, pour le phénomène qui nous occupe, il est prouvé qu'il n'y a pas qu'une seule cause, mais aucune de celles qui existent n'a été démontrée complètement suffisante isolément.

D'après les considérations précédentes, on peut comprendre comment la lecture assidue à la lumière, ou toute autre occupation qui exige l'examen d'objets d'un petit volume et très-rapprochés à une lumière faible et conséquemment pendant que la pupille est dans un état de dilatation, a une tendance à produire la myopie. Car, pendant l'obscurité du soir, la dilatation de la pupille, qui résulte nécessairement de la sympathie involontaire existant entre la rétine et l'iris est tout. Cuit défendable à la ricion de la pupille.

objets que la vision peut saire apprécier, continue M. Joslin, je crois avoir vu l'un de ceux qui sont placés le plus près possible de l'œil; je veux parler du liquide secrété par la glande lacrymale et rendu visible par la résraction de la lumière à sa sursace ondulée, au moment où il passe à la sursace antérieure de la cornée. Ce liquide contient des particules sphériques dont une partie peut-être provient de la secrétion des glandes de Méibomiùs. Voici les expériences que j'ai saites sur ce point et qu'il sera facile de répéter.

» Si une personne, en fermant presque complètement les yeux, fixe ses regards sur une fenêtre ou sur tout autre corps éclairé et presque immobile, l'espace lumineux paraît rempli d'une multitude de petits points brillans de forme circulaire et environnés d'un anneau noir. Quelques-uns de ces cercles sont plus grands que les autres et paraissent simples, doubles ou multiples. On aperçoit souvent, en outre, une surface ondulée dont chacune des ondes est continue ou bien composée d'une chaine de globules. Tous ces objets se meuvent lentement, verticalement, de haut en bas. Je me suis assuré que ce mouvement dépend de la pesanteur; car en faisant prendre à la tête diverses directions, la direction générale de ce mouvement est toujours verticale de haut en bas; je dis la direction générale, car dans quelque position que soit placée la tête, on observe par fois des mouvemens instantanés et très-peu étendus qui résultent de légers mouvemens involontaires des paupières et du globe de l'œil et qui impriment à la partie du liquide contiguë au bord du cartilage tarse, un mouvement qui doit naturellement se transmettre à toute la nappe visible et y produire un déplacement simultané. L'observation ne laisse aucun doute sur la nature de ces légers mouvemens. En effet, le moment de leur commencement, leur direction, leur durée et leur étendue, sont toujours en harnage avec les phénomènes dont nous venons de parler. Cependant d'autres objets s'aperçoivent encore dans les circonstances que nous

avons indiquées; mais il ne faut pas les confondre avec les points lumineux en question. Ce sont des points moins distincts dont les mouvemens sont rapides, irréguliers, et qui ressemblent à des étincelles électriques. Il est aussi nécessaire pour ne voir que les mouvemens du finide lacrymal sur la cornée, sans aucun mélange, d'éviter tout mouvement volontaire de l'œil, en dirigeant l'axe optique aussi fixement que possible sur quelque point immobile dans l'espace. En prenant ces précautions en parvient toujours à voir passer successivement le liquide du haut en bas de la cornée transparente, et on le suivra facilement jusqu'à ce qu'il soit hors du champ de la vision. Cette tendance constante à suivre la ligne de gravité dans les diverses positions de la tête, prouve que ces objets sont quelque matière gravitante. La continuité du phénomène, lorsque le corps est dans la position verticale, ne permet pas de croire qu'il ait son siège dans les humeurs de l'œil; d'un autre côté, le centre lumineux et l'anneau obscur des points circulaires, le milieu brillant et les côtés parallèles obscurs des points linéaires, et enfin les variétés qu'on observe dans l'aspect et le nombre des anneaux, produisent absolument les mêmes effets que des globules fluides et transparens et des ondes liquides pourraient déterminer à la surface de la cornée



le côté gauche d'une page imprimée, d'une ligne et même d'un motn'était pas perçu tant que les yeux étaient dirigés sur le milieu de l'objet. Il y avait donc une insensibilité de la moitié droite de la rétine des deux yeux. Dans ces deux cas, une ligne brisée ou en zig-zag, faiblement éclairée, se montra devant les yeux, au-dessus et à gauche du point vers lequel l'axe visuel était dirigé, quelle que fût d'ailleurs cette direction, et à quelque moment qu'elle changeât. Cette ligne, autant que je pus le déterminer, me paraissait située dans cette partie du champ visuel qui était le plus complètement obscure. Dans le premier cas cette ligne avait la forme angulaire et paraissait composée de deux lignes en zig-zag se réunissant sous un angle d'environ 60 degrés. Cette figure se mouvait lentement et semblait se diriger en haut et à gauche, et elle disparut à peu près au moment où la vue revint à son état normal. Dans le se cond cas, la figure ne présentait qu'une ligne formée elle-même de plusieurs autres petites lignes disposées en zig-zag; mais la direction qu'elle semblait affecter dans son mouvement, était presque droite et horisontale. Son extrémité gauche parut s'élever graduellement, et dans cette position oblique elle finit par disparaître entièrement. L'espace entier occupé par ces objets, soutendait un angle visuel d'environ 20.º Leur coexistence avec l'hémiopsie me semble assez importante à noter, car des observations de même nature pourraient jeter quelque jour sur la pathologie de cette affection. On sait que c'est d'après les faits qu'il a observés dans cette maladie, que Wollaston a constaté la semi-décussation des nerss optiques. »

## REVUE GÉNÉRALE.

## Anatomie et Physiologie.

The an wiscome quasimum; par M. Mayor. - Il résulte des observations de cet auteur : 7.º que dans l'état normal la véricule ombilicale de l'embryon humain reste visible depuis le commencement jusqu'à la fin de l'entier développement de ce dernier. Dans le placente de deux jumenux à terme, ou peut très-bien recennaître deux vésicules. 2.º que le conduit de la véricule ombilicale ne devient perméable que trois ou quatre semaines après la descente de l'ouf dans l'utérus; 3.º que la vésicule ne renferme aucune substance jaunâtre , pulyérulente : que sen conduit , bien que très-intant et perméable , est tellement étroit, qu'il ne peut servir que bien peu à la nutrition de l'embryon, quoique celui-ci ait un volume fort minime dans les quatre premières semaines de son développement. En outre, il faut remarquer que la véricule ombilicale est grosse chez les carniveres , tandis qu'elle est très-petite, et peut à peine contenir quelques gouttes de liquide ches les herbivores : dans l'espèce humaine, elle a peu de capacité; 4.º que plusieurs observations portent à conclure que la circulation du sang persiste long-temps dans les vaisseaux emphale-mésentériques, tandis que la permeabilité du conduit de la vérioule ombilicale n'existe que insqu'au troisième mois de la gestation. Chez un fostus monstrueux, venu à terme, les vaimeaux emphale-mésentériques étaient très-distincts dans tout leur trajet (Allgemeine medicinische Zeitung,

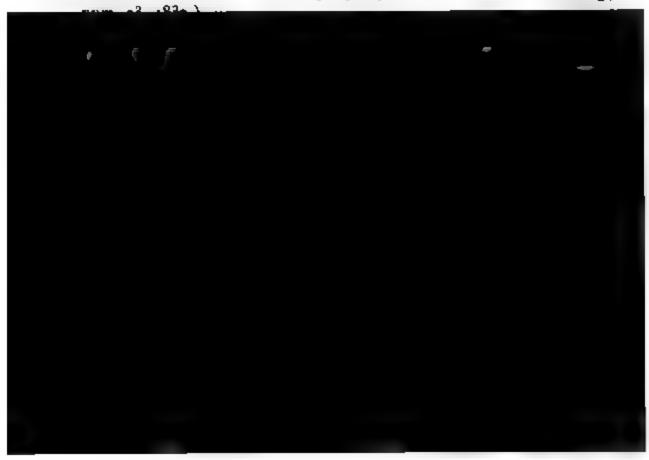

force latente d'attraction. En écartant cette force latente d'attraction qui n'est qu'une supposition inutile, pour ne pas dire imphilosophique, la théorie de M. Stevens est fondée sur des faits qui paraissent à M. Turner nouveaux et d'une grande importance. Si l'on prend en effet un caillot solide de sang veineux, que l'on en coupe une tranche mince, et qu'on la plonge pendant une heure ou deux dans une certaine quantité d'eau distillée fréquemment renouvelée, on voit que, à mesure que le sérum est entraîné par l'eau, la couleur du caillot devient de plus en plus foncée; et lorsqu'il ne reste presque plus de sérum, il paraît tout-à-fait noir. Dans cet état, on peut l'exposer à l'atmosphère et à un courant d'air sans qu'il éprouve aucun changement de couleur. Il suit de là que, lorsqu'un caillot de sang veineux imbibé de sérum est rougi par l'action de l'air, la présence du sérum est indispensable à l'accomplissement de ce phénomène. M. Stevens croit que le sérum contribue à ce changement par les sels qu'il contient; car lorsqu'un caillot de sang noir, que l'oxygène ne peut rougir, est plongé dans une solution pure de sel commun, il acquiert très-promptement la teinte rouge du sang artériel, et la perd de nouveau lorsqu'on enlève le sel par des lotions répétées dans de l'eau distillée. On peut donc, par ce moyen, reproduire alternativement la couleur du sang artériel et celle du sang veineux.

Tels sont les faits principaux observés par M. Stevens. Quelques physiologistes paraissent disposés à en discuter la valeur; mais M. Prater, dans un ouvrage récent sur ce sujet, les adopte entièrement, et les expériences de M. Stevens, répétées avec soin par M. Turner, lui ont fourni des résultats tout-à-fait en leur faveur. Assisté de son collègue M. Quain, il recueillit une certaine quantité de sang provenant de l'artère fémorale d'un chien, et dont la teinte était parfaitement artérielle. Le lendemain, un caillot solide s'était formé, et il en enleva plusieurs tranches très-minces avec up canif très-tranchant. Il épuisa tout le sérum, en lavant àplusieurs reprises ces tranches avec de l'eau distillée qu'on avait préalablement fait bouillir à gros bouillons, et qu'on avait laissé refroidir dans des bouteilles parfaitement bouchées. Pour éviter d'entraîner la matière colorante, et pour entraîner cependant le sérum, l'eau fut versée très-doucement sur les tranches. Après cinq ou six lavages, qui durérent environ une heure, M. Turner plaça les tranches dans une soucoupe à côté du caillot dont elles avaient été détachées, et il les soumit à l'examen de plusieurs médecins de ses amis. Ils s'accordèrent tous à dire que le caillot qui n'avait pas subi de lavages présentait bien tous les caractères du sang artériel, tandis que les portions qui avaient été lavées avaient toutes les propriétés apparentes du sang veineux. En effet la couleur des tranches était tout-àfait noire. En plongeant une de ces tranches dans le sérum du même sang, elle reprit bientôt la teinte brillante du sang artériel, et il en fut

de même presque instantanément d'une autre tranche qu'on plongez dans une solution de bi-carbonate de soude. Il arrive souvent que, par ce dernier procédé, la teinte rouge reproduite est plus vive que celle du sang artériel; mais on arrive facilement à une couleur parfaitement semblable en employant une dissolution saline convenablement étendue.

a Je crois, dit M. Turner, ne devoir tirer de ces expériences que la conclusion suivante : la couleur rutilante du sang artériel n'est pas due à l'oxygène, mais, comme M. Stevens le pense, à la matière saline du sérum. Le sang artériel employé dans l'expérience que j'ai rapportée avait été complètement oxygéné, comme on dit, dans le corps de l'animal, et il n'aurait pas dù dans cet état, perdre sa couleur brillante par la simple séparation du sérum. Le changement du sang veineux en sang artériel paraît, contrairement à la doctrine généralement reque, dépendre de deux conditions essentiellement distinctes : Pune est un changement chimique indispensable à la vie, et qui s'accompagne d'une absorption d'oxygène et d'un dégagement d'acide carbonique; l'autre dépend de la matière saline du sang qui donne une teinte rutilante à la matière colorante après qu'elle a été modifiée par l'action de l'oxygène. Telle me paraît être la conséquence naturelle à déduire des faits que j'ai exposés plus haut; cependant, comme les observations sur lesquelles elle est fondée sont encore peu nombreuses, je pense que de nouvelles recherches sont nécessaires pour la confirmer ou la modifier. » (Elements of chemistry, by D. Turner, nouvelle édition; et Edinburgh med. and surg. Journal; janvier 1833.)

## Pathologic.



l'enfant cherchait toujours un point d'appui pour reposer sa tête, et, quand il en était privé, il la soutenait avec une de ses mains. Pour regarder soit à droite ou à gauche, il ne pouvait faire opérer à sa tête des mouvemens de rotation sur son axe; aussi était-il obligé d'imprimer au tronc des mouvemens de totalité comme font les personnes atteintes de torticolis. A deux ans révolus, la tête était plus grosse que celle d'un adulte; sa région sincipitale était fortement aplatie; elle présentait latéralement, par une sorte de compensation, un énorme renflement qui régnait sur les régions pariétales, temporales, et occipitale principalement.

A trois ans, l'enfant fit une chute dans laquelle la tête reçut tout le choc. Dès lors, cris plaintifs, douleur vive et continue qu'il rapportait à cette partie du corps. Dégoût extrême pour les exercices du corps; loin de se mêler aux jeux des enfans de son âge, taciturne et morose, il restait toujours assis ou couché. Toutefois, si la vie de relation commençait à perdre de son activité, il n'en était pas ainsi de la vie organique, il mangeait et buvait assez bien. Depuis l'époque de la chute, les convulsions se renouvelèrent avec beaucoup plus. de fréquence; un jour, pendant une de ces convulsions, il vomit des vers lombricoïdes. Quatre mois après sa chute, cet enfant fut subitement frappé d'une hémiplégie du côté gauche, côté vers lequel. s'inclinait ordinairement la tête. Le bras et la jambe de ce même côté étaient sans mouvement; la langue participait à cet état de pa-. ralysie. Dans l'émission de la parole, chaque mot était entrecoupé par un moment de silence, comme s'il eût fallu au cerveau un instant de repos pour l'élaboration des idées. Peu de jours après l'apparition de . cette hémiplégie, le petit malade est frappé tout-à-coup de cécité; les pupilles étaient rétractées, immobiles, et les yeux un peu ternes.

A trois ans et demi, la paralysie devint complète dans les parties latérales du corps; la main droite fut la dernière partie des membres qui ait été atteinte. De ce nouvel accident il résulta une contracture extrêmement forte des doigts. La vessie était également frappée de paralysie, aussi y avait-il sans cesse incontinence d'urine. Réduit à cet état déplorable, cet enfant restait quelquefois quarante-huit heures sans vouloir prendre d'alimens, ni même de boissons. Au sortir de cette indifférence extrême pour tout ce qui se rattache aux besoins de la vie, il témoignait encore, par quelques mots, mal articulés, par quelques signes ou par des cris, le désir de prendre quelques alimens.

Cinq semaines avant la mort, la faculté d'entendre, qui, jusqu'à ce jour, avait encore existé, fut totalement anéantie. Ainsi, plus de mouvemens, plus de vision, plus de paroles, plus de sigues, plus d'audition; il ne restait à cet infortuné qu'un léger cri. Eau sucrée pour

toute alimentation. A la suite des nombreuses convulsions qui se renouvelaient chaque jour, immobilité complète, raideur tétanique. Parfois l'enfant conservait la conscience du moi, car il pouvait encore former un jugement confus sans doute sur l'attitude dans laquelle on le plaçait. Sa mère le couchait-elle sur son lit, aussitôt il fai-sait entendre quelques sons plaintifs; venait-elle alors le prendre sur ses bras, de suite les cris cessaient Il rendit le dernier soupir le 12 septembre 1832, au milieu d'une violente convulsion. Il avait atteint sa quatrième année.

Voici l'énumération des moyens thérapeutiques que j'ai employée: pédiluves; sangsues au-dessous des apophyses mastoides, sinapismes aux pieds; vésicatoire à la noque et même sur le cuir chevelu; infusion de tilleul; eau d'orge gommense; vermifuges; potions calmantes,

éthérées, antispasmodiques; lavemens adoucissans, etc.

Nécropsie. — L'ouverture du cadavre a été faite vingt-quatre heures après la mort. Rigidité cadavérique très-prononcée; membres supérieurs et inférieurs fortement contracturés; doigts de la main gauche tellement înfléchis sur la face palmaire, que la peau de cette partie en a été exceriée par les ongles; maigreur générale portée jusqu'au marasme; aussi l'enfant vivait-il depuis long-temps aux dépens en quelque sorte de sa propre substance; yeux ternes et profondément enfoncés dans leur orbite; pupilles rétractées; crystallins opaques; os des pommettes très-saillans; en un mot, face hippocratique.

Volume total de la tête énorme; sa forme était celle d'une sphère aplatie au sinciput, peu développée en avant, très-saillante latéralement, et on ne peut plus prononcée en arrière. Par le toucher, on s'assurait que les foutanelles, produites par le défaut de rapprochement des os du crâne, étaient étendues d'un pouce et demi dans leur

diamètre transversal.



torze onces; et enfin, les couches optiques, les corps striés, les cornes d'Ammon et les toiles choroïdiennes, étaient développés en raison directe de l'étendue de ces cavités.

Dans le lobe droit du cervelet, j'ai trouvé un tubercule du volume d'un œuf de poule, de forme arrondie, de couleur jaune-serin. Son tissu était à l'extérieur à l'état de crudité et ramolli à son centre. Cette production accidentelle, développée aux dépens de la substance du cervelet (car elle remplaçait toute sa partie antérieure qui mauquait absolument), était immédiatement en rapport avec les méninges.

En séparant l'encéphale de la moelle épinière, j'ai trouvé, reposant sur la surface basilaire du sphénoïde, une vésicule polypeuse du volume d'une noix, adhérente au cervelet, et que j'ai pu écraser entre les doigts. La portion gauche du cervelet n'a rien présenté qui fût digne d'être noté.

Cette observation, qui n'est certainement pas nouvelle en son genre, ne laisse pas, ce me semble, d'offrir quelque intérêt sous le rapport de la coïncidence des diverses altérations organiques qu'elle présente et sous celui de la marche des phénomènes qui en ont été le résultat. Épanchement séreux, tubercule et polype du cerveau, tèlle est la nature de l'affection; perversion, trouble de l'inervation, convulsions, paralysie progressive et mort, telle en a été la conséquence. Lorgqu'on songe que, dans une foule de cas d'apoplexie cérébrale, là même où l'anatomie pathologique ne fait rien découvrir d'appréciable à nos sens, les malades sont subitement foudroyés, le médecin observateur n'a-t-il pas lieu d'être étonné de voir des sujets traîner leur existence durant des années entières, chez lesquels il y a une série de désordres aussi marqués que dans le cas dont il s'agit ici. Comment concevrait-on en effet, si les symptômes étaient toujours en rapport avec l'étendue des lésions, que ce malheureux enfant ait pu aussi long-temps soutenir une vie végétative dans laquelle la plupart des organes sensoriaux ont été successivement frappés comme d'une mort en détail? En attendant à cet égard des explications satisfaisantes, convenons qu'il règne dans certaines maladies bien de l'obscarité sur les rapports des effets symptomatiques avec leurs causes morbides.

Hémorrhagie dans la moelle alongée et la protunérance annulaire, sans symptomes prácurseurs; mont en deux neures; obs. rec. par le docteur Ollivier, d'Angers.—Le nommé Mantague, âgé de 72 ans, d'une constitution robuste, avait toujours joui d'une parfaite santé, et n'éprouvait aucune des infirmités qu'il est assez commun d'observer à l'âge avancé où il était arrivé. Le 27 janvier 1833, il part de sa demeure, voisine de la barrière Montmartre, et se rend à la barrière

de Fontainebleau, où il était attendu pour recevoir de l'argent (La distance peut être évaluée à une lieue environ). En arrivant, il se plaint de ressentir beaucoup de fatigue, il s'assied, et tombe presque aussitôt sur le côté, en vomissant le café au lait qu'il avait pris à son déjeuner. Dans cet état, la face était rouge, les yeux injectés, la bouche n'était déviée ni à droite ni à gauche, la respiration lente et raleuse, coma profond, perte complète de connaissance; on se hêta de placer le malade sur un lit, et dans ce transport, on remarqua que les membres supérieurs et inférieurs se raidirent convulsivement, phénemêne qui se reproduisit passagèrement à plusieurs reprises, et fut suiyi de leur résolution. La respiration devint de plus en plus difficile, stertoreuse, se ralentit progressivement, et le malade succomba au bout de deux heures. On ne s'assura pas și la sensibilité s'était conservée jusqu'à la fin. Cette mort inattendue du nommé Mantague chez la personne chargée de lui payer une rente viagère, et survenant au moment où il arrivait pour réclamer un payement, ayant donné lieu à quelques soupcons, le procureur du roi me chargea de rechercher si elle résultait d'une cause violente ou naturelle.

Ouverture du cadavre 48 heures après la mort. — Pâleur générale, rigidité cadavérique générale, nulles traces de chaleur dans les diverses parties du corps. Tous les viscères de l'abdomen dans l'état eain. Les deux poumons sont adhérens aux plèvres costales par des brides celluleuses anciennes et frganisées : le poumon droit contient une grande quantité de sang noir, très-liquide, qui s'écoule, par un jet continu, des incisions pratiquées près du bord postérieur de cet organe. Cœur très-volumineux, les parois de ses cavités notablement hypertrophiées, surtout celles du ventricule gauche, avec dilatation de sa cavité Le sang des gros troncs vasculaires est noir et très-liquide.

protubérance, et l'on n'en retrouvait aucune trace dans le troisième et quatrième ventricules; ce liquide s'était infiltré latéralement dans l'épaisseur des deux pédoncules cérébraux jusqu'à leur jonction avec les couches optiques: en un met, il n'occupait que les faisceaux antérieurs de la moelle.

Cette hémorrhagie du centre de la protubérance cérébrale et des combranchemens supérieurs de la moelle épinière, a présenté les phénomènes qu'on a déjà constatés dans cette espèce d'apoplexie; la raideur convulsive des membres qui se manifesta d'abord, et à laquelle succéda leur paralysie, est un symptôme constant alors. (Traité de la moelle épin. T. 2, p. 522). Je me bornerai à une seule réflexion; c'est que l'autopsie a confirmé ce que les antécédens du malade rendaient déjà très-probable, savoir : que la déchirure de la moelle alongée et l'hémorrhagic sont survenues tout-à-coup sans avoir été précédées par un ramollissement inflammatoire ou autre, car on ne pourrait concevoir qu'une altération de cette espèce eût existé primitivement au centre de la moeile alongée, et permis néanmoins au malade de faire une lieue à pied sans causer le moindre accident, ni la moindre vacillation dans la marche.

Anévrysme de l'aorte qui s'ouvrit dans l'œsophage et n'entraina-LA MORT QUE DEUX MOIS APRÈS; observ. par M. Samuel Cooper. -John Backhouse, âgé de 38 ans, charron, doué de muscles vigoureux, portait une tameur de cinq pouces de diamètre, très-proéminente, offrant des battemens énergiques, au côté gauche des vertèbres dorsales et s'étendant sous la base du scapulum qui était considérablement déjeté en dehors. Il se plaignait de palpitations, de gêne dans la respiration et de crachats sanguinolens. A l'aide de la saignée, d'un régime sévère, de la digitale, des purgatifs et du repos, il se rétablit si bien dans trois semaines, qu'il put reprendre ses travaux, tout pénibles qu'ils étaient, et les continuer sans difficulté pendant. près de huit mois. Le 16 septembre 1830, il vomit tout-à-coup près de trois pintes de sang et s'évanouit; quand il revint à lui, il rendit une grande quantité de sang par l'anus, et le 27 du même mois, se trouvant mieux qu'avant sa perte de sang, il retourna à son travail et le continua sans interruption jusqu'au 6 novembre; ce jour-là, se trouvant indisposé, il resta chez lui et envoya chercher un médecin. Il était faible, son pouls battait sans énergie; la tumeur du dos avait di paru; cependant on sentait les battemens en appuyant la main fortement. Le 9 novembre, il expira après avoir vomi près d'une pinte de sang vermeil.

Le cour et les poumons étaient sains. L'aorte était anévrysmatique un peu au-dessous de sa crosse. Le sac anévrysmal, qui était trèsample, était en contact en arrière avec les vertèbres dorsales et les côtes; mais la plus grande partie de ce sac s'étendait entre le dia-

phragme et le poumen gauche, sur le bord duquel il enveyait un prolongement en forme de tumeur de la grosseur d'un citron. Toute la portion configué au poumen était remplie de fibrine formant des couches concentriques, dont les plus externes étaient extrêmement formes et rememblaient à de la viande bouillie. Du côté du rachie, le sac contenait du sang en partie liquide. L'anéveysme avait détruit l'extrémité vertébrale de la sixième et de la septième côte, les apophyses transverses et une portion considérable du corps des trois vertébres dorsales voisines. Le poumon gauche, qui offrait une couleur et une consistance normales, avait été évidenment comprimé. La poche anévrysmale communiqueit avec l'œsophage par une ouverture assez large, au niveau de la bifurcation des bronches, auxquelles elle était adhérente. L'estomac contenait trois livres de sang et plusieurs ouces de sérosité; le duodénum contenait une livre de sang.

Dans cette observation, il y a plusieure circonstances dignes de

remarque :

1.º Le malade avait survéeu à la première rupture de l'anévrysme depuis le 16 septembre jusqu'au 9 novembre, époque à laquelle arriva la seconde hémorrhagie qui fut mortelle. Ainsi il avait pu se livrer à des travaux fatigans pendant deux mois, quoiqu'une communication eût été établie par l'ulcération entre l'aorte anévrysmatique et l'essophage. Sans doute il avait dû son salut à la syncope qui suivit cette perte de sang et qui, en suspendant l'impulsion du cœur, avait favorisé la formation d'un caillot précisément contre l'ouvertore fatale.

2.º Après cette première hémorrhagie, la tumeur anévryantale avait disparu complètement.

3.º La tumeur, quand elle existait, déjetait en dehors la base du scapulum M Samuel Cooper n'avait point encore vu cet effet produit



du sternum; cette tumeur ne céda ni aux saignées générales et locales ni aux cataplasmes; elle s'ouvrit le 46.° jour de la maladie, et laissa voir les côtes cariées. La malade crachait du pus en grande quantité, et était affectée d'une fièvre hectique avec sueurs colliquatives. Dans la 38.° semaine de sa grossesse, elle accoucha facilement d'un enfant bien portant. Pendant quatre années cette femme continua à expectorer du pus, et à en faire sortir par la plaie chaque fois qu'elle toussait. Dans la cinquième année, la plaie se ferma, la toux et l'expectoration purulente diminuèrent et disparurent enfin complètement, et la malade se trouva guérie par les seules forces de la nature. (Heidelger klinische Annalen, t. VII, 3.° cáh.)

Plaie pénétrante du bas-ventre; fracture de l'os pubis; lésion DE LA VESSIE; GUÉRISON; obs. par le docteur Waltz - Un jeune homme vigoureux, de vingt et quelques années, reçut un coup de pistolet, de la distance de dix pas, dans la soirée du 30 août 1827. La pâleur, la face hippocratique et l'affaiblissement progressif et extrême du pouls firent craindre une hémorrhagie interne. La balle était entrée à un demi-pouce au-dessus de la verge, un peu à droite, avait fracassé l'os pubis droit, traversé le bassin et était sortie par la fesse droite à un pouce et demi de l'anus. Du sang et de l'urine s'écoulaient par l'ouverture antérieure de la plaie. Quand le blessé se sut un peu remis il se plaignit d'envie d'uriner et d'aller à la selle, sans pouvoir y satisfaire. On couvrit légèrement les plaies et on porta le malade à la ville, distante d'une lieue et demie. En route, le ténesme augmenta, le ventre se tendit et devint douloureux. Aussitôt après l'arrivée en ville, on introduisit une algalie dans la vessie, et on évacua 8 à 10 onces de sang pur, ce qui diminua la tension du bas-ventre. L'algalie resta en place; un lavement provoqua une selle.Le malade ne permettait pas le moindre attouchement de la plaie. On administra un calmant et le malade dormit tranquillement pendant quelques heures après minuit. Beaucoup de sang s'écoula par l'algalie, et beaucoup d'urine par la plaie antérieure. Le 31 l'écoulement continue; douleur vive à la cuisse droite et à la tubérosité ischiatique; le soir, un peu de fièvre. 1er septembre: insomnie; ténesme, tension et sensibilité du basventre, fréquence et tension du pouls, soif. L'algalie qui s'était dérangée, introduite de nouveau, donne issue à trois ou quatre onces d'urine sanguinolente suivie de sang épais, décomposé, fétide. Légère rémission. L'algalie est expulsée avec une certaine force. Fièvre peu intense. 2 septembre : écoulement abondant d'urine par la plaie antérieure; la postérieure est presque fermée; constipation, apyrexie, douleur à la cuisse. (Electuaire lénitif). 3 septembre : dans la nuit, pour la première fois, émission d'urine volontaire; quelques selles liquides, appétit. On enlève de la plaie quelques esquilles osseuses. 4 septembre : émission de beaucoup d'urine par l'urêtre, peu

par la plaie de laquelle on enlève quelques poils et quelques caquilles ; état général satisfaisant. 5 et 6 esptembre : écoulement d'urine plus abondant par la plaie antérieure. Douleur dans la région du fond de la vessie qui paraît dur ; le soir, écoulement de pus par l'urêtre. 7 septembre : nuit agitée, douleurs dans le bassin, écoulement de l'urine par la plaie antérieure seulement ; pouls fréquent , petit, dur ; face affaissée, yeux ternes, sentiment de défaillance, anorexie. L'algalie fit découvrir un fragment esseux engagé dans l'urêtre. (Injections émollientes dans ce canal ). 8 septembre : nuit bonne ; fièvre et douleurs légères ; écoulement de pus par la plaie autérieure. ( Décoct. de quinquina et élec. d'orang. comp.). 9 septembre : le fragment osseux a avancé jusqu'à la racine de la verge ; excoriations du scrotum. (On entoure la plaie d'un rebord d'emplâtre agglutinatif qui dirige l'urine vers une éponge ; on saupoudre les parties environnantes de poudre de lycopode). 10-14 septembre : on enlève encore quelques esquilles : la plaie est gaugrénée et sécrète de la sanie. (On la panse avec de l'acide pyro-ligneux ). Etat général moins satisfaisant ; amaigrissement. anorene. Le 15 : le fragment osseux sort de l'urêtre accompagné de sang et de pus i douleur dans le bassin ; écoulement de pus par la plais postérieure (fomentations narostico-aromatiques sur le bas-ventre, lavement irritant). 16 septembre. L'urine coule de nouveau par l'uretre survie d'un jet de pus, amélioration générale; matières fécales mélées de sang et d'une matière purulente, muqueuse. (Eau de chaux avec du lait.) Le 23 septembre, l'orêtre est de nouveau obstrué per un fragment osseux , l'urine coule par la plaie, mais les jours suivans elle reprend son cours normal et la plaie se rétrécit de plus en plus. Du 1." au 14 octobre, beaucoup d'esquilles osseuses et de concrétions terreuses sont évacuées avec l'urine par l'urêtre. Le 27 octobre, le malade peut un peu marcher soutenu par des béquilles ; la cuisse Le la l'audre etant obstrue

grand et robuste, sujet à la goutte, portait une tumeur qui remplissait le creux du jarret et s'étendait de chaque côté des condyles du fémur jusqu'à la rotule, et profondément en has, un peu sous les muscles jumeaux; ses pulsations étaient fortes et seusibles à la vue et au toucher. La peau était rouge et enslammée en un point à la partie postérieure; le pied était engourdi, et la jambe considérablement tumésiée par l'engorgement. La maladie existait depuis cinq ans, et avait été attribuée à une affection rhumatismale ou goutteuse du genou par le malade, qui n'avait cessé de s'occuper de ses affaires ordinaires. M. S. Cooper proposa de suite la ligature de l'artère fémorale; mais le malade demanda huit ou dix jours pour remplir quelques engagemens. Trois ou quatre jours après, il eut une violente attaque de goutte dans le pied droit et les deux poignets; elle dura une quinzaine de jours, et quand elle fut dissipée, on remarqua que les battemens de la tumeur anévrysmale avaient subi une diminution considérable, sans changement dans l'aspect général de la tumeur et du membre, excepté une légère coloration purpurine qui s'était établie un peu au-dessus de la malléole interne. L'engourdissement du pied était un peuaugmente. Cinq jours plus tard, la coloration était plus évidente et ressemblait à une ecchymose; le pied était devenu tout-à-coup extrêmement froid; à la cheville et au coude-pied il y avait quelque sensibilité; elle était nulle aux orteils; la tumeur n'offrait plus de battemens; sous tous les autres rapports, le membre n'avait éprouvé aucun changement. Comme la tumeur n'avait point changé de forme et n'avait rien perdu de sa fermeté, comme la jambe n'avait point augmenté de volume, M. S. Cooper ne sourgonna pas la rupture de la poche anévrysmale en un point profondément situé; il pensa au contraire que ces nouveaux symptômes pouvaient être favorables. Cependant l'abaissement subit de la température du pied et l'accélération du pouls ayant fait naître quelques doutes dans son esprit, il appela en consultation le docteur Lawrence. Ce chirurgien, en appliquant l'oreille sur la tumeur, perçut un bruit de soufflet qui, suivant lui, indiquait le passage du sang dans la tumeur; en conséquence, il recommanda la ligature de l'artère fémorale; mais comme le membre avait peu à peu recouvré sa chaleur normale, M. S. Cooper pensa qu'il se faisait peut-être un travail vers la guérison, et malgré le bruit du soufflet, il différa l'opération. Deux jours après, la gangrène était imminente, la tumeur était aussi volumineuse que jamais, le gonslement de la jambe n'avait point diminué, le bruit du soufflet était encore perceptible; le retour apparent de la chaleur de la jambe provenait, à la dernière visite, de l'emploi soutenu des fomentations, et n'avait pas été durable; le pouls avait augmenté de fréquence : toutes ces raisons sirent adopter la ligature de l'artère fémorale, après laquelle le bruit du soufflet disparut. La gangrène se déclara cinq jours après l'opération; on sit l'amputation environ un pouce et demi au-dessus de la ligature de l'artère fémorale, qui ne donna pas de sang. Le lendemain de l'opération, le pouls tomba de beaucoup, et au bout de six semaines, le malade était complètement guéri.

La poche andveysmale, qui était d'une grandeur extraordinaire, était remplie de sang coagulé; elle s'était ouverte à sa partie la plus profonde, sous les muscles jumeaux; le sang s'était répandu en grande quantité dans le tissu cellulaire inter-musculaire; on en trouva jusqu'au talon et autour du tendon d'Achille.

Cette observation jette quelque lumière sur plusieure points importans de pratique chirurgicale. Elle montre le danger de différer la ligature de l'artère quand l'anévrysme est considérable; car il y a deux choses graves à craindre : la rupture des tégumens et la rupture de la poche profondément. On voit que, lorsque l'anévrysme de l'artère poplitée est très-volumineux, lorsque la jambe et le pied sont très-enflés, et lorsque la poche se rompt en un point profondément situé sons les muscles et les aponévroses, le sang se répand, s'infiltre en grande quantité dans le tissu cellulaire inter-musculaire, sans changer l'aspect de la tumeur et du membre. Dans ce cas, il est urgent de procéder à la ligature de l'artère fémorale pour éviter la gangrène qui ne tarderait pas à envahir la jambe; on reconnaîtra cette rupture après la cessation ou la diminution des battemens de l'anévrysme, au bruit de soufflet noté ci-dessus, à l'accélération du pouls, et aux autres symptômes généraux qui n'existeraient pas si la cessation des battemens de la tumeur était due à un travast de guérison apontanée, à l'abaissement subit de la température du pied et à la coloration rouge livide qui s'établit en un point quelconque du membre. L'observation ci-dessus montre en core à quelle distance peut s'infiltrer le sang qui s'échappe par la rupture profonde d'une poche anévrysmale.

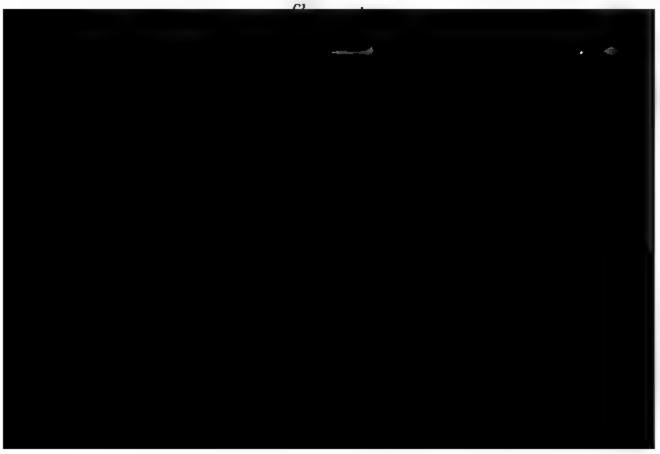

poudre suivante: ¿ Quinquina pulvérisé, 3 ij; rhubarbe pulvérisée, gr. x, mêlez; pour une dose. Le 11, c'est-à-dire au commencement du quatrième accès, on pratiqua une saignée de quatorze onces pendant la période de froid. On ouvrit la veine pendant le fort du frisson; les ongles étaient livides; le malade éprouvait beaucoup de douleurs dans les reins, et le pouls était très-rapide. Le frisson cessa au bout de quelques instans; il fut remplacé par une période de chaleur qui ne dura qu'une demi-heure, et la maladie ne reparut plus.

Bennet, âgé de 47 ans, d'une constitution très-robuste et qui habitait l'Inde depuis dix-huit ans, entra à l'hôpital le 22 novembre, après avoir eu déjà trois accès très-violens d'une sièvre intermittente. On lui administra d'abord un purgatif, et le 24, au début de l'accès et pendant le frisson, on lui sit une saiguée d'une livre. Les frissons étaient très-violens; le pouls fréquent et saible. Au bout de quelques minutes, le froid cessa tout-à-sait; l'accès chaud sut très-saible, de même que la sueur, et depuis la maladie ne s'est jamais remontrée.

Dans les cinquante observations consignées par M. Twining dans son mémoire, ce mode de traitement a obtenu le même succès. L'auteur fait seulement remarquer que, quelle que soit la confiance qu'on lui accorde, il ne faut cependant pas négliger l'emplei des purgatifs et des autres moyens qui pourraient être indiqués dans certains cas particuliers. Il ajoute qu'il n'a observé aucun cas qui ait pu lui faire supposer qu'il y ait quelque danger à employer la saignée au commencement de la période de froid. Au résumé, dit-il, je pense qu'il est très-important de faire remarquer que tous mes confrères qui ont pratiqué eux-mêmes la saignée, ont presque toujours obtenu un résultat avantageux, parce qu'ils ont appliqué ce moyen au moment opportun, c'est-à-dire au commencement du frisson; tandis que ceux qui se sont contentés d'ordonner la saignée, et qui se sont reposés sur d'autres du soin de la faire, ont eu beaucoup moins de succès; ce qui dépend, je crois, non de Rinfidélité du moyen en luimême, mais du choix du moment de l'appliquer,

Le docteur Mackensie, dans un mémoire intéressant inséré dans la même collection, vante aussi les bons effets de la saignée dans les cas qui nous occupent. Il recommande de ne pas abuser de ce moyen en l'appliquant indistinctement dans tous les cas; il pense qu'il faut tenir compte de l'état général du malade et des lésions viscérales qui peuvent exister dans certains cas. En prenant ces précautions, il a trouvé que ce moyen était des plus efficaces. Il fait encore observer que, lorsque la période de froid est peu distincte, l'emploi de la saignée est beaucoup moins avantageux que lorque le froid et le frisson sont des symptômes prédominans. Ce mémoire est suivi de deux autres, l'un de M. Dempster et l'autre de M. Griffiths, qui tendent à confirmer l'exactitude des faits consignés dans les autres mémoires, et à prouver

que, même pour les natifs de l'Inde, la saignée pratiquée au commencement du frisson est un moyen des plus efficaces pour combattreles fièvres d'accès. (Calcutta Med. and Physical Transactions. T. V. et The Edinburgh Med. and Surg. journal, janvier 1833.)

Taarement souveau ne la surmism souveaux; par le docteur Giovanni de Vittis, médecin en chef des hépitaux militaires. — Cette note
est extraite de l'ouvrage que ce médecin vient de publier pour
faire connaître les résultats remarquables et inattendus qu'il a obtenus par un traitement qu'il a appliqué à tous les cas de phthisie qui ee
sont présentés à l'hôpital militaire de Capoue, où l'on reçoit la majeure partie des phthisiques de l'armée. Voici le relevé des malades
auxquels le docteur Giovanni de Vittis a appliqué ce traitement:

« Du premier mai 1828 jusqu'au 18 janvier 1832, sont sortis entièrement guéris, de l'hôpital militaire de Capone, 40 malades affectés de catarrhe chronique, 47 atteints de phthisie au premier degré, 102 arrivés au second degré, et 27 dont la maladie était parvenue au troisième. Total, 216. »

Le traitement consiste dans l'administration le matin et le soir d'une cuillerée de la solution suivante : # Tartre stibié, gr. iij; infusion de flours de sureau, 3 v; sirop simple, 3 j.

Les malades boivent de l'hydrogala dans le courant de la journée. Le régime suivi par les malades se compose de riz cuit en consistance de bouillie, et sucré convensblement. Chez ceux qui sont au troisième degré de la phthisie avec diarrhée colliquative, on donne, au lieu de cette crême de riz, deux tasses de chocolat avec deux biscotes, une le matin, et l'autre le soir.

Il faut noter que, lorsque la solution de tartre stibié n'a pas provoqué de vomissemens au bout d'un quart d'heure, quelquefois on en fait administrer une seconde cuillerée. C'est particulièrement chez



nue et quelquesois sait disparaître diverses inslammations spécisiques, et en particulier les phlegmasies goutteuscs et rhumatismales des membranes synoviales. Indépendamment de la douleur qu'il calme, et de l'inslammation dont il diminue l'intensité, le tabac, ainsi employé, contribue singulièrement à rendre le ton et les forces aux parties malades. Chacun peut, en esset, expérimenter sur soi-même les essets de ce médicament sur la peau, en plongeant pendant quelques instans le doigt dans une infusion ou dans une solution aqueuse de son extrait. L'infusion est un topique très-utile dans tous les cas d'inflammation érysipélateuse, mais en ayant l'attention de ne pas l'appliquer sur les parties contiguës à l'estomac, à moins qu'on ait l'intention de provoquer des nausées. »

« J'ai observé pour la première fois les propriétés sédatives et astringentes du tabac dans les diverses maladies dont je viens de parler, après avoir eessayé pendant plusieurs années tous les narcotiques connus, dans le but de découvrir quelque remède nouveau contre l'ophthalmie purulente. Les effets vraiment remarquables que j'obtins du tabac me dédommagèrent de tous les essais infructueux que je faisais depuis si long-temps. Mes observations ont été faites publiquement; aussi j'en appelle à tous ceux qui ont assisté à ces expériences répétées : elles recommandent hautement l'usage de ce médicament dans les inflammations aiguës erratiques, et particulièrement dans celles qui ont leur siége dans les articulations, le testicule et la sclérotique. L'infusion préparée suivant la formule de la pharmacopée de Londres est suffisamment forte: dans beaucoup de cas on se trouve bien de faire frotter la partie avec de l'eau de Cologne, après l'avoir frictionnée avec l'infusion de tabac. Voici cette formule : 4 feuilles de tabac, un gros; eau bouillante, une pinte. On laisse infuser dans un vase complètement clos, et on filtre. »

Il est à regretter que le docteur Vetch ne donne pas de détails plus circonstanciés sur les cas dans lesquels il a employé cette infusion avec tant de succès. Toutefois ses expériences méritent d'être répétées. (Medico-chir. Transact., etc., vol. XVI, partie 2.º Londres, 1833.)

Eléphantiasis quémi en sept jours; par le docteur Graff. — Un jeune homme, âgé de 21 ans, bien fait, mais assecté d'éléphantiasis depuis son enfance, avait déjà consulté plusieurs médecins distingués, et employé sans succès un grand nombre de moyens. Lorsque le docteur Grafs le vit pour la première fois, il était dans l'état suivant : dans la face il n'y avait que quelques plaques rouges; le cuir chevelu était couvert d'écailles et de croûtes fortement adhérentes, et qui démangeaient souvent le malade. Toutes les autres parties du corps étaient recouvertes d'une peau grise brunâtre, dure comme du cuir, écailleuse. Cette peau épaisse ne paraissait être qu'une dégénérescence de l'épiderme; elle était insensible, d'une épaisseur inégale, et pré-

sentait en différens endroits, surtout près des articulations, des gercures à travers lesquelles on apercevait une peau fraiche et rouge ; ces gerçures démangeaient et brûlaient le malade. Le docteur Graff fit garder le lit eu malade pendant six jours , lui donna à l'intérieur dix grains d'éthiops antimonial trois fois par jour, et le fit frotter matin et soir sur tout le corps avec du savon noir, dans lequel on avait in: corporé du précipité rouge (les deux premiers jours six onces de sayon et quatre grains de précipité, les jours suivens quatre onces de saven et deux onces de précipité). Le premier jour, aucun changement ; le second et le troisième ramollissement de la peau dégénérée, augmentation de la rougeur et du sentiment de brûlure aux gerqures ; les 4.º 5.º et 6.º jours, desquamation considérable de la peau; le 7.º jour, bain dans lequel on a fait dissoudre une demi-once de savon vert; pendant que le malade est au bain, en frotte toute la surface du corpe avec les mains et des éponges ; le malade fut dépouillé ainsi de presque toute la peau dégénérée; ce qui lui en resta disparent dans un second bain. Trois mois après, la peau était encore partout dans l'état normal, à l'exception des deux côtés de la poitrine et de l'abdom en , où la dégénérescence avait été plus forte ; dans vette région on sentait de nouveau une certaine inégalité et sécheresse de la peau, mais same changement de coloration. (Heidelberger klinische Annalon, t. VII. 4.º cah., 1831.)

Excusion on l'os maximilates suréation et de l'os matains arrectés n'orthoganous. Par le docteur Scott. — Elizabeth Button, agée de de 18 ans, fut admise à l'hôpital de Londres, le 8 septembre; elle portait, du côté gauche, une tumeur volumineuse due à la dégénérescence estée-scaronnateuse des es maxillaire upérieur et malaire. Une quizaine de jours auparayant, elle avait consulté le docteur Scott, et avait dit qu'elle avait éprouvé de la douleur au visage environ six

médullaire épaisse. Les progrès de la maladie étant très-rapides, on pratiqua l'opération le 12 septembre.

Le docteur Scott sit une incision oblique derrière l'angle de la mâchoire, et en disséquant avec soin le long du muscle digastrique, il parvint jusqu'à la carotide externe, au moment où elle passe derrière l'angle de la mâchoire; elle fut promptement liée à l'aile de l'aiguille à anévrysme de Weiss, armée d'une double ligature. Après cette opération préliminaire, il fit une nouvelle incision partant de l'angle de la bouche et se dirigeant obliquement en haut et en arrière vers le zygoma. Les tégumens furent séparés, en haut, de la tumeur par la dissection; l'œil fut privé de son union celluleuse lâche avec le plancher de l'orbite; l'aile gauche du nez fut détachée. Alors, avec des pinces incisives très-fortes, l'os malaire fut séparé du temporal au niveau de l'arcade zygomatique et de l'os frontal; avec le même instrument l'os maxillaire supérieur fut séparé de son apophyse nasale et de celui du côte opposé à l'eudroit de la suture longitudinale de la voûte palatine. Toute la tumeur vint en avant et fut détachée des parties molles situées derrière avec un scalpel recourbé. L'énorme cavité qui en résulta fut remplie de charpie et de compresses fines, et les bords de la plaie furent maintenus en rapport par trois aiguilles et la suture entortillée comme dans le bec de lièvre. Trois points de suture furent ensuite ajoutés en haut, et l'appareil terminé, la málade fut mise dans son lit et prit une potion calmante.

Trois jours après l'opération, aucun symptôme fâcheux ne s'était manifesté; la plus grande partie de la plaie paraissait réunie par première intention, excepté en haut où la peau mince et supportée difficilement, avait éprouvé une déviation de deux pouces. La ligature de la carotide se sépara le douzième jour. La santé d'Elisabeth parut d'abord s'améliorer, elle reprit des forces, digéra bien ses alimens. Mais bientôt elle fut prise d'une petite toux, de sueurs nocturnes; elle dépérit rapidement, et mourut le 12 octobre. — A l'autopsie, on trouva que la maladie n'avait point récidivé; les parties étaient saines; l'apophyse zygomatique seule était nécrosée; les poumons étaient farcis de tubercules. La tumeur enlevée se composait d'une masse médullaire compacte, qui avait détruit tout l'os malaire, et semblait être née de la paroi extérieure du sinus maxıllaire. (Lond. med. Gaz. Janvier 12, 1833.)

#### Obstétrique.

LUXATION DES PUBIS PENDANT LE TRAVAIL DE L'ACCOUCHEMENT; observée par le docteur Riecke. — Une femme robuste, âgée de 23 ans, enceinte de son premier enfant, accoucha très-péniblement; l'enfant mourut pendant l'accouchement. La dernière douleur avait été tellement violente, que la femme s'était soulevée convulsivement du siégo

où elle devait accoucher, mais y fut retenue par les assistans. Neuf jours après l'accouchement, le docteur Riecke, voyant la malade pour la première fois, trouve une luxation des pubis; la symphyse était rompue, et le pubis gauche a était porté derrière celui du côté droit dans la longueur d'un demi-pouce au moins. Les parties génitales externes et le vagin étaient fortement tuméfiés, cependant l'urine et les lochies passaient librement ; la malade accusait des douleurs dans la région de la symphyse, et elle était dans l'impossibilité de marcher, de se tenir debout ou de s'asseoir. La malade étant couchée sur le dos, le docteur Riecke appliqua ses mains sur les crêtes iliaques, et les poussant en arrière, tâcha de les écarter l'une de l'autre autant que possible, afin de rétablir la situation normale des pubis; mais il ne put continuer long-temps à cause des douleurs violentes qu'il occasieneit à la malade. Cependant ce même procédé, après plusieurs tentatives, réussit enfin dans la matinée du second jour, pendant que la malade tenait les jambes fortement fléchies sur le s crisses. Du moment où la luxation fut réduite, la malade put marcher; pour remédier à sa marche vacillante et pour affermir l'articulation, on fit porter à la malade, pendant quelque temps, un bandage semblable aux bandages herniaires. L'examen du bassin fit voir que les branches descendantes des pubis formaient un angle aigu, ce qui rétrécissait le détroit inférieur. (Heidelberger klinische Annalen , t. VII, 3.º cah., 1831.)

Ansonymon nu placenta; observée par le professeur Naegele. — Une femme, qui déjà trois fois était accouchée à terme, et facilement, termina sa quatrième grossesse par un accouchement prématuré, suite d'affections tristes de l'âme. L'enfant était mort, chétif, et avait seine pouces de longueur. L'arrière-faix resta dans l'utérus, où il adhérait à la partie inférieure droite. Il n'y eut ni écoulement sanguin, ni dou-leurs On a lemmstra le seigle ergote à la dose de quinze grains d'heure

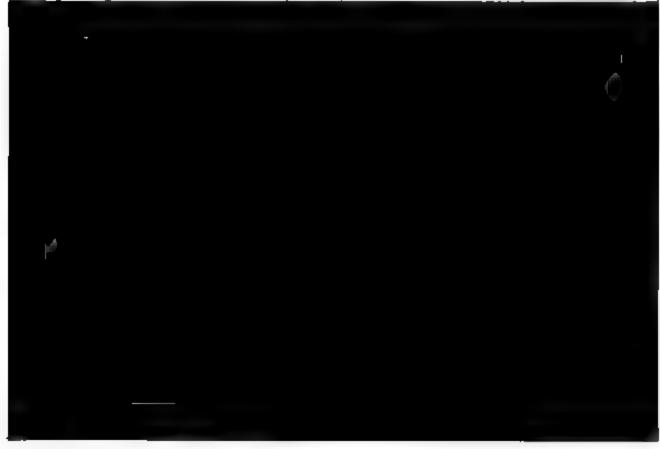

#### Pharmacologie.

Cause des variations de l'action obstétricale du seigle par MM. Boettcher et Kluge. — Les propriétés obstétricales du seigle crgoté sont encore tellement controversées, qu'on doit accueillir toutes les observations qui peuvent fixer l'opinion des praticiens sur le degré d'efficacité de ce médicament. Voici de nouveaux faits qui pourront contribuer à éclairer ce point de thérapeutique.

M. Boettcher, pharmacien à Menselwitz, dans le duché d'Alten-bourg, ayant pensé que la diversité d'action de ce médicament pouvait dépendre de l'époque à laquelle on le recueillait, en a récolté luimême une certaine quantité avant et après la moisson, ensorte que, dans le premier cas, il enleva les grains de l'épi encore implanté dans le sol, tandis que, dans le second cas, il les ramassa dans l'aire où l'on battait le seigle. Il adressa les produits séparés de ces deux récoltes au ministère de l'instruction publique à Berlin, qui le remit au docteur et conseiller Kluge, médecin en chef de l'hospice de la Maternité. Le médicament fut administré à quinze femmes seulement, la quantité ne permettant pas de l'employer sur un plus grand nombre.

Pour que le seigle ergoté ne pût produire aucun esset sâcheux sur la mère et sur l'enfant, le docteur Kluge eut soin de ne l'employer que lorsqu'il y avait déjà un commencement de dilatation du col utérin, que le bassin était bien conformé, et que l'enfant était placé dans une position avantageuse, circonstances dans lesquelles seulement on obtient un succès constant de l'emploi de ce médicament. Voici le résultat de ses expériences comparatives.

1.º L'action du seigle ergoté récolté avant la moisson a été très-énergique, tandis que celle du seigle qu'on avait recueilli après a été nulle;
2.º dans beaucoup de cas, l'usage du premier rend inutile l'emploi du
forceps, particulièrement lorsque l'insuffisance des forces résulte d'une
atonie réelle, ou d'une contraction spasmodique du col; 3.º le seigle
ergoté recueilli avant la moisson jouit de la propriété de prévenir l'hémorrhagie utérine, et si l'application du forceps a été nécessaire dans
certains cas où les douleurs avaient entièrement cessé, ce médicament
peut être opposé avec avantage à la perte de sang qui survient quelquefois alors avec abondance; 4.º la dose est de 30 à 60 grains qu'on
administre par dix grains, de dix minutes en dix minutes.

Les expériences du docteur Kluge ont donc consirmé les conjectures de M. Boettcher, et peuvent expliquer la diversité d'opinions qui existe sur les propriétés obstétricales du seigle ergoté. La manière de le conserver exerce aussi une influence réelle sur son essicacité. On sait que le docteur Ryan, de la Société de médecine de Londres, a reconnu que, lorsque ce médicament reste exposé à l'air, il perd toutes ses qualités,

tandis qu'il peut être encore très-actif deux ans après sa récolte, si l'on a eu soin de le tenir dans des flacons bien hermétiquement formés. Allgemeine medicinische Zeitung; 10 novembre 1832.)

Analyse commique ou suitan angoré; par A. A. L. Wiggers. — Les expériences faites par l'auteur lui ont appris que le seigle ergoté contient en grande quantité une huile grasse, une matière végéto-animale tellement susceptible de se décomposer, qu'elle dégage de l'ammoniaque par sa seule distillation avec l'eau; enfin, une matière colorante particulière. Dabs cent parties de seigle ergoté, M. Wiggers a trouvé:

| # ##### ·                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Huile blanche, grasse                                        | 35,0000        |
| Matière grasse, assez molle, cristallisable, blanche, de na- |                |
| tore particulière                                            | 1,0456         |
| Cónine                                                       | 0,7578         |
| Ratière fongueuse                                            | 46, 862        |
| Ergotine                                                     | 1,2466         |
| Osmazôme végétale                                            | 7,7645         |
| Sucre du seigle ergoté                                       | т,553-         |
| Matière extractive gommeuse, azotée, combinée avec un        |                |
| principe colorant rouge                                      | 2,3250         |
| Albumine vegetale                                            | 1,4500         |
| Phosphate acide de potasse                                   | 4,4221         |
| Phosphate de chaux avec quelques traces de fer               | 9,2023         |
| Silice                                                       | 0,1394         |
|                                                              | 102,1030       |
|                                                              | and million or |

On sait que l'osmazôme végétale ne se rencontre que dans les champignens; en peut donc conclure de sa présence ici, que l'ergot du scigle appartient à cette classe de végétaux. Au reste, de toutes les subArchives, nous avons donné uu extrait des expériences de ce médecin. A sa demande, M. Bertozzi s'est occupe de rechercher le procédé le plus convenable pour préparer ce sel triple. Voici celui qu'il recommande:

On prend une partie de sulfate de quinine réduit en poudre impalpable dans un mortier de verre; on y mêle une partie et demie d'hydrocyanate de potasse ferrugineux dissous dans six ou sept parties d'eau distillée. On agite avec soin ce mélange dans le mortier et on l'introduit dans une fiole de verre qu'on chauffe doucement jusqu'à l'ébullition, en l'agitant de temps en temps. La liqueur s'éclaircit peu à peu et on voit se précipiter au fond et sur les parois de la fiole une substance d'un jaune-verdatre et de consistence oléagineuse. On décante et on lave cette matière avec de l'eau dtisillée, pour séparer le sulfate de quinine qui a échappé à la décomposition, ainsi que l'hydro-cyanate de potasse ferruré et du sulfate de potasse qui ont pu y rester unis. Le lavage terminé et l'eau enlevée, on verse sur la matière qui reste de l'alcohol très-pur. Une température de 30 degrés Réaumur suffit pour opérer la dissolution. On filtre ensuite; la liqueur qui passe se trouble, et par l'évaporation laisse une masse confusément cristallisée en aiguilles, dont le poids correspond aux trois quarts du sulfațe de quinine employé.

L'hydro-ferro-cyanate de quinine ainsi préparé et desseché, est d'une couleur jaune-verdâtre et d'une saveur très-amère qui laisse d'abord reconnaître celle de la quinine et ensuite celle de l'acide hydro-eyanique. L'eau, surtout froide, le décompose en partie et donne lieu à la formation d'un sel soluble et d'un sel insoluble. Il est soluble dans l'alcohol, surtout lorsqu'il est bouillant, et l'eau le précipite de sa dissolution alcoholique. Les solutions alcoholiques précipitent en bleu par les sur-sels de fer et en blanc par l'ammoniaque. Une évaporation rapide de cette dissolution décompose le sel et il se dégage une légère odeur d'acide prussique. Ce sel se combine avec le sulfate de quinine et donne des cristaux de formes variées. Les acides sulfurique, nitrique, etc., le décomposent, et il se dégage une odeur d'amandes amères.

Le docteur Zaccarelli a employé cet hydro-ferro-cyanate de quinine dans un grand nombre de sièvres intermittentes à l'hôpital de Crémone, et les résultats qu'il a obtenus, viennent pleinement consirmer ceux de M. Cerioli. (Annali Universali di medicina, juillet 1832.)

#### Académic royale de Médecine. (Février).

Séance du 22 janvier 1833. — Causes de la présentation de la Târe, mans L'accouchement. - M. Paul Dubois donne lecture d'un travail intitalé: Mémoire sur la cause de la fréquence des présentations céphaliques et sur les déterminaisons instinctives et volontaires chez le fætus. -L'auteur examine d'abord la question de savoir pourquoi, au terme ordinaire de la gestation et même quelque temps auparavant, le fatus se trouve placé dans la matrice la tête en bas et modérément fiéchie sur la poitrine. Il combat l'opinion des anciens, presque entièrement oubliée de nos jours, de la culbute que le fœtus était supposé exécuter du soptième au huitième mois. Il passe ensuite à l'examm de l'opinion généralement admise aujourd'hai, que le poids de la tête du fostus entraîne cette partie en bas, et que l'insertion du cerdon ombilical à un point du corps plus rapproché du bassin que de la tête, en admettant que l'enfant se trouve suspende à ce cordon, deit favoriser l'inclinaison de la tête en bas, comme il arrive au plateau le plus chargé d'une balance. M. Paul Dubois pense que d'abord il n'est pas exact de dire que le poids de la tête soit assez lourd pour la précipiter ainsi. En effet lorsqu'on plonge dans l'eau tiède des fætus morts de divers âges, depuis le 4.º jusqu'au q.º mois, après les avoir placés à l'aide de liens dans la position qu'ils affectent dans l'utéros. la tête ne gagne pas le fond plus rapidement que le reste du corps. Si l'experience est faite dans une harquoire ordinaire, la chuta stant

cite hypothèse que le placenta s'insérât toujours au fond de la marice; et dans les cas où le cordon s'enroule autour du cou de l'enfant, le bassin devrait toujours se présenter à l'orifice (utérin; or, on sait par expérience qu'il n'en est pas ainsi. Chez les femmes qui, en raison de circonstances particulières, gardent une position horizontale pendant presque tout le temps de leur grossesse, les présentations céphaliques ne sont pas moins fréquentes que chez les autres. Les anencéphales devraient toujours se présenter par le bassin; mais il n'en est pas ainsi et quoique pour eux la présentation de la tête soit moins fréquente que pour les fœtus bien conformés, la prépondérance du bassin n'est ici qu'accessoire, comme nous le verons plus bas.

Si l'on admet l'influence de la pesanteur, il faut aussi de toute nécessité admettre qu'elle s'exerce surtout dans les premiers mois de la gestation, pendant lesquels les eaux de l'amnios sont plus abondantes et la tête du fœtus est plus développée proportionnellement. Or, c'est surtout avant le septième mois que les présentations céphaliques sont le moins fréquentes comparativement aux autres, comme le prouvent les résultats suivants obtenus à la Maternité.

| ]    | Enf. nés avant 7 mois | . Sommet. | Bassin. E | Spaule.   |
|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1829 | 30                    | 22        | 7         | I.        |
| 1830 | 35                    | 16        | 18        | 1.        |
| 1831 | 23                    | 13        | 9         | · · · · · |
|      | 24                    |           |           |           |
|      | ·                     |           |           | -         |
| ~    | 122                   | <b>65</b> | 51        | 5.        |

Un dernier a été expulsé avec les membranes avant qu'on ait pu constater la position.

Ainsi, sur 121 accouchemens avant le 7° mois, 65 ont eu lieu par la tête, 51 par le bassin, et 5 par les épaules. Les naissances par l'extrémité pelvienne ont donc été dans la proportion de 4 à 5 ou de 16 à 20, tandis qu'à l'époque ordinaire, le 9° mois, la proportion ést en général de 1 à 20.

Ensin chez tous les mammisères, quelle que soit la conformation de l'utérus, le sœtus se présente presque toujours par la tête, quoique l'inclinaison de l'organe vers la sin de la gestation soit opposée à celle de l'utérus de la semme. En examinant des sœtus de chats, de lapins, etc., on aperçoit de suite que la prédominance de l'abdomen chez les sœtus de quadrupèdes qu'on a admise pour rendre raison de ce fait, n'est pas réelle, et que la tête chez ces animaux est aussi développée que chez le sœtus humain.

De ces faits, l'auteur conclut que la position de la tête du fœtus dans la matrice n'est nullement déterminée par lois de la pesanteur. Il pense que les causes de cette position, « résident dans le besoin ou le désir que la nature a imprimé au fœtus d'être, à une certaine épo-

que de la grossesse, dans la situation où il se trouve, et dans une sorte d'action instinctive ou volontaire qui l'y amère quand it a'est est accidentellement éloigné. »

M. Dubois entre ici dans l'examen de la question de savoir s'il eniste des déterminations instinctives ou volontaires dans la vie fietale. On dit que le fostus ne jouit que d'une vie végétative. L'auteur fait observer que si l'on n'accorde pas que les mouvemens de certaines parties des végétaux seient le résultat de déterminations spontanées de l'individu, on ne peut se refuser à les admettre comme tels dans les zeophytes dont l'existence est purement végétative. Si l'on allègue l'imperfection des organes du fostus humain, il répond que certains animaux qui restent fostus long-temps après leur naissance, tels que le tétard, la chenille, etc., n'en out pas moins, malgré l'imperfection de leur organisation fostale, des déterminations instinctives et velontaires qu'il est impossible de nier; ainsi le tétard nage avec rapidité à la poursuite de sa proie; la chenille file la coque dans laquelle elle se renferme, etc.

L'auteur, pour répondre à l'objection que le fostus, soustrait aux agens extérieurs, n'en reçoit point d'impressions, examine les monvemens de l'enfant renfermé dans l'utérus et les causes qui les déterminent. Il rappelle que l'application des mains sur l'abdomen de la mère, surtout avec pression, et que l'apposition du doigt sur la tête de l'enfant à travers l'orifice utérin, vers les derniers temps de la grossesse ou pendant l'accouchement, donnent trés-souvent lieu à des mouvemens très-prononcés de ce dernier. D'un autre côté, on observe que les mouvemens du fostus se répètent dans un très-grand nombre de cas, dans des conditions déterminées, telles que de grands changemens de situation de la mère, certaines attitudes, pendant l'intervalle des repas, surtont quand il est long. Enfin, quand pendant la grossesse

détermination instinctive, les fœtus morts l'offrent-ils aussi bien que les fœtus vivans? Pour répondre à cet argument, il faut distinguer dans la grossesse trois époques, pendant lésquelles le fœtus peut être expulsé; la première comprenant du commencement du quatrième mois au commencement du septième; la seconde, le septième mois tout entier et la troisième les huitième et neuvième mois. On a vu plus haut que les fœtus vivans ou morts, qui sont expulsés avant le septième mois naissent presque aussi souvent par le bassin que par la tête; l'objection ne porte donc pas sur cette période; quand au fœtus mort pendant la troisième période, on conçoit qu'ils ont eu le temps de prendre leur direction, et qu'une fois prise cette direction n'a pu changer à cause du resserrement de l'utérus; cependant, la mort même aussi tardive, accroit beaucoup les chances de présention par le bassin, comme le prouvent les observations suivantes:

Sur 96 enfans morts dans cette troisième période, et nés à la Maternité, pendant les quatre dernières années, 72 présentaient la tête, 22 le bassin et 2 l'épaule. Le rapport entre les présentations pelviennes et les présentations céphaliques a été de 1 à 3 quarts.

Si le fœtus meurt pendant le septième mois, il y autant de chances pour une présentation que pour l'autre. Dans ces mêmes années, sur 46 enfans morts dans ces circonstances, 21 offraient la tête, 21 le bassin et 4 l'épaule. Ce résultat très-remarquable le devient encore plus, quand on le compare à celui des naissances d'enfans vivans dans la même période. En effet, sur 76 enfans nés vivans à sept mois, 61 vinrent par la tête, dix par le bassin et 2 par l'épaule. D'où il résulte qu'au septième mois les présentations pelviennes sont aux céphaliques pour le fœtus vivant, comme 1 est à 6, et pour le fœtus mort comme 1 est à 1. « Ensorte, dit l'auteur, qu'on ne saurait révoquer en doute l'influence de la vie, et par conséquent des déterminations instinctives sur la situation ordinaire du fœtus dans la matrice. »

On décide que ce mémoire sera inséré dans le recueil publié par l'Académie. La discussion est remise à la prochaine séance.

Séance du 29 janvier. — Après la lecture d'une correspondance insignifiante, le président annonce la détermination singulière qu'a prise le Conseil d'administration, que les mémoires lus à l'Académie ne seraient à l'avenir publiés, ni par extrait, ni à plus forte raison en entier, dans les journaux, sous peine de ne pas être insérés dans le recueil que l'Académie fait imprimer. Cette communication provoque une surprise générale. Des réclamations s'élèvent de toutes parts, et l'Académie décide que cette proposition sera renvoyée au Comité de publication pour l'examiner et en faire un rapport.

Position du ratus dans l'utéaus. — M. Virey lit un mémoire intitulé: Remarques sur la position du fætus dans l'utérus dans les diverses séries des animaux. L'auteur combat l'opinion de M. Paul Dubois qui attribue la position du fœtus la tête en bas dans la matrice à l'existence de déterminations instinctives. Il cherche à démontrer par un examen détaillé de ce qui a lieu dans les différentes classes d'animaux, que la situation de l'embryon, soit dans la cavité de l'utérus, soit dans les trompes ou l'oviducte, soit dans l'ovaire même, est la même dans tous les animaux, quelle que soit d'ailleurs la situation de l'utérus, c'est-à-dire que c'est toujours la tête qui se présente la première. Les exceptions à cette règle sont rares et ne font, selon M. Virey, que la confirmer. Il avance que, dans les animaux gemmipares et dans les végétaux eux-mêmes, cette loi générale se soutient, et il conclut de ses recherches que la position du fœtus est le résultat du plan général et primitif de l'organisation, et qu'il faut en exclure l'instinct, qui ne saurait agir sur des êtres qui ne sont pas encore fécondés; car, dit-il, l'instinct ne peut être où la vie n'est pas.

M Paul Dubois répond à l'honorable membre en reproduisant succinctement la série des preuves qu'il a données dans son mémoire à l'appui de son opinion. Il peuse que les exemples tirés des autres animaux et sur lesquels M. Virey insiste principalement, n'infirment en rien ses raisonnemens, et qu'il a d'ailleurs considéré la position de la tête d'une manière trop générale pour qu'on puisse le suivre, car cette position varie à différentes époques; mais qu'il arrive un temps où elle devient fixe. Il fait observer qu'en disant comme M. Virey, que le phénomène dont il s'agit dépend d'une disposition organique, et non de l'instinct on ne fait que substituer un mot à un autre. Il combat enfin l'assertion émise par M. Virey, qu'à toutes les époques de la gestation, le fœtus sort par la tête, en rappelant que sur cent vingtun accouchemens avant le septième mois, il y a eu soixante-cinq prémentations céphaliques et cinquante et une présentations pelviennes.

M Velpeau peus que les experiences fuites pur M Paul Dubois, en

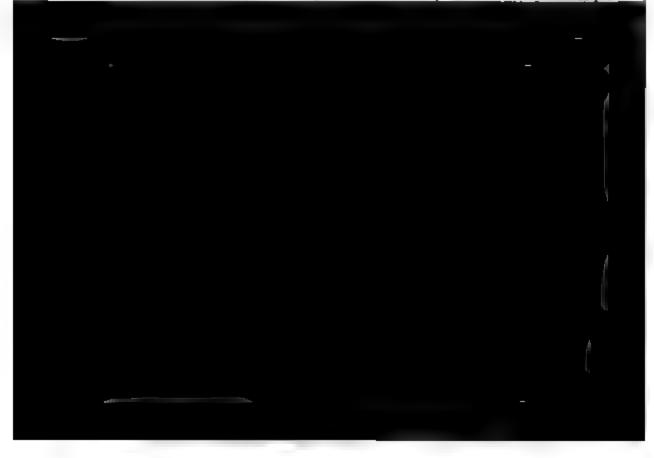

tions utérines. Quant au calcul de chiffres présenté par M. P. Dubois, M. Velpeau annonce qu'il ne se rapporte pas avec les faits qu'il a lui-même observés sur une plus petite échelle à la vérité. Ainsi sur vingt-trois accouchemens avant le septième mois, cinq seulement ent eu lieu par les fesses. Enfin, quant à la théorie de M. P. Dubois, sur les déterminations instinctives du fœtus, il croit qu'elle rentre dans ces explications hypothétiques qui n'expliquent rien du tout.

M. Paul Dubois répond qu'en effet dans ses expériences, il n'a pas placé le fœtus dans des conditions tout-à-fait semblables à celles dans lesquelles il se trouve dans la matrice; mais que ces conditions étaient beaucoup plus favorables pour que la tête se portât en bas. Il fait observer qu'il n'a pas dit que, vers le septième mois, le fœtus est suspendu par le cordon; et que dans ses expériences, les fœtus n'étaient pas suspendus, mais posés à plat sur une grande masse de liquide. Deux de ces fœtus, arrivés au fond du vase, s'y sont tenus assis et la tête élevée. L'un d'eux, il est vrai, avait un peu respiré, mais l'autre n'avait pas inspiré un atôme d'air. Quant aux poids relatifs des deux moitiés du fœtus, bien qu'on ne les ait pas pesés exactement, on peut assurer qu'ils se font équilibre; car si le fœtus est partagé en deux par le cordon, cela ne veut pas dire que ce dernier occupe juste le milieu du corps, et que l'on peut le partager plus naturellement en deux portions séparées par le diaphragme, dont l'une contient la tête et la poitrine et l'autre l'abdomen, le bassin et les membres inférieurs; or ces deux portions se balancent. Pour ce qui est des différences dans les nombres respectifs des présentations observées par M. Velpeau, M. Dubois fait simplement remarquer que l'auteur a reconnu lui-même que ses calculs étaient faits sur une échelle trop petite. M. Dubois répond encore à quelques objections de M. Velpeau qui portent sur des points de moindre importance, après quoi M. Capuron prend la parole, et lit un mémoire tendant à réfuter le travail actuellement en discussion.

L'auteur, dans une argumentation rapide, reproduit la plupart des objections faites à M. P. Dubois. Il insiste surtout sur l'égalité de poids admise par son adversaire entre l'extrémité céphalique et l'extrémité pelvienne, qui n'est fondée, suivant lui, que sur une division arbitraire du corps du fœtus, et qui a forcé son auteur à comprendre le foio dans la moitié sous-diaphragmatique; ce qui n'est pas exact. Il n'est pas exact non plus de dire que chez les anencéphales la présentation céphalique ne peut dépendre de la pesanteur de la tête puisque cette partie n'existe pas. Mais tout anencéphale, selon M. Capuron, a été primitivement hydrocéphale. M. Capuron établit ensuite une distinction de l'instinct qui porte l'enfant à prendre la position qui lui convient le mieux et l'instinct tout autre qu'admet M. P. Dubois, et qui serait r

. .

Quant aux mouvemens de gyration du fœtus à diverses époques. sur lesquels M. Debois appuie son opinion, M. Capurón fait observer qu'ils n'ont lieu qu'avant la rupture des membranes, et que dans les cas contraires, ils sont impossibles; le fœtus est immobile et invariablement sixé. Il ne me reste plus, continue l'auteur, qu'à discuter le raisonnemment arithmétique par lequel M. P. Dubois cherche à prouver l'instinct du fœtus. Il a observé que les enfans morts venaient plus souvent par les pieds que par la tête, tandis que le contraire a lieu chez les vivans. Mais a-t-on bien examiné toutes les circonstances individuelles et hygiéniques où se trouvaient les mères? A-t-on eu égard à leur constitution, à leur tempérament, à leur régime, à leur santé, etc. C'est une bien aride, bien pauvre et bien pitoyable manière de philosopher en médecine que de compter les faits par chisfres. Il faut les peser; sans quoi on risque de n'avoir que des quasi-observations, des probabilités ou des vraisemblances et rarement des vérités positives. »

En définitive, M. Capuron pense que la position qu'affecte le fœtus dans la matrice est suffisamment expliquée par le danger plus grand que court le fœtus en présentant les pieds, à cause de la compression du cordon ombilical.

Séance du 5 février. — M. Jules Pelletan écrit à l'Académie pour lui annoncer qu'il vient d'entreprendre avec son père des recherches sur la pesanteur spécifique des diverses parties du fœtus. Il résulte de premières expériences faites sur un fœtus qui avait vécu quatre jours, que le poids de la tête l'emporte de près d'un vingtième sur le reste du corps, et que, en plongeant ce fœtus dans l'eau, la tête est tombée au fond la première. M. Paul Dubois fait observer que ce fœtus avait été malade, et que, outre l'air qui avait dilaté les poumons, des gaz avaient encore dilaté d'autres parties. Il ajoute qu'il a répété ses expériences à la Maternité devant MM. Pelletan père et fils, et que les résultats ont été absolument les mêmes que ceux qu'il a annoncés dans son mémoire.

Le président annonce la mort de M. Chantourelle, rapporteur de la commission de vaccine. M. Delens est élu pour le remplacer dans cette fonction.

Galvanisme dans la Gastrite comonique. — M. Andrieux lit un travail intitulé: Mémoire sur l'application méthodique du galvanisme dans le traitement de la gastrite chronique. L'auteur pense que, si les antiphlogistiques et les toniques échouent fréquemment dans les cas de cette nature, c'est que la cause de la maladie est un affaiblissement de l'action nerveuse. D'après cette idée, il croit que le galvanisme, appliqué convenablement, est un moyen très-efficace pour combattre ces maladies.

Gymnastique médicale. — M. Pravaz, dans un mémoire fort étendu

examine la gymnastique considérée dans ses rapports avecc l'orthopédie. Il établi d'abord, d'après des considérations puisées dans la physiologie, que tout traitement rationnel des difformités de la taille doit se baser sur treis indications principales: 1.º modifier profondément la constitution des sujets grêles et étiolés, chez lesquels se rencontrent le plus ordinairement les difformités de l'épine; 2.º ramener les parties solides qui forment la charpente du corps humain à leur disposition normale par l'emploi temporaire et gradué d'une force prise en dehors des sujets; 3.º les maintenir dans cet état en rétablissant l'antagonisme des puissances musculaires symétriques qui les meuvent. M. Pravaz cherche ensuite à démontrer que la gymnastique est un des moyens les plus efficaces que l'on possède pour atteindre ce but. Mais il fait observer qu'il importe de distinguer soigneusement, sous ce rapport, la gymnastique appliquée à la corroboration de l'organisme, lorsque la conformation est régulière, de celle que demande un état ' anormal de l'axe du squelette, et que si, dans le premier cas, on peut avec avantage appeler à des contractions simultanées les muscles congénères, puisque, leur symétrie et leur antagonisme subsistant intégralement, il ne peut résulter de leurs efforts aucun déversement vieieux des leviers auxquels ils se fixent, il n'en est pas de même lorsque la symétrie des parties correspondantes du squelette a été notablement altérée. Pour éviter les deux écueils de laisser péricliter la machine vivante du corps en la condamnant à l'inaction, comme on le fait dans les méthodes de traitement ordinaire, ou d'aggraver les vices de conformation en la faisant fonctionner hors des conditions naturelles de l'équilibre, M. Pravaz propose de choisir entre les exercices gymnastiques ceux qui rapprochent les parties homologues du système osseux de leur disposition symétrique, afin que les muscles congénères, agissant dans des conditions à-peu-près semblables, tendent vers cet antagonisme parfait qui peut seul maintenir, par une action réciproque, la régularité des formes. A la suite de ce précepte, l'auteur indique un grand nombre d'exercices nouveaux qui s'exécutent au moyen de divers appareils de son invention, et il décrit avec détails son lit mobile, à deux divisions, qui permet l'emploi simultané de l'extension passive du rachis et de l'exercice musculaire.

Séance du 12 février. — Fixvas muqueuses épidémiques. — M. Bousquet lit, en son nom et à celui de M. Cloquet, un rapport sur un mémoire de M. Bulloz, de Besançon, relatif à une épidémie de sièvres muqueuses qui a régné à Nesservilliers, département du Doubs. Cette maladie, qui a sévi sur une population pauvre, mal nourrie, mal logée, et détériorée par une température humide et froide, était caractérisée par des maux de gorge, des douleurs erratiques dans les membres, un sentiment de brisement, des taches miliaires à la peau, de petits ulcères à l'intérieur de la bouche et quelquesois dans les in-

testins. L'auteur pense que parfois cette fièvre devient contagieuse. Le rapporteur établit la dissérence qui existe entre cette maladie et les gastro-entérites vraies, avec lesquelles on la confond maintenant. Il insiste sur la nécessité de cette distinction ; car la saignée , nécessaire dans les cas de gastro-entérites, est mortelle dans la maladie qu'il examine, comme M. Andral l'a plus d'une fois observé. Quant au traitement que M. Bulloz a suivi, il n'a rien d'unisorme, et il l'a varié suivant les cas. Tantôt il a livré la maladie à elle-même; tantôt il a appliqué quelques sangsues ; tantôt , lorsqu'il y avait des signes de saburres, il a employé l'ipécacnanha uni à l'émétique ; enfin . dans les cas d'adynamie prononcée, il a eu recours au sulfate de quinine, à l'acétate d'ammeniaque, aux potions camphrées et aux vésicatoires. Pour combattre la complication vermineuse, il a employé la mousse de Corse, et surtout le semen-contrà, et un remôde populaire, la décoction de suie, qui a produit les effets les plus avantageux. Conclusions : dépôt aux Archives et remerciemens à l'auteur.

ALLASTEMENT ANTIFICIEL, BOUTS-DE-SEIN. — M. Deneux commence la lecture d'un rapport sur un mémoire d'un pharmacien d'Orléans, relatif aux bouts-de-sein artificiels. Le rapporteur examine l'origine de ce genre d'instrumens qui rementent au XII.º siècle, les variations qu'on leur a fait subir, soit pour la matière dont ils ont été successivement formés, soit pour la forme. L'heure avancée empêche la continuation de cette lecture.

Séance du 19 février. — En vertu d'une lettre du ministre de l'instruction publique, l'Académie tire au sort le nom de quatre membres et d'un suppléant pris dans les sections de pathologie médicale et d'anatomie pathologique, pour remplir les fonctions de jurés dans le concours qui va s'ouvrir à la Faculté pour la chaire de clinique interne, laissée vacante par la mort de M. Leroux. Les membres désignés par

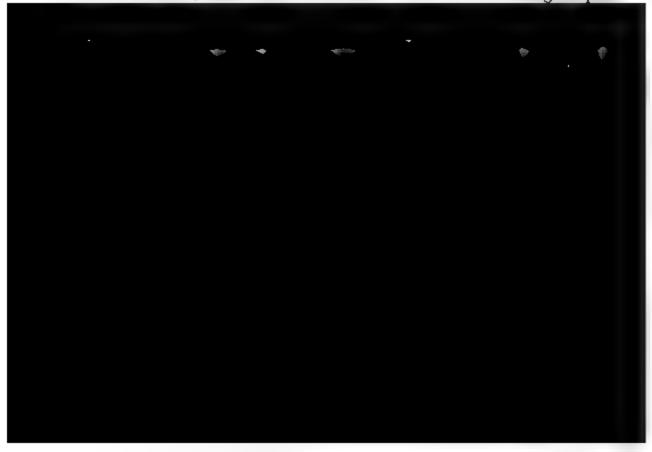

pour les bouts-de-sein de M. Pâque, et leur donne la présérence sur ceux que fabrique M. me Breton. Son travail est terminé par un aperçu sur les biberons.

Séance du 26 février. — Typhus. — M. Kéraudren présente plusieurs mémoires sur l'épidémie de typhus qui règne au bagne de Toulon. Cette maladie offre beaucoup de ressemblance avec celle qui s'est manifestée dans la même localité il y a deux ans. Il pense, comme M. Desgenettes, que le défaut de flux et de reflux de la Méditerranée est une des causes de cette maladie, et qu'il faut y ajouter le curage du port auquel on travaille. M. Itard combat cette opinion, et avance que, dans certains ports de l'Océan, la stagnation des eaux est plus complète qu'à Toulon. M. Rochoux dit que, si le défaut de marée causait les épidémies, elles devraient exister toute l'année; les médecins de Toulon sont d'ailleurs d'accord sur ce point.

L'Académie va au scrutin pour l'élection d'un membre titulaire dans la section de pathologie interne. M. Andral fils, ayant obtenu la majorité des suffrages, est élu.

Pararticie. - M. Ollivier, d'Angers, lit un rapport sur une observation de paraplégie, avec suppression complète de l'excrétion urinaire et rectale, communiquée par M. Montesanto, de Padoue; affection qui date de 1h ans. Le malade avait fait plusieurs années auparavant une chute d'un lieu élevé; il n'y avait pas eu de fracture, mais une violente commotion de la moelle dont les symptômes ne disparurent qu'incomplètement, et furent suivis au bout de trois ans d'une paraplégie. Voici depuis 14 ans l'état de cet individu : il mange de tous les alimens, à l'exception des potages au bouillon et de viandes bouillies : il ne peut supporter le vin, et pourtant il prend 4 ouces d'eaude-vie dans les vingt-quatre beures. Après chaque repas il boit une grande quantité d'eau, et au bout de deux heures il éprouve le besoin d'en boire de nouveau pour déterminer le vomissement des alimens qu'il a pris, et qui sont rejetés de la sorte chaque jour de deux à cinq heures après le repas. Au bout de trente ou quarante jours, le malade ressent comme une boule qui remonte de l'estomac dans l'œsophage, et qui dure quatre heures, et auquel succède un vomissement considérable de matières fécales mêlées de sang. Dans toutes ces excrétions on n'a jamais trouvé la moindre odeur urineuse : tout annonce que la sécrétion de l'urine a cessé d'exister. Ensin, depuis le 5 mars 1829, les vomissemens de matières fécales n'ont plus reparu; ceux qui suivent chaque repas ont lieu maintenant plus tôt : néanmoins l'assimilation est trè: - active, car depuis cette époque le malade offre tous les symptômes d'une pléthore sanguine qui exige qu'on le soigne fréquemment. Le rachis ne présente aucune deviation, mais la pression développe de la douleur au niveau de la dernière vertère dorsale et de la première lombaire. Le malade ne

vivre dans l'air, il faut qu'elle soit constamment environnée de ce fluide et tenue à l'abri de l'eau, dans laquelle elle se noierait. Elle se fabrique donc une coque de soie protégée en-dehors par des morceaux de feuilles de potamogeton. Cette coque est ouverte, et son intérieur contient de l'air, au milieu doquel vit la larve. Lorsqu'elle se métamorphose en nymphe, elle ferme complètement sa coque, qui continue à renfermer de l'air.

Quoique constamment submergé alors, l'animal vit dans l'air, et cet air ne cesse point d'être propre à la respiration, quoiqu'il n'éprouve aucun renouvellement apparent. On voit que, dans ce cas, les parois perméables de la coque de soie doivent, comme celles de la vessie dans les expériences de l'auteur, laisser passer, de l'extérieur à l'intérieur, la portion d'oxygène nécessaire, en même temps qu'elles permettent la sortie du gaz acide carbonique et de l'azote qui se trouverait en excès.

Séance du 4 février. — Harmanmonisme. — M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire présente un mémoire manuscrit ayant pour titre : Recherches anatomiques et physiologiques sur l'hermaphrodisme anormal chez l'hommo et les animaux. L'auteur considère l'appareil générateur dans son ensemble, comme formé de six segmens principaux qui, dans beaucoup de circonstances se montrent indépendans les uns des autres, savoir du côté droit et du côté gauche, Ce sont: 1.º et 2.º des organes profonds (ovaires, ou testicules et leurs dépendances); 3.º et 4.º des organes moyens (matrice ou prostate et vésicules séminales et leurs dépendances); 5,º et 6.º des organes externes (clitoris et vulve ou pénis et scrotum). Les faits que l'auteur rapporte établissent l'indépendance de ces six segmens et font voir qu'il n'est aucun d'eux qui ne puisse présenter des caractères sexuels inverses de ceux de tous les autres. Ces six acgmens correspondent à six ordres de vaisseaux différens;

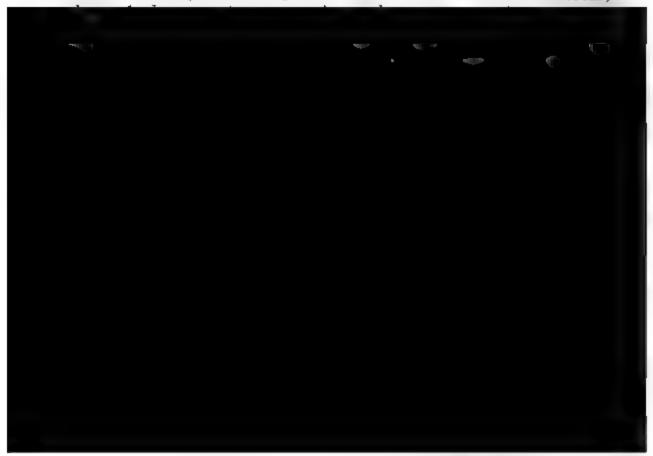

jamais été observé. Les cas les plus complexes sont ceux où il existe de doubles organes profonds et moyens, les uns mâles, les autres femelles; mais jamais des appareils sexuels externes mâles et femelles n'ont été observés, et en effet le pénis et le clitoris, à cause de leurs rapports avec les divers os du bassin ne pourraient coexister sans une perturation grave de toutes les connexions.

Quant à l'hermaphrodisme parfait dans le sens physiologique du mot, sa possibilité est incontestable chez les animaux, tels que les poissons, qui ent les deux moitiés de l'appareil sexuel très-séparées l'une de l'autre dans l'état normal, et chez lesquels il n'y a pas d'accouplement.

La fréquence de l'hermaphrodisme en génréal, et de chaque genre d'hermaphrodisme en particulier est très-différente suivant les groupes d'animaux; ainsi, chez l'homme les hermaphrodismes masculins et féminins, les premiers surtout, sont très-pen rares.

« Sous le rapport de la médecine légale, il me suffit d'indiquer ici, continue l'auteur, l'insuffisance des préceptes qu'ont donnés les auteurs peur la détermination du sexe dans les cas douteux; préceptes qui n'ont paru exacts que parce qu'on n'avait distingué qu'un très-petit nombre des combinaisons que présente la nature. Cette difficulté de déterminer le sexe est la conséquence de ce fait général que, tandis que les organes internes varient presqu'à l'infini en nombre, en structure et en disposition, les externes conservent leur nombre normal, et les modifications qu'ils présentent sous les autres rapports, étant intermédiaires entre le sexe mâle et le sexe femelle, se trouvent renfermées dans des limites assez étroites. Il est donc impossible qu'à chacune des combinaisons spéciales des organes internes puisse correspondre une disposition particulière des organes externes. »

Enfin, l'auteur fait remarquer que la législation admettant seulement deux grandes classes d'individus auxquels elle impose des devoirs, et accorde des droits différens et souvent inverses selon leur sexe, n'embrasse pas véritablement la totalité des cas; car il est des sujets qui n'ont réellement aucun sexe; tels sont les hermaphrodites neutres et les hermaphrodites mixtes par superposition, et d'un autre côté certains individus, les hermaphrodites bisexués, qui présentent les deux sexes réunis au même degré.

Séance du 18 février. — Unines lumineuses. — M. Vallot, de Dijon, adresse une note sur les urines lumineuses signalées pour la première fois par Reiselius et par Pettenkover. Il fait observer d'abord que ces médecins ne disent pas, comme on pourrait le croire d'après la traduction française de leurs écrits, que le jet de l'urine lui-même soit lumineux, mais seulement qu'on vit de la lueur sur la terre que l'urine avait humectée. M. Vallot attribue ce phénomène à une espèce de mille-pieds, la scolopendre électrique, sur laquelle l'urine tom-

buit et il s'appuie sur des expériences faites en 1828 à Dijon , et d'où il résulte qu'au moment où de l'urine récente frappe sur un de ces animaux, il répaffi une belle lueur bleue-verditre qui dure envirue So accondes. Il pense que le phénomène pourrait encore être expfiqué par la présence de vers de terre sur lesquels l'urine tombernit pendant la phosphorescence de ces animaux. Il cite enfin le fait suivant observé par M. Tilloy. Ce pharmacien, pour savoir à quoi s'en temir sur les effets des préparations de phosphore administrées à l'intérieur , fit avaler à un chat deux gros de cette substance. Il y réussit ex plongeant dans l'eau des cylindres de phosphore, et en les portant ensuite tres-rapidement au fond du pharynx. L'animal n'en parnt nullement incommodé; le phosphore n'éprouva aucune décomposition : il percourut le tube digestif, sans causer de lésion apparente, et le lendemain il fut rendu avec les excrémens qui manifestérent une phospor escence tels-marquée. Ces excrémens traités par l'eau chande ont donné une quantité de phosphere presque égale à celle qu'on avait employée pour l'expérience.

Séance du 25 février. — Tuman pe LA voix. — M. Bornati annouse qu'il s'est occupé d'expériences, desquelles il résulte que le timbre de la voix dépend principalement de l'état où se trouve la membrase pharyngo-laryngienne, et que toutes les foisque, sons qu'il y ait ancon changement dans la forme du tuyau vocal, la membrane qui le revêt est dans un état pathologique, le timbre est altéré. M. Bernati apnonce une lecture prochaine sur ce sujet, s'il peut obtenir la parole.

Voussement caux les aummans. — M. Flourens lit un mémoire intitulé · Expériences touchant l'action de l'émétique sur les animans ruminans. Dans un mémoire précédent, l'auteur a établé, à l'aide de nombreuses expériences, que le vomissement propre des ruminans diffère essentiellement du vomissement des autres animaux, en ce

ruminans, c'est sur la caillette, c'est-à-dire sur celui-là seul qui, par ses fonctions comme par sa structure, répond à l'estomac simple des autres animaux que l'émétique porte son action; 3.º que c'est à la disposition particulière et tout opposée de cet estomac par rapport à ceux de la régurgitation que tiennent d'une part, la facilité que les ruminans ont de régurgiter, c'est-à-dire de rejeter ou de ramener à la bouche les matières contenues dans les deux premiers estomacs, et de l'autre la difficulté qu'ils ent de vomir, c'est à-dire de rejeter ou de ramener à la bouche les matières contenues dans le quatrième estomac. Si l'on se rappelle que ce quatrième estomac est celui où se fait la conversion définitive de l'aliment en chyme, celui qui contient les manières ruminées; les matières qui, par conséquent, ne doivent plus revenir à la bouche, tandis que les deux premiers estomacs au contraire sont ceux où l'aliment ne subit qu'une certaine préparation, ceux qui ne contiennent que les matières non-ruminées, les matières qui, par conséquent, doivent revenir à la bouche, on verra tout de suite pourquei tout devait être disposé pour rendre aisée la réjection des deux premiers estomacs, et très-difficile celle du quatrième. Sans cette disposition, en effet, les matières ruminées contenues dans le quatrième estemac eussent été constamment mélées, confondues et ramenées à la bouche avec les substances non-ruminées, confusion qui cut été un obstacle à l'acomplissement du but que la nature s'est proposé d'atteindre par l'acte de la rumination.

### VARIETĖS.

Prix proposé par la Société de Médecine de Caen.

« Déterminer d'après des faits et appuyer sur des observations cliniques, les résultats locaux, sympathiques et généraux de l'action des purgatifs; préciser les états pathologiques locaux et généraux dans lesquels leur usage est indiqué; ainsi que les avantages et les inconvéniens qui résultent de leur emploi et de leur abus, dans leurs différens degrés d'activité.

Li prix sera une médaille d'or de la valeur de 200 francs.

Les mémoires, écrits lisiblement, seront adressés francs de port, et avec les formes habituelles des concours, avant le 1.57 avril 1834, à M. Lafosse, secrétaire de la Société.

Les membres résidens sont seuls exclus du concours.

#### BIBLIOGRAPHIE.

De la Fréquence du pouls chez les aliénés, etc.; par MM. Laures et Mittivité. Paris, 1832, in-8.º Brack.

MM. Leuret et Mitivié ont exploré le pouls d'un certain nombre de femmes aliénées incurables. Leurs explorations ont été répétées en été et en automne; elles ont duré chaque fois 28 jours (Une minute chaque matin.)

Pendant l'été, le nombre moyen de toutes les pulsations varie d'un jour à l'autre, et il est tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la moyenne générale des 28 jours. Le pouls de chaque aliénée, comparé à la moyenne de ses propres pulsations, comptées pendant 28 jours, est chaque jour tantôt plus, tantôt moins élevé que cette moyenne.

L'intensité de la chaleur apporte des changemens dans l'état du pouls. Le plus souvent le nombre des battemens augmente lorsque la température s'élève, et il diminue lorsqu'elle s'abaisse; mais quelquesois on observe un résultat absolument opposé.

La lune ne paraît point exercer d'influence positive sur la marche du pouls des aliénées, et ses phases n'augmentent ni ne diminuent la violence du délire.

L'influence de la pesanteur de l'air, de son état électrique et hygrométrique sur les mouvemens du pouls, reste encore à déterminer.

La plus grande fréquence du pouls a été observée sur une personne enne, mais en general la moyenne proportionnelle des pulsations est

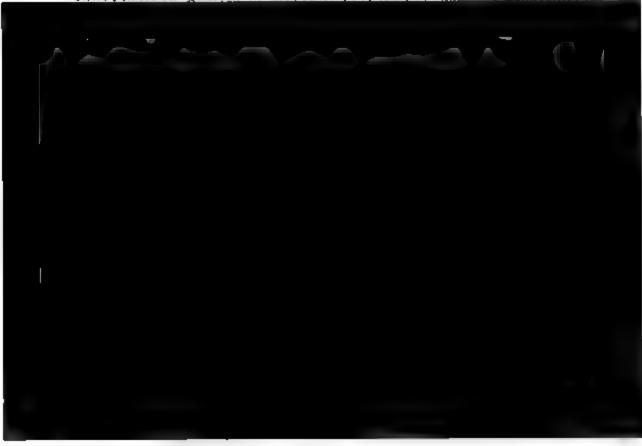

du pouls ne coincide plus avec les changemens dans la température, au moins sur la plupart des sujets.

L'hiver, en diminuant la fréquence du pouls, agit avec plus d'énergie sur les personnes vieilles; et dans cette saison le nombre des pouls fréquents est plus considérable sur les aliénées jeunes que sur celles qui sont avancées en âge.

En hiver comme en été, chaque espèce de folie exerce la même influence sur le nombre des pulsations. Il en est de même de l'état de maigreur et de l'époque qui précède les menstrues, mais l'action de la lune n'est pas appréciable.

Sur quatre femmes non aliénées, la moyenne de la pesanteur spécifique du cerveau, comparée à la pesanteur de l'eau, est 1,028.

Sur quatre femmes qui ont succombé dans un état de délire aigu, moyenne proportionnelle de la pesanteur du cerveau, 1,030. Sur quatre monomaniaques, 1,034. Sur six maniaques, 1,031. Sur dix femmes affectées de démence, 1,032. Moyenne proportionnelle générale, 1,032. D'où il faut conclure que le cerveau des aliénés est plus pesant que celui des sujets doués de raison.

Les recherches dont nous venons de donner un rapide aperçu offrent le modèle d'une sèvérité consciencieuse. Les déductions des auteurs ne sont pas poussées au-delà de ce qu'enseignent les faits, et en général elles nous semblent justes. Quant à la fixité des résultats, nous pensons qu'elle offre peu de solidité. En multipliant, en variant les expériences à différentes heures, dans la même journée, dans la même saison, il est douteux qu'on obtienne les mêmes moyennes proportionnelles. Par sa nature l'ouvrage nous inspire quelque défiance, mais il n'est pas possible de se méprendre sur le talent de ses auteurs.

Remarks on the history and treatment of delirium tremens. Remarques sur l'histoire et le traitement du delirium tremens; par John Ware, D. M. — Boston, 1831, 61 pages. (Extr. des Transact. of the Massachusett's society.)

En médecine, la vérité se découvre et s'établit avec plus de peine que dans toute autre science; pour y arriver, il faut marcher à travers une longue et presque interminable série de faits, et il ne suffit pas que ces faits soient nombreux et bien observés, il faut encore qu'ils soient le résultat des recherches d'un grand nombre d'individus. Pénétré de cette vérité, le docteur Ware n'a point hésité à ajouter ses observations et ses remarques sur le delirium tremens à celles qui existaient déjà sur le même sujet. Peu de praticiens ont été dans le cas d'observer aussi souvent que lui cette maladie peu commune, du moins en France; il en a donné dans sa monographie une description extrê-

mement exacte et détailée. Mettant de côté tous les ouvrages publiés sur le delirium tremens, faisant abstraction de toute opinion émise avant lui, soit sur la pathologie, soit sur la thérapeutique de cette affection, il s'est livré à une observation conscienciouse des cas nombreux qui se sont offerts à su pratique. Aucun détail, dans les phénomènes nerveux qui constituent la maladie dans ses causes, dans son traitement, ne lui a échappé; il a essayé successivement tous les moyens thérapeutiques qui lui ont été suggérés par la pratique des autres médecins ou par su propre imagination, et il a été amené à des conclusions qui ne sont pas d'accord en tous points avec les idées le plus généralement reques, mais qui cependant méritent la plus grande attention, car son ouvrage porte le cachet de la sincérité et de la house observation.

Comme le delirium tremens est une maladie bien conume, bien décrite par plusieurs auteurs, à laquelle il est difficile de refuser une place distincte dans le cadre nosologique; et comme d'ailleurs la description du docteur Ware ne renferme rien qui soit en opposition avec celle des autres pathologistes, je ne m'arrêterai point sur la partie de l'ouvrage qui traite des symptômes; elle est un peu longue, mais elle est complète, et j'y renvoie tous ceux qui désirent suivre la maladie dans toutes ses phases, et avoir les notions les plus étendues sur son caractère propre.

Je disais tout-à-l'heure que le delirhim tremens est une maledie peu commune; le docteur Robert a publié dans la Gazette médicale de Paris (16 octobre 1832), une observation de delirium tremens, et il dit que c'est la seule qu'il ait rencontrée depuis plus de quarante aus qu'il exerce la médecine en qualité de chef dans les hôpitaux tant civils que militaires. On prétend qu'en Angleterre cette maladie est plus frequente, et ce plus haut degre de frequence coincide avec un



sente souvent dans des pays où l'abus des liqueurs est plus répandu, on pourra se fixer sur l'étiologie du delirium tremens.

Le docteur Ware divise le delirium tremens en quatre classes:

- 1.º Celui qui survient à la suite d'un excès, chez une personne du reste bien portante et non adonnée aux liqueurs alcoholiques. C'est l'espèce la moins grave, elle n'exige aucun traitement; l'accès se dissipe de lui-même; et, d'après le docteur Ware, les médicamens et notamment l'opium ne le diminuent jamais; au contraire, ce dernier semble aggraver les accidens.
- 2.º Le delirium tremens se déclare spontanément chez les hommes habitués depuis long-temps à l'ivrognerie et sans être précédé d'aucun excès; celui-ci est plus grave, ce n'est plus un accident, mais une maladie véritable.
- 3.º Le delirium peut compliquer une autre maladie, survenir après une blessure, etc.
- 4.º Ensin il peut, dans le cours d'une affection aiguë ou chronique, se présenter sous sorme périodique, au moment de l'exacerbation de la maladie qu'il complique. On ne voit pas bien à quoi peut servir cette quatrième division qui rentre dans la précédente.

C'est surtout sous le rapport de la thérapeutique que l'ouvrage qui nous occupe mérite l'attention. A quelques exceptions près, les médecins s'accordent pour prescrire les émissions sanguines et conseiller l'usage de l'opium; le docteur Ware réhabilite les premières, et n'accorde aucune propriété avantageuse au second. Il conseille la saignée générale dans le delirium tremens, pour le prévenir ou au moins pour le modifier d'une manière favorable, et la saignée locale quand l'accès s'est établi, et suivant les symptômes. Du reste, parmi les malades qu'il a eu occasion d'observer, un grand nombre ont été livrés à leurs propres forces, aucun médicament n'a été employé, et la maladie n'a été ni plus longue, ni plus grave que chez ceux que l'on a soumis à un traitement actif, et en particulier à l'usage de l'opium. Dans tous les cas analogues, avec ou sans traitement, les phénomènes se sont succédés de la même manière; tout a été semblable jusqu'à la terminaison, et la mort n'est survenue que là où il y avait complication de quelque maladie aigné ou chronique. Dans l'observation citée plus haut, du docteur Robert, de Langres, le malade a été traité par l'opium, et le médecin attribue la guérison à ce médicament; mais en examinant cette observation avec attention, on voit que la maladie a suivi son cours en dépit du traitement, et l'on est porté à penser, comme le docteur Ware, qu'elle se serait comportée de la même façon lors même qu'elle eût été abandonnée à eile-même. Les émissions sanguines et la méthode expectante n'appartiennent pas en propre au docteur Ware, car M. Esquirol traitait avec un succès complet les femmes qui étaient conduites à la Salpétrière pour le delirium tremens, par

les boissons aquenses, quelques jours de diète, et une on deux saignées du bras quand la malade était forte et pléthorique.

En résumé, il résulte de l'ouvrage du docteur Ware, que le deliréum tremens est une effection asses rare; qu'il a presque toujours
pour cause l'abus des liqueurs alcoholiques; qu'il n'a aucune gravité
par lui-même, et qu'il n'est dangereux que par les complications, et
notamment par celle d'une affection cérébrale, laquelle se manifeste
ardinairement par des convulsions; qu'un accès dure de 60 à 72 henres, et ne peut être arrêté par aucun moyen; que les émissions sanguines sont utiles pour prévenir l'accès ou le rendre moins violeut, et
qu'on doit les employer avant l'explosion ou au début; que l'opium,
qui peut être unisible quelquefois, n'est presque jamais utile; que
les autopsies n'ont encore rien appris sur la nature de la maladie;
enfin que la médecine expectante est la meilleure, sauf à traitar à
part les complications.

G. R.

Archives de Botanique, ou Recueil mensuel de mémoires originaux, d'extraits et analyses d'ouvrages, documens et avis divers concernant cette science; rédigees par une Société de Botanistes français et étrangers, sous la direction de M. J. A. Guillemin, D. M. (1).

Depuis le Journal de Botanique, publié par M. Dewaux, et qui avait cessé de paraître en 1815, il n'existait aucun recueil périodique consacré spécialement à cette science dont les progrès ont été si rapides dans le cours de ces dernières années. Cette absence se faisait vivement sentir surtout en ce qui concernait les découvertes et les publications faites à l'étranger. M. Guillemin, connu par des travaux particuliers sur la botanique et par sa collaboration au Bulletin des Sciences Naturelles, a entrepris le recueil périodique que nous aunonçons et qui comprendra non-seulement les mémoires originaux de botanistes français et étrangers, mais encore un bulletin bibliographique très-étendu où il sera rendu compte de toutes les publications modernes. L'histoire naturelle médicale ne sera pas peulture dans estantes modernes. L'histoire naturelle médicale ne sera pas peulture dans estantes modernes.

# **MÉMOIRES**

ET

## OBSERVATIONS.

mars 1833.

Recherches expérimentales sur l'emploi de la gélatine comme substance alimentaire; par M. Edwards, membre de l'Institut, et M. Balzac, D. M.

Il est des questions d'utilité pratique d'un aussi haut intérêt, pour les savans, que des recherches de théorie élevée. C'est une question de cette nature qui a donné naissance aux recherches expérimentales dont nous venons entretenir l'Académie. Un chimiste distingué s'est occupé, depuis longtemps, d'une application importante de la science qu'il cultive; il s'agissait de pourvoir plus amplement à la subsistance de l'homme et d'adoucir ainsi le plus grand fléau de la société : le besoin. Une substance qui fait partie des alimens les plus nutritifs de l'homme, se trouvait ailleurs combinée avec des substances inertes. Ce fait était connu dans le monde, long-temps avant que l'analyse chimique l'eut apprécié à sa juste valeur. C'est seulement lorsqu'elle a déterminé la proportion réelle de la gélatine dans les os qu'on a pu reconnaître combien il en échappait aux procédés usités jusqu'alors, et combien l'homme perdait ainsi, sans le savoir, de substances réputées alimentaires. Ce fait scientifique est connu depuis bien des années, et depuis bien des années ce fait, si fécond en lui-même, était resté,

31.

pour ainsi dire, une connaissance abstraite et stérile. D'a-bord, il fallait y penser, et nous l'avouerons, rien n'était plus naturel. Aussi y a-t-on pensé et a-t-on fait des essais à diverses reprises, depuis 150 ans; mais on avouera de même, que rien n'est plus rare que de reconnaître toute la portée d'une idée, d'avoir une conviction tellement profonde de l'utilité d'une vue, qu'on emploie toutes les ressources de son intelligence pour la réaliser, toute la force de son caractère, pour vaincre les résistances, concevables seulement s'il s'agissait de faire accepter un don funeste. Tels sont, depuis vingt ans, les travaux d'un chimiste qui se voyait sur le point de réaliser ses hautes espérances, lorsqu'on éleva une objection qui arrêta l'élan qu'il avait excité dans toute la France.

Il serait difficile de prévoir la nature et la source de l'objection. Porte-t-elle sur l'extraction de la gélatine, en condamnant le procédé? Pense-t-on que la gélatine contenue dans les os n'est pas la même que celle qui fait la plus grande partie du bouillon de viande? Ces objections seraient fortes, mais elles n'ont pas été faites dans cette occasion. A-t-on proposé l'usage de la gélatine, sans autre préparation qu'une solution dans l'eau, pour remplacer le bouillon? Loin de là, on a recommandé de l'associer à plusieurs au-

blesse, la maladie ou la mort, parce qu'elles seraient gratuites? Non, l'objection part de plus haut. La gélatine, comme substance alimentaire, a été soumise à des épreuves scientifiques; elle n'a pas répondu à l'attente; elle ne paraît point nutritive.

L'objection est grave, car la science intervenant dans des questions d'utilité pratique qu'elle domine depuis un demi-siècle, exerce à l'instant une grande influence. C'est ce que nous avons vu dans l'occasion présente. Ainsi, il y a un conflit entre l'usage pratique et les recherches expérimentales; nous ne prétendons révoquer en doute les résultats de l'une ni de l'autre méthode; car nous savons que partout, dans la nature, des faits paraissent être en opposition sans être incompatibles. Et nous le dirons d'avance, les recherches expérimentales auxquelles nous nous sommes livrés, donnent un résultat de cette nature en conciliant tous les faits connus. Mais nous en ferons complètement abstraction; nous nous occuperons de la gélatine comme si c'était une substance nouvelle récemment découverte par les chimistes qui, d'après l'analyse et l'analogie, la recommanderaient comme substance nutritive.

Mais d'abord qu'est-ce qu'une substance nutritive? C'est une substance qui, susceptible d'une digestion facile, contribue à l'entretien de la vie.

On s'étonnera peut-être que nous élevions cette question, maiselle est d'une importance extrême; tout en dépend, et voici pour quoi : s'il fallait, pour qu'une substance fût nutritive, qu'elle suffit à elle seule à remplir ces conditions, nous n'en trouverions peut-être pas qui méritât ce nom. Par exemple, le physiologiste distingué qui a reconnu que le pain seul ne suffit pas pour nourrir, s'est bien gardé de venir dire à l'Académie et au monde, que l'homme s'est trompé jusqu'ici, en se livrant à l'agriculture, pour se procurer du pain; car il était prouvé que le pain n'est pas nutritif, puisque seul il ne suffit pas pour nourrir.

Mais comment reconnaître qu'un aliment contribue à l'entretien de la vie , lorsqu'il est insuffisant ; car une nourriture insuffisante doit nuire à la santé et même produire un dépérissement. Voici comment : on sait que l'homme et les animaux, dans leur jeunessse, en prenant des alimens appropriés augmentent de poids, et que c'est cette augmentation de poids qui constitue l'élément le plus saillant de la nutrition. On sait même, avec moins de précision mais avec autant de certitude, que tout en prenant des substances de digestion facile, le corps peut diminuer de poids. et cependant les alimens auraient contribué puissamment à l'entretien de la vie, parce que sans eux la mort serait survenue dans un court espace de temps. C'est d'après de pareilles considérations, que nous n'indiquons ici que d'une manière générale, que l'on peut juger si une substance est nutritive, et même déterminer la mesure de ses effets.

Or, on se doute déjà, d'après ce premier aperçu, que nous avons à faire à une question très-compliquée, qui paraissait d'abord très-simple, et à tel point qu'on aurait cru pouvoir la résoudre très-facilement. Elle tient, au contraire, à une des parties les plus difficiles de la physiologie, à celle qui est la plus obscure et la plus imparfaite, la nutrition. La première difficulté qui se présente, en voulant recourir

raient même devenir fatales. Il faut donc avoir recours aux animaux, si, ne voulant pas se contenter d'essais vagues et toujours contestables, on désire arriver à des résultats précis et concluans. Ici le choix n'est pas moins important; mais il ne saurait être douteux. Il ne peut porter que sur ceux dont l'alimentation se rapproche le plus de celle de l'homme. Il ne doit donc tomber ni sur les herbivores, ni sur les carnassiers, mais sur l'espèce qui, depuis sa domesticité, a toujours partagé la nourriture de l'homme à toutes les époques de la société. Le chien est donc sans contredit l'espèce la plus appropriée à ce genre de recherche.

Le second point à déterminer, c'est la forme sous laquelle les alimens doivent être présentés. Est-ce à l'état solide ou liquide? Cette question heureusement est assez bien éclaircie pour ne pas exiger de notre part des recherches préalables. On a trouvé par l'observation et par l'expérience que c'est à l'état solide que les alimens produisent le plus d'effet; et pour ne citer que les travaux les plus récens, nous dirons que le frère de l'un de nous, M. Milne Edwards, a constaté qu'il est utile que les alimens soient à l'état solide pour déterminer une sécrétion plus abondante des sucs gastriques.

Ces conditions préalables étant déterminées, il s'agissait de faire choix de la méthode. Fallait-il donner la gélatine seule ou associée à un autre aliment? Si l'on voulait tenter de donner la gélatine seule, comme dans cet état, ce serait une nourriture insolite pour l'homme comme pour le chien, on aurait difficilement la conviction que l'animal ait voulu en prendre assez pour s'en nourrir. Et ensin, d'après les recherches de M. Magendie, dont l'Académie aura conservé un vis souvenir, il ne paraîtrait pas qu'aucun produit immédiat, soit végétal, soit animal, sût capable à lui seul de sussire à l'alimentation. Il ne convenait donc pas de tenter des expériences qui, d'après les données de la physiologie, devaient être infructueuses. Il faut donc l'associer à une

à lui seul une nutrition complète. En ce cas, la question principale sera résolue, et voici pourquoi : c'est que M. Magendie a prouvé que le pain seul ne fournit pas une nutrition complète, et sauf à vérifier ce résultat, si la gélatine et le pain suffisent, la gélatine est nutritive.

Supposons au contraire que le pain et la gélatine ne suffisent pas, le régime ne laissera pas probablement d'être nutritif, ne fût-ce qu'à cause du pain. Or, en supprimant un des élémens et en faisant des expériences comparatives, la différence des effets fera ressortir la valeur de chaque élément.

En dernier lieu, si le régime du pain et de la gélatine est défectueux, il sera facile de déterminer ce qu'il faut y ajouter pour le rendre complet. Voilà le dernier terme des recherches : nous savons ainsi où nous allons et par quelle route nous devons y arriver.

Quant à la manière d'apprécier les effets du régime, nous avons eu recours au procédé le plus sûr, et qui ne laisse rien de vague ou d'incertain. Nous avons pesé les animaux à des époques successives, ce qui donne des résultats positifs et qui ne se prêtent à aucune illusion. Nous avons donc mis toute la rigueur dont nous étions capables et dans le choix de la ballance et de la ballance et dans le choix de la b

Nous avons commencé nos recherches au mois d'octobre de l'année dernière.

Les chiens dont nous sommes servis étaient en bon'état; nous nous bornerons à relater brièvement les deux premières séries d'expériences, pour donner une idée plus nette des résultats; nous présenterons ensuite les autres d'une manière générale, pour éviter des détails inutiles.

Le chien n.º 1, encore susceptible d'accroissement, pesant 2,250 grammes, fut soumis au régime de pain et de gélatine inférieure, pendant onze jours; au bout de ce temps, il avait perdu 124 grammes; dans cet intervalle, il fut pesé sept fois, et le poids du corps subit des alternatives d'accroissement et de diminution, mais toujours au-dessous du point de départ.

Il était évident, à cause des accroissemens relatifs de poids et de la durée des expériences, que le régime était nutritif, mais qu'il était insuffisant.

Les expériences, sur une petite chienne, n.º 2, confirment cette conclusion; elle était très-grasse, venait d'être sevrée et pesait 1,107 grammes; mise au régime de pain et de gélatine inférieure pendant onze jours, elle avait gagné 140 grammes. Le régime était donc nutritif; mais il paraissait insuffisant; car d'abord, en examinant la marche de la nutrition pendant cette période, il y avait eu une fluctuation continuelle dans les sept pesées qu'on a faites dans cet intervalle. De plus, la chienne avait maigri.

Ainsi, dans ces deux cas, le régime de pain et de gélatine inférieure paraissait nutritif, mais insuffisant. Dans toutes les autres expériences cette conclusion fut confirmée; ainsi nous ne reviendrons pas ici sur ce sujet, et nous porterons toute notre attention sur le régime de pain et de gélatine alimentaire, objet principal de ces recherches.

Le chien n.º 1, qui avait servi aux expériences précédentes, et qui avait perdu, après onze iours du premier régime, 124 grammes, fut mis de suite au nouveau régime de pain et de gélatine alimentaire; ce régime fut continué pendant 75 jours. Le chien acquit alors une augmentation de poids de 159 grammes, d'où il suit qu'il avait non-seulement regagné ce qu'il avait perdu par le régime précèdent, mais aussi qu'il avait dépassé de 35 grammes le premier point de départ.

Ce fait est tellement tranché qu'il prouve d'une manière incontestable que le régime de pain et de gélatine alimentaire est nutritif. Nous dirons même qu'il l'est beaucoup, car d'abord il a duré 75 jours; puis, à la fin de cette longue période, il y a eu une augmentation de poids; double rapport qui fait ressortir les qualités nutritives de ce régime.

Mais ce régime est-il suffisant, c'est-à-dire, peut-il seul entretenir la santé, fortifier et développer le corps? Distinction importante sur laquelle nous avons insisté dès le commencement.

Remarquons d'abord la marche de la nutrition sous l'influence de ce régime; elle est digne d'attention. Dans les 75 jours, on a fait onze pesées; il ne fallait pas trop les rapprocher pour éviter les variations diverses de poids qui ont lieu dans les nutritions les plus complètes. Dans cet es-

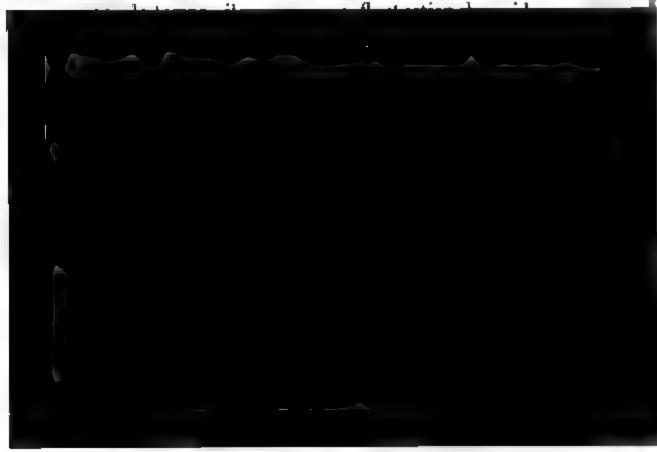

subi une perte de 124 grammes. Il pouvait donc être sous l'influence de cette perte qui l'aurait empêché de tirer tout le parti possible du nouveau régime. Nous avons paré à cet inconvénient en nous procurant un résultat net et précis.

La petite chienne n.º 2, qui nous avait servi dans nos essais sur la gélatine inférieure, fut préparée à de nouvelles expériences par un régime convenable pendant plus d'un mois; elle avait alors acquis plus de la moitié de son poids; elle était dans la plénitude de la santé. Dans cet état elle fut mise au régime de pain et de gélatine alimentaire pendant 21 jours, et le résultat général fut le même que dans la série précédente; c'est-à-dire, qu'à la fin de cette époque, il y avait une augmentation de poids de vingt-neuf grammes; mais dans l'intervalle il y avait eu des fluctuations dans le poids au-dessus et au-dessous du point de départ.

Or, les deux séries d'expériences s'accordent parfaitement, et nous pouvons déjà dire que le régime de pain et de gélatine alimentaire est nutritif, mais insuffisant. Ce résultat mérite bien que l'on s'y arrête un instant.

N'est-il pas étrange que le pain et la gélatine pure, réunis comme nous l'avons fait, ne suffisent pas pour opérer une nutrition complète? Avant les recherches du physiologiste que nous avons cité, on croyait que le pain seul suffisait; maintenant il paraît que non seulement il ne suffit pas seul, mais aussi qu'il est insuffisant lors même qu'il est associé à de la gélatine alimentaire. Comme les effets de ce régime devaient servir de base à toutes les recherches ultérieures, il fallait pouvoir compter sur les résultats et obtenir des mesures propres à fournir des termes de comparaison. C'est pourquoi nous avons fait cinq autres séries d'expériences d'après les mêmes principes. Ils ont donné les mêmes résultats généraux et avec des circonstances qui les font ressortir plus nettement encore. Nous réunirons toutes les séries, c'est-à-dire, les deux premières et les

cinq suivantes, pour présenter un tableau général des effets de ce régime nutritif, mais insuffisant.

Dans les cas les plus favorables il y avait, à la fin de l'époque de cette nutrition, une augmentation de poids; mais dans l'intervalle il y avait en fluctuation au-dessus et au-dessous du poids primitif, et il était visible, lorsque l'expérience avait eu une durée suffisante, que la croissance avait été arrêtée, du moins que si l'animal avait peut-être acquis un peu plus de longueur, il avait perdu en épaisseur; car il était toujours efflanqué et ses forces étaient sensiblement diminuées. Dans les cas intermédiaires il y avait diminution de poids à la fin de l'époque, avec escillation au dessus et au-dessous du point de départ.

Dans les cas les plus défavorables, non seulement la perte du poids était considérable, mais jamais les oscillations en remontant ne pouvaient atteindre au poids primitif; de sorte que l'animal restait toujours au-dessous du point de départ, et tendait à descendre plus bas. Les mêmes effets ont été constatés non seulement sur de jeunes chiens dans leur croissance à différentes époques, mais aussi ar des adultes.

Ainsi le résultat général ne dépendait ni de l'âge des ani-



la gélatine de ce régime, et de borner l'animal au pain et à l'eau. Nous connaissons la marche et la mesure de la nutrition au moyen du pain et de la gélatine. En retranchant celle ci nous verrons la différence si elle est appréciable; or, nous avons pris le chien n.º 1, après 86 jours du régime de pain et de gélatine; il avait alors une augmentation de 35 grammes. Nous le mîmes aussitôt au régime du pain seul et de la quantité d'eau nécessaire, en l'assaisonnant même d'un peu de sel pour lui donner de la saveur. Il fut ainsi nourri pendant vingt jours au bout desquels il avait perdu 402 grammes.

Le chien n.º 2, après 21 jours du régime au pain et à la gélatine, avait augmenté de 29 grammes. Mis aussitôt au régime du pain seul et de l'eau, au bout de 33 jours, il perdit 333 grammes.

Le n.º 3, pendant les 81 jours qu'il avait été au pain et à la gélatine, avait fluctué au-dessus et au-dessous du point primitif; le dernier jour il était en perte de 112 grammes. Mis alors au régime du pain et de l'eau, il perd, en dix-neuf jours, 196 grammes; c'est-à-dire que, dans le quart du temps, il perd presque le double du poids. Le n.º 4, après 86 jours de nourriture au pain et à la gélatine, durant lesquels le poids avait aussi fluctué au-dessus et au-dessous du point de départ, était en perte de 277 grammes; le même, mis aussitôt au pain et à l'eau, perd dans 23 jours, c'est-à-dire dans le quart du temps précédent, 477 grammes.

Enfin le n.º 7 est mis successivement aux deux régimes différens pendant le même espace de temps, c'est-à-dire 34 jours. Nourri de pain et de gélatine, il avait perdu dans 34 jours 209 grammes, et dans le même espace de temps, mis au pain et à l'eau, il avait perdu 464 grammes, c'est-à-dire, plus du double.

Or, voilà cinq séries d'expériences qui sont univoques dans leur résultat général, dont plusieurs mêmes se rapprochent beaucoup entr'elles pour la mesure, et dont toutes

donnent des différences extrêmes en faveur de l'influence nutritive de la gélatine.

Nous avons vu que la gélatine, quoiqu'associée au pain, ne fournissait pas une nutrition complète; nous avons relaté les effets de ce régime sur le poids du corps, sur les forces et sur la croissance. Voyons maintenant ses effets sur la constitution et sur la vitalité.

Puisque ce régime est insuffisant, il est présumable que s'il était assez long-temps continué il conduirait à la mort. G'est ce que nous avons constaté sur un chien, le seul que nous ayons soumis exclusivement à ce régime et sans interruption; il ne paraissait mourir que faute d'une nutrition suffisante; il n'offrait à la longue que les symptômes de langueur, de faiblesse et d'amaigrissement successif ; il était donc intéressant d'examiner l'état des organes après la mort. Il n'y eut aucune apparence de maladie organique, rien qu'un aspect de pâleur et de maigreur des tissus ; l'animal n'est donc pas mort de maladie proprement dite, si l'or veut nous permettre cette expression; mais il s'est était faute de sustentation suffisante. Il est probable que lorsqu'a meurt ainsi par extinction, tout en prenant des alimens mtritifs, mais insuffisans, il y a une limite de réduction du poids du corps au-delà de laquelle la mort est immment à cette limite sous le régime du pain et de gélatine, soit qu'ils y arrivassent promptement sous le régime de pain et d'eau. Le n.º 7 est mort à cette limite. D'autres l'ent dépassée. La limite extrême qu'un seul sur quatre ait atteinte avant de mourir était la perte d'un tiers du poids primitif.

Or, il convenait de rechercher à quelle époque il était encore temps de ranimer la vie, et quel changement il fallait faire au régime pour y réussir. On voit que nous touchons ici au complément de nos recherches.

Le chien n.º 1, qu'on avait mis successivement aux deux régimes, avait atteint la limite où il était en danger de mourir. Il fallait donc changer de régime et choisir la nour-riture la plus approchée du régime de pain et de gélatine pure. Le pain et le bouillon est précisément ce régime, puisque le bouillon est, d'après les analyses des chimistes, et notamment celle qui a été dernièrement communiquée à l'Académie, de l'eau, de la gélatine, plus quelques principes sapides et odorans, dans une très-légère proportion. Le régime de pain et de gélatine pure ne diffère donc de celui du pain et du bouillon que par quelques principes sapides et odorans en quantité presqu'impondérable; qu'on excuse cette manière de s'exprimer, elle est nécessaire et approche assez de la vérité.

Nous substituons donc à la solution de gélatine le bouillon dans la même mesure, et nous faisons l'essai de ce régime sur le chien n.º 1, à l'époque où il est près de mourir faute d'une régime assez nutritif tel que nous l'avons décrit précédemment. Il est près de mourir, cependant il prend de cette nourriture; il continue à vivre; on le pèse le 7.º jour; il a gagné 725 grammes, c'est-à-dire presque tout ce qu'il a perdu précédemment; et dans sept jours de plus il dépassa le poids primitif de 693 grammes. Ne sent-on pas qu'un seul fait de cette nature, à la suite de tous ceux que nous avons exposés, a une valeur telle qu'il n'a pas besoin de confirmation. Cependant, nous l'avons confirmé avec un

succès qui ne peut être douteux. C'est ce que nous avons constaté sur le n.º 2 et le n.º 3, dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire lorsque l'animal était réduit par la perte du poids à la limite où la mort est imminente. Les mêmes résultats généraux ont eu lieu, et ce qu'il y a de remarquable, avec une parité de mesure pour les accroissemens et le temps, qu'il est rare d'obtenir en physiologie.

L'étude de ce régime est féconde en résultats intéressans ; il fallait s'assurer si en même temps qu'il est apte à ramener d'un dépérissement extrême à la plénitude de la santé, il est propre à soutenir et à développer convenableblement la croissance habituelle; car l'on sait, de reste, que ce qui est capable de ranimer les forces défaillantes et de rendre la santé, n'est pas toujours, il s'en faut, capable de l'entretenir et de développer le corps. Nous nous sommes assurés que ce régime avait cette propriété, et la table que nous avons dressée de la série des pesées donne un exemplé de la marche normale de la croissance du corps chez un jeune animal. Elle contraste par une progression ascendante presque constante avec les fluctuations perpétuelles que présentent les régimes nutritifs, mais insuffsans, dans les cas les plus favorables. La comparaison de ce régime avec celui du pain et de la solution de gélatine

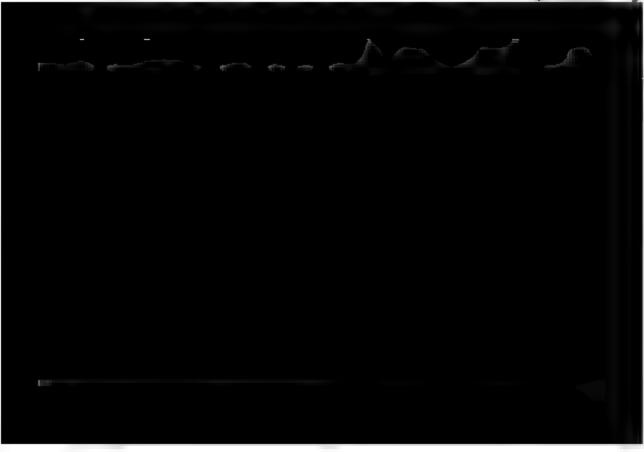

ou à la présence de ces principes tellement fugitifs qu'ils sont presqu'insaisissables, tellement minimes en quantité qu'ils sont presqu'impondérables, que sont dues les différences extrêmes des deux régimes.

Nous connaissons bien en fait de poison quelques substances qui, à des doses aussi légères, produiraient d'aussi grands effets en sens inverse, c'est-à-dire, donneraient la mort; encore faudrait-il qu'elles fussent concentrées et non pas noyées dans des quantités d'eau; mais en fait de matières nutritives nous ne connaissons rien de semblable; aussi ce résultat offre-t-il un champ nouveau à l'étude de la nutrition.

Nous arrivons ainsi à l'application pratique, et comme on voit, au dernier terme de nos recherches. Puisque le régime de pain et de gélatine en solution ne produit pas une nutrition complète, il s'agit d'y ajouter ce qui manque pour qu'il produise cet effet. Or, en y ajoutant les principes sapides et odorans du bouillon de viande, nous devons remplir cette condition, et pour atteindre le but pratique, objet de nos recherches, il fallait économiser ce principe pour utiliser la gélatine extraite des os. En ajoutant au régime précédent de gélatine pure en solution et de pain, une très-petite quantité de bouillon, il est évident que dans le cas de réussite nous remplissons toutes les conditions.

Nous allons relater ce dernier terme de nos recherches; l'expérience finale et décisive.

Le chien N.º 8, âgé de trois mois, était bien portant et dans la plénitude de sa croissance. Le 10 décembre nous le mettons au régime le plus succulent, une pâtée de pain et de viande; nous notons la marche de son développement jusqu'au 2 janvier; nous le pesons trois fois à des intervalles presqu'égaux, et nous trouvons que son accroissement est progressif et presque parfaitement régulier. Ces accroissemens forment à-peu-près une progression arith-

métique représentée par les nombres 29, 47, 64 gr. Dans ces seize jours il avait gagné de la sorte 140 grammes. Il fut mis alors, au régime de la gélatine et du pain, comme dans les expériences précédentes, jusqu'au 51 janvier. Dans cet espace de trente jours, sous l'influence de cerégime, il avait perdu non seulement les 140 gr. qu'il avait gagnés sous le régime précédent, mais aussi 427 gr. de plus, au-dessous du premier point de départ; c'est-à-dire, qu'il avait définitivement perdu un cinquième de son poids primitif. On connaît, d'après les expériences précédentes, le danger d'une pareille réduction.

Alors à ce même régime de pain et de gélatine pure, continué exactement dans les mêmes proportions, nons n'ajoutons que deux cuillerées de bouillon de viande de cheval sur quatorze de solution de gélatine, que nous mêlons à sa pâtée deux fois par jour. Or, nous le demandons, que peuvent contenir de principes sapides et odorans, outre la gélatine qui s'y trouve en grande proportion, ces quatre cuillerées de bouillon dans les vingt-quatre heures? Cependant cette légère addition a suffi complètement et au-delà de toute attente et de toute prévision. Dès la première pesée nous trouvons une augmentation de poids; le chien usual dès lors un éleu rapide d'accreirement

au pain a une part effective dans les qualités nutritives de ce régime; que le régime de pain et de bouillon remplaçant la solution de gélatine dans le régime précédent, est susceptible d'opérer une nutrition complète, c'est-à-dire, d'entretenir la santé et de développer le corps; 4.º qu'une addition de bouillon en petite proportion au régime de pain et de gélatine alimentaire, le rend susceptible de fournir une nutrition complète, c'est-à-dire, d'entretenir la santé et de développer le corps.

Quelque soin et quelque réserve que nous ayons mis dans la manière d'exprimer nos conclusions, nous ne pouvons les abandonner sans quelques remarques qui les fassent apprécier à leur juste valeur.

Dans les sciences physiques et chimiques il n'est pas difficile d'exprimer d'une manière générale les résultats des recherches expérimentales, parce que les corps sur lesquels on agit possèdent des propriétés invariables. Et quand une expérience est bien faite elle donne toujours, quand on la répète, les mêmes résultats et la même mesure, à des nuances près. Il n'en est pas de même lorsqu'on agit sur des êtres organisés vivans. Ils sont essentiellement variables, et les résultats diffèrent ordinairement dans des limites très-éloignées. Voilà la difficulté fondamentale dans l'expression des faits physiologiques; mais malgré cette difficulté qui, nous l'avouons, est souvent extrême, il y a une distinction à faire dans la nature des résultats, qui trouve ici son application. Ainsi il y a ici des résultats que nous pouvons appeler absolus, parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'une fausse interprétation. Il est évident, par exemple, que l'on doit arriver à des résultats absolus quand il s'agit de savoir si un régime est nutritif ou ne l'est pas; s'il suffit à l'entretien de la santé et au développement du corps, ou si, par insuffisance, il fait dépérir et conduit à la mort, ou s'il ramène de cette limite à la santé, à la vigueur et au développement du corps.

33<sub>2</sub> EMPLOI

Or, des quatre propositions qui forment nos conclusions, il y en a trois qui sont des résultats absolus; ce sont la 1.74, la 3.º et la 4.º Il n'en est pas de même de la 2.º, que la gélatine associée au pain a une part effective dans les qualités nutritives de ce régime. Quoique toutes nos expériences aient concouru à cette conclusion, car elle est fondée sur des résultats comparatifs, et quoique cette comparaison att toujours été fondée sur les mêmes sujets, le même sujet étant variable lui-même à différentes époques, les mesures peuvent l'être aussi. C'est pourquoi l'interprétation doit être regardée seulement comme très-probable, mais non comme certaine. Pour arriver à toute la certitude que lé sujet comporte, il faudrait plutôt varier la méthode que multiplier les expériences dans la même direction. C'est ce que nous proposons de faire dans un second travail en continuation du premier, si l'Académie trouve quelqu'intérêt à celui que nous présentons aujourd'hui.

Quoique le résultat relatif à la gélatine, considéré d'une manière isolée et abstraite, ne soit pas absolu, les expériences que nous avons faites sont tellement d'accord et tellement tranchées en faveur des qualités nutritives de la gélatine, qu'il n'y a qu'une scrupuleuse sévérité scientifique qui puisse exiger à cet égard de nouvelles recherches. Nous les ferons; mais en attendant il y a urgence, il y a nécessité absolue de pourvoir à l'alimentation des pauvres dans le moment où le fléau qui nous visite prend des forces proportionnées à la misère. Des quatre propositions qui composent nos conclusions, il y en a trois qui sont établies sur des résultats absolus, et qui fournissent directement les données requises pour l'application pratique. Je ne citerai que la dernière, parce que c'était le but définitif de toutes nos recherches sur cette question.

On a proposé comme aliment salutaire et à bon compte un bouillon fait avec la gélatine extraite des os et un quart de la quantité de viande employée pour le bouillon ordinaire. Nous avons obtenu avec une solution de gélatine extraite des os et une bien moindre proportion de bouillon de viande que celle qui est recommandée et usitée, des effets nutritifs tellement énergiques, que nous n'avons pas vu de différence entre les deux espèces de bouillon.

Personne que nous sachions n'a jamais prétendu que le bouillon de viande le plus fort et le plus riche en sucs nutritifs, puisse seul suffire à la nutrition de l'homme. Il ne s'agit pas non plus de recommander le bouillon fait avec la gélatine des os, plus du bouillon de viande en certaine proportion, comme devant suffire seul. C'est un élément nutritif qu'il faut associer avec tout ce que l'on peut se proposer d'ailleurs de nutritif. Voilà, ce nous semble, ce qu'il y a d'essentiel pour le moment dans la question pratique; nous ne ferons plus qu'une observation.

Toute proposition peut ou doit être débattue si la vérité n'en est pas suffisamment évidente; mais il ne faut pas être plus difficile dans un cas que dans les autres de même nature, à moins de vouloir reconstruire pour tout les bases de notre conviction; et s'il fallait dans toutes les questions de pratique qui se présentent dans le monde, surtout dans celles qui ont rapport à la nutrition, attendre que la science en ait éclairé tous les points et les ait déterminés avec une exactitude scrupuleuse, toute la marche de la société serait arrêtée, et les savans même périraient en attendant les lumières de la science.

334

N.º 1. - Chienne susceptible d'accroissement.

| Dates.                                    | Poids.                                         | Sur la pre-<br>mière posée<br>Poids.                     |                                                                   |                                      |                            |                                                                    |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                           |                                                | Perd G                                                   | igne                                                              | Perd                                 | Gagna                      |                                                                    |  |
| 28 out.<br>29<br>31<br>1 nov.<br>2<br>4   | 3, 192<br>2, 192<br>2, 137<br>2, 145<br>2, 238 | a, 034<br>0, 058<br>0, 058<br>0, 113<br>0, 105<br>0, 012 | 60.<br>60.                                                        | o, 034<br>o, 024<br>o, 055<br>o, 055 | e<br>u<br>o, oo8<br>o, og3 | Commence la pâtée an<br>pain blanc et à la<br>gélatine inférieure. |  |
| L'anim                                    | al par                                         | rissait fai                                              |                                                                   | - Com                                |                            | la gélatine supérieure                                             |  |
| 12<br>15<br>19<br>22<br>23<br>3 déc.<br>6 | 2, 401<br>2, 171<br>2, 300<br>2, 152<br>2, 346 | 0, 079<br>0, 044<br>1 0, 098<br>0 4<br>0, 060            | 0, 151<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1 | o, 230<br>o, 654<br>o, 156           | o, 286<br>o, 035<br>o, 186 | L'animal venait de boire.                                          |  |
| 16<br>22<br>27<br>31<br>5 jany            | 2, 29<br>2, 49<br>2, 43<br>2, 23               | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  | 0, 040                                                            | nt                                   | 0, 02<br>0, 19             | 5                                                                  |  |

N.º 2. — Petite chienne très-vivace, non adulte, venant d'être sevrée.

| Dates.                                       | Dates. Poids.                                           |       | a pre-<br>pesée                      | Sur la pesée<br>précédente |                                 | · |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----------|
|                                              |                                                         | Perd. | Gagne                                | Perd.                      | Gagne                           |   |          |
| 28 oct.<br>29<br>31<br>1 nov.<br>2<br>4<br>6 | 1, 107 1, 300 1, 190 1, 271 1, 308 1, 218 1, 161 1, 247 | "     | o, 164<br>o, 201<br>o, 111<br>o, 154 | 0, 110<br>«<br>«<br>0, 090 | o, 081<br>o, 037<br>«<br>o, 043 |   | gélatine |

Commence la gélatine supérieure.

12 |1, 230| « |0, 12310, 017| « |

L'animal très-affaibli et efflanqué, est remis à la viande cuite et au pain le 13 novembre.

```
10, 04410, 079
                       Jo, 138
                   « · [0, 173]
                                      o, o35
                       0, 322
23
                                      0, 149
3 déc.
                       o, 588
                        o, 460 o, 128
                        0, 760
16
                                      0, 300
                       0, 889
19
                                 α
                                      0, 129
```

L'animal bien remis, gai, vif, commence la gélatine supérieure.

Mis au pain blanc, eau pure et sel le 9 janvier.

Souffrant, faible, remis à la pâtée de pain et bouillon de cheval.

N.º 3. Chien jeune, non encore adulte.

| Dates.                                                                             | Poids.                                                                                                               | Sur la pre-<br>mière pesée.                                                                              |        | Sur la pesée<br>précédente.                                        |                           |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                      | Perd                                                                                                     | Gagne  | Perd .                                                             | Gagne                     |                                       |
| 2 nov.<br>4<br>6<br>8                                                              | 13, 399                                                                                                              | o, 014;<br>o, 035<br>o, 061                                                                              | 19     | «<br>e, 014<br>e, 019<br>e, 028                                    | tr<br>n                   | Pain blanc et gélatine<br>inférieure. |
|                                                                                    |                                                                                                                      | Gélatine                                                                                                 | suréri | ieuro ,                                                            | le 8 no                   | vembre.                               |
| 12<br>15<br>19<br>22<br>23<br>3 nov.<br>6<br>16<br>19<br>22<br>27<br>31<br>7 japv. | 3, 339<br>3, 344<br>5, 313<br>3, 318<br>3, 355<br>3, 355<br>3, 365<br>3, 368<br>3, 368<br>3, 368<br>3, 369<br>3, 369 | o, 115 o, 093 o, e88 o, 109 o, 114 o, 083 o, 097 o, 127 o, 092 o, 111 o, 124 o, 132 o, 145 o, 145 o, 112 |        | 0, 052<br>0, 011<br>0, 005<br>0, 014<br>0, 030<br>0, 019<br>0, 013 | o, o31 " o, o35 " " , oog |                                       |

N.º 4.

| Dates.                                                                                  | Dates. Poids.                                                                                              |                                    | Sur la pre-<br>mière pesée.          |                                                      | pesée<br>dente.                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dutos                                                                                   |                                                                                                            | Pord                               | Gagne                                | Perd.                                                | Gagne                                |                                     |
| 28 oct.<br>29<br>31<br>1 nov.<br>2<br>4<br>6                                            | 2, 384<br>2, 450<br>2, 485<br>2, 453<br>2, 384<br>2, 339<br>2, 411<br>2, 453                               | «<br>"<br>o, o45<br>"              | o, 066 o, 101 o, 069 « o, 027 o, 059 | «<br>o, o32<br>o, o69<br>o, o45<br>«                 | "                                    |                                     |
|                                                                                         | (                                                                                                          | Gélatin                            | e supér                              | ieure ,                                              | le 8 no                              | vembre.                             |
| 12<br>15<br>19<br>22<br>23<br>3 déc.<br>6<br>16<br>19<br>22<br>27<br>31<br>7 janv.<br>9 | 2, 390<br>2, 397<br>2, 215<br>2, 164<br>2, 437<br>2, 191<br>2, 214<br>2, 098<br>2, 163<br>2, 214<br>2, 090 | o, 033<br>« o, 169 o, 220 « o, 193 | o, 006 o, 013 « o, 053 « « « « «     | o, 053<br>« o, 182 o, 051 « o, 246 « o, 116 « o, 124 | o, 016 o, 039 o, 007 « o, 273 o, 023 | L'animal venait <b>de</b><br>boire. |

Pain blanc, eau pure et sel, le 22 jonvier.

Mort le 16 février, après avoir perdu - 0,29 de son poids primitif.

N.º 5.

| Dates.    | Poids.                                                             | mière                      | pesée:                                   | Sur la<br>précéda<br>Perd 0          | nta.                                        |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 2 44<br>6 | 1, 553<br>1, 613                                                   | o, 042<br>o, 103<br>o, 043 | 15                                       | 0, 095<br>0, 061<br>8                | , o53<br>«<br>, o60                         |  |
| ia 1      | 1, 510<br>1, 636<br>1, 491<br>1, 481<br>1, 467<br>1, 335<br>1, 347 | 0. 1/6!                    | nt n | 0, 103<br>0, 145<br>0, 010<br>0, 014 | 8 126 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |  |

## N.º 6. — Chien adulte.

| Dates.                                    | Poids.           | Sur la pre-<br>mière pesée.               |       | Syr la<br>précéd |                  |   |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|------------------|---|
|                                           |                  | Perd                                      | Gagne | Perd             | Gagne            |   |
| 19 déc.<br>22<br>27<br>31<br>7 janv.<br>9 | 3, 899<br>4, 111 | o, 103<br>o, 264<br>o, 052<br>o, 275<br>" | i «   | 0, 023           | o, 212<br>o, 164 | , |

Pain blanc, eau et sel, le 12 janvier.

Pain blanc et bouillon de cheval, le 11 février.

N. 7. - Chienne de trois mois.

| Dotes                           | Poids.                                         | Sur la pre-<br>mière peséc.          |                                 |                            |                                         |                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                                                |                                      | Gagne                           | Perd                       | Gagne                                   |                                      |
| 16 déc.<br>21<br>16<br>2 jany.  | 2, 124<br>2, 153<br>2, 200<br>2, 264           | e<br>e<br>e                          | «<br>0, 029<br>0, 076<br>0, 140 | 10<br>10<br>10<br>10       | ະ<br>າ, ຍ <b>າງ</b> :<br>ຄ, 047:<br>ຍ64 | fâtée de viande et de<br>paiu blanc. |
|                                 | Pain 1                                         | blanc e                              | t gélati                        | ne alin                    | nentaire                                | e le à janvier.                      |
| 7<br>14<br>19<br>24<br>34       | 3, 271<br>2, 005<br>2, 022<br>1, 839<br>1, 697 | 0, 179<br>0, 102<br>0, 285<br>0, 427 | 0, 047<br>a<br>a<br>a           | o, 266<br>o, 166<br>o, 142 | 0, 007<br>8<br>0, 017<br>4              |                                      |
| Même j                          | påtée , a                                      | rrosée :                             |                                 | nt d'u                     | _                                       | ie bouillon de cheval                |
| 5 févr.<br>11<br>16<br>21<br>25 | 1, 742<br>1, 927<br>2, 033<br>1, 988<br>1, 143 | o, 381<br>o, 197<br>o, 091<br>o, 136 |                                 | -                          |                                         |                                      |
|                                 |                                                |                                      |                                 |                            |                                         |                                      |

Nouvel appareil pour l'extension permanente du membre inférieur; par M. Laugier, chirurgien de l'hôpital Necker.

Malgré les inconvéniens attachés jusqu'ici aux Attacanas méthodes d'extension permanente, il se présente sant aux dans la pratique des cas de fractures où le chirurgion actut dans la pratique des cas de fractures où le chirurgion actut la nécessité de recourir à ce mode de pansement, qualles que soient d'ailleurs ses préventions défavorables. Ce n'est pas seulement à l'occasion de la fracture du col du fémur que l'importance de l'extension continue est reconnue, les fractures de cet os plus ou moins obliques, et survenant chez des individus fortement musclés, sont si souvent suivies de raccourcissement, quand on se borne à les maintenir par l'appareil ordinaire des fractures du fémur, qu'il faut absolument, pour obtenir une réduction exacte et une consolidation sans difformité, exercer dans ces cas une méthode d'extension permanente. Il ne s'agit donc plus que de choisir celle de toutes qui a le moins d'inconvéniens.

La position demi-fléchie du membre sur un double plan incliné, usitée pour la fracture du col du fémur, proposée et mise en usage avec des avantages notables par Astley Cooper, Richerand, Dupuytren, peut être employée pour la fracture du corps du fémur, et est sans doute une des méthodes les moins fatigantes pour le malade; mais si le double plan incliné est en bois, comme Astley Cooper, Sauter, Mayor, le conseillent, qu'il soit d'ailleurs fixe or suspendu, je crois difficilement que la compression de 1 partie postérieure du membre sur ce plan, bien qu'il rembourré, ne finisse pas par devenir pénible à suje et s'il est composé d'oreillers, et non de planché le veulent Richerand et Dupuytren, il est plus sujet à s'affaisser, ce qui produit immédiatemer tain degré de raccourcissement qu'on ne pout f

rattre qu'en reconstruisant l'appareil, et de là des mouvemens répétés des fragmens. D'ailleurs, ici l'extension permanente est confiée au poids du pied et de la jambe, aidée quelquesois, il est vrai, d'nn drap plié en cravatte, passant sur le coude-pied, mais il s'en faut que cette extension soit, dans tous les cas, suffisante pour faire équilibre à la contre-extension opérée par le poids du bassin. Toutesois, l'avantage incontestable de cette méthode est de laisser les muscles qui passent sur le lieu de la fracture dans un relâchement plus ou moins complet, puisque la jambe est fléchie sur la cuisse, et celle-ci sur le bassin.

Cependant s'il existait une méthode d'extension permanente, le membre étant étendú et placé à plat sur le lit, que cette méthode fût réellement efficace, sans présenter les inconvéniens ordinaires des extensions forcées, des ma chines à extension; si en même temps l'appareil était tellement simple qu'on eût toujours sous la main les moyens propres à l'appliquer, je suis persuadé qu'elle ne tardenit pas à être préférée par tous les praticiens dans la plupar des cas où l'extension est devenue une nécessité. Cette me thode, je crois l'avoir trouvée; je l'ai appliquée dans me cas de fracture oblique du corps du fémur, j'ai obtenu me



te pour la fracture du fémur est que la contre-extension et l'extension soient opérées parallèlement au membre. Car si la contre-extension est oblique, elle sera faite, comme dans l'appareil de Desault ou de M. Boyer, sur l'aîne et l'ischion, ou plutôt sur la partie supérieure des muscles internes de la cuisse. Or, dans cette méthode, ce qu'on doit désirer pour le malade, c'est que la contre-extension ne s'exerce pas (ce qui arrive souvent, il est vrai, dans le procédé de Desault, sa bande oblique se relâche facilement) puisque si elle est efficace, elle excorie la peau qui recouvre l'attache des muscles internes de la cuisse, et comprime douloureusement les chairs. L'extension, dans le procédé de Desault, n'est point non plus parallèle au membre; elle porte le pied en dehors; elle est d'ailleurs appliquée sur le tendon d'Achille et le coude-pied qu'elle froisse. M. Boyer a sans doute sait une modification des plus importantes en appliquant sur toute la jambe ses lacs à extension; la traction est faite parallèlement au membre, et sa machine a une grande force; mais c'est une machine, et dans une infinité de circonstances il sera difficile de l'avoir sous la main, puisqu'elle n'existe pas même dans tous les hôpitaux de Paris; d'ailleurs il peut y avoir à la fois dans le même hôpital plusieurs malades dont la fracture exige l'appareil à extension permanente, il faudra donc avoir plusieurs machines semblables. Les praticiens savent bien que ce sont là des difficultés réelles; d'ailleurs on peut reprocher à l'appareil de ce célèbre chirurgien, comme à celui de Desault, l'obliquité de sa contre-extension.

Avec deux attelles de Desault, l'une extérieure plus longue, l'autre interne plus courte, deux bandes longues, un long ruban de fil comme celui qui sert aux liens ordinaires, un bandage de corps lacé ou bouclé, et l'appareil connn des fractures de la cuisse, on peut produire l'extension permanente la plus simple, la plus efficac et la plus facile à supporter. L'extension et la contre-ex

tension seront tout-à-fait parallèles au membre, et l'une et l'autre faites aux extrémités des attelles interne et externe. Je commence par appliquer un bandage roulé sur le pied et la jambe jusqu'au genou; cela fait, je prends un ruban de fil de plusieurs aunes, j'en applique la partie moyenne sur la plante du pied; les deux extrémités sont dirigées en dedans et en dehors, sur le côté interne et externe de la jambe jusqu'au niveau de la partie supérieure du bandage roulé déjà appliqué: si la première bande n'est pas épuisée, je fixe sur la jambe les deux jets du ruban de fil, en faisant de haut en bas un second bandage roulé jusqu'aux malléoles; une seconde bande me sert à appliquer ce bandage si la première n'est point assez longue; les extrémités du ruban de fil sont ramenées de haut en bas et paralièlement au membre, et sont de nouveau fixées par des doloires. C'est sur ces extrémités, qui dépassent encore la plante du pied de 15 à 20 pouces, que sera faite l'extension : on voit que, d'une part, la partie moyenne du ruban, appliquée sur la plante du pied, a un point d'appui invariable, et que, de l'autre, ses deux jets sont maintenns sur la jambe de toute la force d'un double bandage roulé, sans que cependant la peau puisse être excoriée par leur frottement, puisque

23

corps; tout est disposé pour que la contre-extension soit solidement exercée quand je ferai l'extension sur les extrémités du ruban de fil. Les attelles interne et externe dépassent la plante du pied de 5 à 6 pouces, plus ou moins, mais elles la dépassent d'une longueur égale; elles présentent d'ailleurs chacune la mortaise et l'échancrure des attelles de Desault, puisque ce sont les mêmes attelles. Alors je saisis les extrémités du fil dirigées, comme on sait, parallèlement au membre; je les conduis chacune de leur côté sur l'échancrure de l'attelle correspondante, je les fais rentrer de dehors en dedans par la mortaise, et je les noue fortement ensemble par une rosette; on pourrait les réunir par une boucle. De cette manière, l'échancrure de l'extrémité des attelles fait l'office de poulie de renvoi : l'effort qu'elle supporte de la part des rubans de fil tend à faire remonter les attelles, soutenues, comme je l'ai dit plus haut, dans le bandage de corps et le drap fanon; la contre-extension a lieu, et par suite l'extension et l'alongement du membre. Tel est l'appareil simple et réellement efficace que je mets en usage pour obtenir l'extension permanente du membre inférieur; ses avantages sont de plus d'un genre.

L'extension s'exerce, non pas sur le pied, comme dans l'appareil de Desault, mais sur toute la jambe, par l'intermédiaire des bandages roulés : elle a lieu parallèlement au membre, et quel que soit son degré, elle est facilement supporté par le malade. La contre-extension est aussi faite dans une direction parallèle à celle du membre; le bandage de corps lacé pour l'attelle externe, et pour l'attelle interne le drap fanon, soutenu par les trois liens ordinaires de l'appareil de cuisse, présentent une résistance qui a été suffisante chez un homme robuste et très-musclé, dont je vais donner l'histoire succincte. Comme d'ailleurs l'extension ainsi pratiquée peut être graduée à volonté, j'ai la conviction, aujourd'hui fondée sur des faits, qu'elle pourrait convenir dans tous les cas. Enfin, ce qu'il faut remarquer aussi à

31.

l'avantage de cet appareil, c'est qu'il est composé de pièces que le chirurgien a toujours sous la main, ou qu'il peut se procurer facilement.

J'avais déjà fait usage avec succès de l'appareil d'extension permanente que j'ai décrit plus haut, lorsque j'ai entendu parler d'une modification de l'appareil de Desault faite par M. Marcellin-Baumers, et consignée dans le Journal de Médecine de Sédillot, tome XXIV, page 29. Nous sommes partis des mêmes principes, et cela se conçoit sans peine puisqu'ils ne sont autres que ceux de Desault et de Boyer; mais il existe entre la méthode de M. Baumers et la mienne d'assez notables différences pour que l'une doive être préférée à l'autre; et, je l'avouerai, la mienne me paraît beaucoup moins compliquée et réellement plus efficace. On va en juger. Suivant le Journal de médecine, les pièces de l'appareil de M. Baumers sont : 1.º une petite bande roulée destinée à faire un bandage circulaire sur le pied et la jambe jusqu'au-dessus des malléoles; une autre bande roulée longue de deux aunes, plus large et plus forte que la précédente, devant servir à fixer à la plante du pied la semelle dont il sera question plus bas : 3.º w lacs très-fort pour soutenir l'extrémité supérieure de l'attelle interne avant à-peu près une aune et demie de loncorrespond à la tubérosité sciatique : le bandage de corps et le sous-cuisse doivent se serrer à l'aide de boucles; 7. · deux attelles, une externe, l'autre interne; l'externe doit être très-solide, large d'environ trois pouces, et assez longue pour s'étendre de la crête iliaque à quatre pouces au-delà de la plante du pied; son extrémité supérieure sera arrondie vers les angles, afin de ne pas déchirer le bandage du corps sur lequel elle doit être appuyée. A un travers de doigt de l'extrémité inférieure, il existe une mortaise quadrilatère; enfin vers le milieu de sa longueur à-peu-près, seront pratiquées deux mortaises étroites placées l'une à côté de l'autre, et parallèles à la longueur de l'attelle. L'attelle interne ayant la même largeur et la même épaisseur que l'externe, en partant inférieurement du niveau de celle-ci, ne devra monter que jusques à quatre travers de doigt au-dessous du pli interne de la cuisse. Echancrée à son extrémité supérieure, elle sera disposée du reste comme l'externe, moins les mortaises moyennes. 8.º Deux autres attelles simples, minces et étroites, ne dépassant pas la plante du pied en bas; et s'étendant en haut, l'interne à deux travers de doigt au-dessous de la cuisse, et l'externe jusque vers la partie supérieure du membre. Ces attelles ne sont employées que pour la fracture du corps du fémur.

9.º Une traverse sur laquelle les deux attelles interne et externe s'appuyeront par leurs extrémités inférieures. On la fera d'un bois assez dur pour résister à l'effort de la puissance extensive, et d'une longueur telle, qu'étant en place elle dépasse un peu les attelles; cylindrique dans son milieu pour que le lacs glisse sur elles avec facilité, elle sera quadrilatère dans le reste de son étendue, et l'on proportionnera ses extrémités à la grandeur de la mortaise inférieure des attelles. 10.º Une semelle de bois épaisse, forte, et dans l'épaisseur de laquelle seront creusées trois mortaises transversales, sur lesquelles le lacs extenseur

doit prendre son point d'appui pour se rendre sur la traverse. Ces lacs doivent être armés de boucles pour mieux diriger l'extension et l'exercer à volonté.

Le lecteur a déjà remarqué qu'il faut beaucoup plus de pièces pour l'appareil de M. Baumers que pour le mien. Quant à son mode d'application, il est facile à concevoir, bien que le Journal-général de Médécine de Sédillot nous laisse ignorer à quoi pouvaient servir les mortaises pratiquées sur la partie moyenne de l'attelle externe. Admettons, comme cela est probable, qu'elles servent à recevoir le lacs placé à la partie supérieure de l'attelle interne, et à transporter sur l'attelle externe tout l'effort de la contr'extension. A mes yeux cela est déjà un défaut de la méthode. car pour peu que l'attelle interne si courte vacille en avant on en arrière, le lacs qui l'unit à l'attelle externe changers de longueur, et la contr'extension qui répond à l'attelle interne sera perdue : il est désavantageux d'ailleurs de faire porter la contr'extension entière sur l'attelle externe, ce qui exige une bien plus grande force de résistance dans le bandage de corps, qui supporte alors tout l'effort. Le souscuisse garni de coussinets, qui porte sur l'ischion et la marge de l'anus, doit gêner par son volume et par la pression latérale qu'il exerce entre le scrotum et la cuisse. L'attelle interne de

roulé ne soit trop serré, ce qui fait gonfler les chairs audessus de son niveau supérieur, il n'y aura pas même d'excoriation. D'autre part, la semelle, la traverse en rapport exact avec les mortaises quadrilatères des attelles, le souscuisse garni, les coussinets du coude-pied, les boucles nombreuses qui garnissent l'appareil, sont des objets qu'on n'a pas constamment sous la main; et quoique je ne fasse aucune difficulté d'accorder que la méthode de M. Baumers soit plus efficace que celle de Desault, et moins compliquée que la machine de M. Boyer, je soutiens que ce qui lui reste de compliqué l'empêchera d'être d'un usage général. Je pourrais en donner pour preuve l'oubli complet dans lequel elle est enfouie dans le Journal-général de Médecine, depuis 1805, sans qu'elle ait été mise en usage. Je persiste donc à croire que la méthode que j'emploie, qui réunit la simplicité des moyens à toute la solidité désirable, et qui répond d'ailleurs à toutes les conditions de l'extension permanente du membre inférieur: 1.º forces extensives et contr'extensives parallèles au membre; 2.º application de ces sorces sur de larges surfaces, et sur la jambe et le bassin; 3.° facilité de graduer l'intensité de ces forces à volonté, pourra devenir d'un usage habituel, et c'est dans cette espérance que je la publie.

Un homme, d'une force athlétique, a la cuisse droite fracturée par une pièce de bois; la fracture a lieu à l'union des tiers moyen et inférieur du fémur, elle est fort oblique de dedans en dehors et de haut en bas. Le déplacement est trèsconsidérable. J'applique le bandage de Scultet maintenu par un bandage de corps autour du bassin. Des compresses graduées, de petites attelles sont placées sur la saillie des fragmens. Une forte saignée répétée plus tard est pratiquée; le repos le plus absolu, une diète modérée, sont observés. Pendant long-temps le fragment supérieur persiste à faire une légère saillie en dehors, ou plutôt le fragment inférieur est entraîné en dedans. Au bout de soixante-dix jours l'appareil est levé, la fracture semble consolidée. On retire l'appareil. Le malade se trouve bien pendant deux jours, mais le troisième jour le cal a cédé à la traction musculaire favorisée par l'obliquité de la fracture; la cuisse est raccourcie; le malade ne pouvant supporter l'application immédiate des compresses graduées et des petites attelles, j'imagine le mode d'extension permanente que j'ai décrit plus haut. Chaque fois que l'appareil est visité, le membre a conservé sa longueur et sa forme. Par prudence il est conservé pendant deux mois. Appliqué le 20 décembre 1852, il est levé définitivement le 20 février 1853. La consolidation de la fracture est parfaite, et le membre n'a pas de raccourcissement appréciable.

Révue des maladies qui se sont présentées à la clinique interne de Strasbourg (professeur M. Lobstein), pendant l'année scolaire 1830-1831; par MAUBICE RUBE, docteur en médecine. (Fin.)

Paralysie des extrémités. — Madeleine M.\*\*\* agée de 30 ans, fille publique, entra à la Clinique le 6 avril 1831,

Les jours suivans, on lui donna les poudres de Dower à la duse de v à viij gr., trois fois par jour.

Le 21, douleurs, fourmillemens, stupeur, difficulté des mouvemens dans les membres inférieurs; on prescrit : (2 Ext. nuc. vomic. ), suc. glycyr., 3j, m. f. mas. ex qua form. pil. n.º 60, s. à prendre 9 dans la journée, en trois fois.

Le 23, on donne 12 pilules.

Le 27, les symptômes sont toujours les mêmes et paraissent gagner les extrémités supérieures; les mains sont faibles et douloureuses. On prescrit : (24 Merc. nitr. crist., gr. x, succ. glycyr. 3j, m. s. m. pro pil. n.º 60, s. 1 pil. par jour, déc. lignor. pro potu.)

Les symptômes devenant de plus en plus graves, on augmente graduellement le nombre des pilules jusqu'à 4; on y associe l'opium à la dose de 1 gr. jusqu'à 6 gr. et la friction suivante sur l'épine du dos. (2 Opii pur, gr. x, cérat. Galon., 3 s, m. f. ung.)

Le 11 mai, les douleurs augmentent journellement, les frictions sur le dos produisent une légère diaphorèse à la région épigastrique; le sommeil, goûté par la malade seulement pendant quelques heures, ne ranime point les forces.

On donne 5 pil. de merc. et la potion suivante: (2 Rad. valér., 3ij, inf. in aq. ferv., 3iv, liq. cornu cervi succin., 3j, sir. cort. aurant., 3j, m. s. à prendre par cuillerée à bouche toutes les heures.

La paralysie devient de plus en plus en plus éminente; le pouls est très-fréquent et très-petit; l'opium reste absolument sans effet. Un sentiment de fourmillement se joint aux autres symptômes.

Le 12, 6 pil. merc. (24 Rad. valér., 3ij, inf. in aq. ferv., 3iv, ext. nuc. vomic., gr. iv, sir. com. 3j, m. à prendre 1 cuillerée à bouche toutes les heures. 24 Teint. canthar., 3ß, spir. vin. camphor., 3ij, m. s. pour frictionner l'épine du dos.

Le 15, le ptyalisme se déclare, la paralysie fait toujours des progrès, les mouvemens des membres deviennent de plus en plus difficiles; on répète le même médicament avec un gargarisme d'alun. On augmente graduellement la doss de l'extrait de noix vomique jusqu'à gr. vj.

Le 17, un accès spasmodique ayant la forme d'une attaque d'hystérie, se déclare avec les symptômes suivans: tremblement dans les membres, perte de connaissance, spasmes presque tétaniques des muscles de la mâchoire inférieure, yeux fermés, respiration précipitée mais non laboriouse; la malade rend des vents par la bouche; cet accès dure cinq quarts d'heure et cède à l'emploi des sinapismes; il se répète les deux jours suivans avec plus d'intensité et est accompagné d'éructation de suc gastrique; les jambes seules restent immobiles.

Le 20, on prescrit: (2 Ext. rhu. radic., gr. xv, suc. glycyr., 3), m. f. m. ex quâ form. pil. n.º 60, s. 4 dans le journée, 1 pil. toutes les trois heures. 2 Flor. arnic., 3iv, inf. in aq. ferv., 3 iv, add. liq. cornu cervi succin., 3), sir. com., 3 j, m. une cuillerée à bouche toutes les heures 8 gr. de sulf. de quinine en pil. 4 le soir et 4 le matin.)

L'accès suivant a manqué, mais la paralysie fait toujours

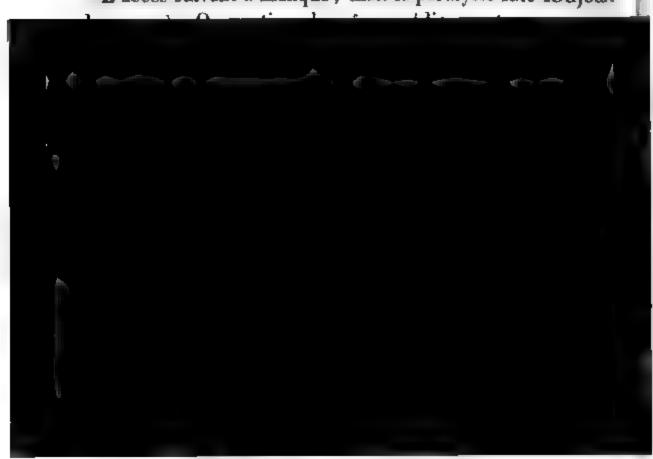

Le 22, on prescrit: 24 Cort. peruvian., 3 vj, f. c. aq. fort. dec., 3 iv; add. ext. bellad., gr. j, liq. anod. mart. bestuc., 3j, sir. cort. aurant., 3j, m. une cuillerée à bouche toutes les heures.

Les jours suivans, on augmente successivement jusqu'à 3 gr. la dose de la belladone.

Le 1.ex juillet, le mouvement revient un peu dans les extrémités inférieures, mais les mains sont toujours pesantes, les douleurs sont constamment les mêmes. On prescrit: (24 Strychn., gr. ij, conserv. rosar., 3ß, m. f. pil. n.º 24, s. 2 pil. dans la journée; on porte à 6 le nombre des pilules de strychnine.)

Le 13, les douleurs augmentent; un état général de langueur et de faiblesse se joint à une petite toux; le pouls est fréquent, petit et filisorme; on ajoute la potion suivante: (24 Rad. valérian., 3ij, inf. in aq. ferv. 3 vj, add. liq. cornu cervi succin. 3j, sir. com. 3j, m. s. une cuillerée à bouche toutes les heures.)

Le 16, la faiblesse est extrême, la toux continue, les membres sont douloureux, le pouls est fréquent, dur et assez élevé; il y a céphalée, et à un léger accès spasmodique succède un délire de six heures. (Vésicatoire à la nuque; 24 liq. anod. min. Hoffm. 3 jß; aq. chamom. 3 iij; aq. naphæ, syr. alb. aa 3 j M. S. à prendre par cuillerée à bouche toutes les heures.

Le 17, mort.

Autopsie faite 36 heures après la mort. — Tête. Légère infiltration de l'arachnoïde sur les deux hémisphères. Substance du cerveau sablée, serme, consistante. Une cuillerée de sérosité limpide dans chaque ventricule latéral.

Rien de particulier à la base du crâne et dans le reste du cerveau.

La sérosité cérébro-spinale, plus abondante qu'à l'ordinaire; canal sacré rempli de graisse dans laquelle cheminent les filets nerveux de la queue de cheval. La consistance de la moelle correspond à celle du cerveau. Plaques certifagineuses d'un blanc laiteux, de largeur variable jusqu'à celle d'une lentille, sur toute la surface antérieure de la moelle épinière, à commencer par la cinquième vertèbre dorsale.

Poitrine. Adhérence du poumon droit à la partie antérieure de la poitrine. Tubercules miliaires dans toute la partie postérieure. Tout le poumon gauche farci des mêmes tubercules qui se présentent aussi à la surface externe du tobe inférieur. Cœur à l'état naturel.

Abdomen. Foie énorme, adhérent au diaphragme, remplissant les deux hypochondres, s'étendant jusqu'à la région ombilicale, recouvert dans toute sa surface externe de tubercules semblables à ceux du poumon. Le péritoire qui tapisse le diaphragme est parsemé des tubercules e question, et très-enflammé. Glandes mésentériques engorgées, quelques-unes dans un état ostéo-pâteux.

Rate au-dessus de son volume ordinaire, remplie de tubercules de même nature que ceux du poumon et du foie. Estomée fortement contracté. Intestin grêle et gros intestin enflammés dans presque toute leur étendue; mésentère épaissi.

La matrice présente un vice de conformation remar-

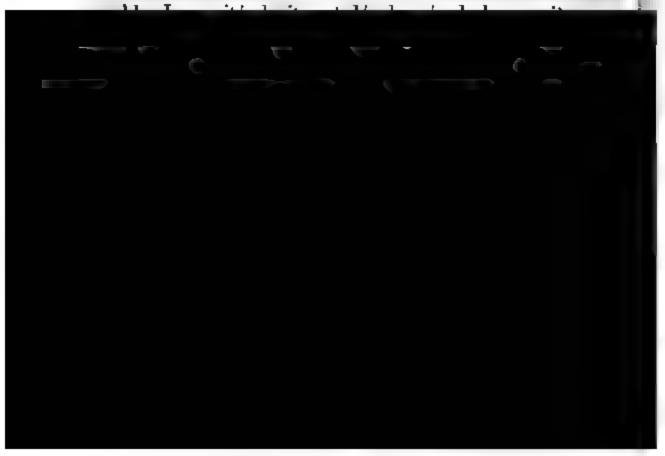

cartilagineuses que cette moelle a offertes, et qui résident constamment dans l'arachnoïde qui la tapisse. Sabatier est le premier qui les ait décrites, et M. Lobstein les a rencontrées deux fois sur des individus frappés de paralysie aux extrémités inférieures. Certes, il serait téméraire de leur assigner une influence directe dans la production de cette maladie, car quel rapport y a-t-il entre un mouvement musculaire aboli, accompagné par fois d'une sensibilité augmentée, et entre des concrétions fibro-cartilagineuses développées dans le tissu d'une membrane séreuse?

Cependant si cette membrane appartient à un organe important, comme l'est la moelle de l'épine, la question change, et il est à présumer que ces concrétions indiquent l'existence d'un travail qui a eu lieu dans cet organe ou du moins autour de lui; dès-lors elles deviennent pour ainsi dire plus significatives, et elles rentrent dans la même catégorie que ces épaississemens des tuniques, soit externes, soit internes, de certains viscères qui, quoique ne déterminant pas eux-mêmes des accidens, démontrent du moins qu'une activité irrégulière et morbide avait régné dans les organes auxquels ils servent d'enveloppe, et en avaient altéré les fonctions. Il n'y a pas bien long-temps qu'une cause directe de paralysie des extrémités inférieures s'est offerte à nos recherches; c'est une moelle de l'épine qui avait été réduite en un tissu presque coriace, sans avoir changé de dimension; la queue de cheval était rouge et conserve encore aujourd'hui cette couleur, quoiqu'elle ait été trempée d'abord dans de l'eau, et ensuite depuis plusieurs mois dans l'esprit de vin, ce qui prouve qu'elle avait été affectée d'une véritable inflammation. L'individu qui était porteur de cette maladie était depuis plus d'un an dans l'impossibilité de se servir de ses jambes; mais il n'y éprouvait pas de douleur, ce qui est en contradiction avec l'état inflammatoire de la queue de cheval, qui aurait dû agir d'une manière irritante plutôt que sédative.

La clinique nous a encore offert deux cas de paralysis des membres, chez un homme et une femme. Chez l'un et l'autre la maladie étant légère a bientôt cédé à l'emploi de le noix vomique : on a fait sur la femme quelques essais avec le magnétisme minéral ; on n'a jamais obtenu qu'une amélioration momentanée.

Anévrysme et palpitations du œur. — Nous avons observé deux anévrysmes, l'un sur un homme, l'autre sur une femme; deux cas de palpitations de œur se sont montrés chez deux femmes, et n'ont rien offert de particulier. Les symptômes ont cédé très-facilement à l'usage de la digitale pourprée.

La semme attaquée d'anévrysme, et chez qui nous avens trouvé des dilatations passives de toutes les cavités du cœur, était âgée de 57 ans, et sut reçue à la Clinique presque mourante. L'autre exemple d'anévrysme est le suivant.

Le nommé Louis Krauss, âgé de 30 ans, cordonnier, d'une petite stature et d'une constitution peu robuste, se présenta pour la seconde fois à la Clinique interne le 8 février 1831. La maladie pour laquelle il y avait déjà fait un séjour peu de temps auparavant, et pour laquelle il fut en core une fois traité, se trahissait par l'ensemble des symptô-



étaient dues à un anévrysme du cœur droit, et que les secondes appartenaient à la veine cave inférieure. Outre ces symptômes principaux de la maladie, on pouvait en remarquer d'autres qui en sont la suite ordinaire, tels que l'engorgement du foie, une ascite commençante, une tuméfaction œdémateuse des pieds. Pendant l'espace d'un mois, tous les efforts de la thérapeutique tendirent à calmer les palpitations qui, n'étant pas toujours permanen.es, permettaient encore de douter que la maladie fût organique. On employa tour à tour des calmans, des évacuations sanguines et des fomentations froides sur la région précordiale. Chacune de ces médications apporta un soulagement assez marqué; mais la plus efficace sut celle à qui la digitale pourprée servit de base. Elle fut successivement administrée en substance, en infusion et en teinture. L'extrême fréquence du pouls fut abaissée jusqu'à 38 pulsations par minute; les pulsations du cœur avaient presque entièrement cessé pendant plusieurs jours, celles de l'abdomen avaient également diminué. A ce moyen on avait allié comme auxiliaires des diurétiques, tels que l'oxymel scillitique et l'éther nitrique, sans que pour cela le volume de l'abdomen ait diminué. Ennuyé du séjour de l'hôpital, et trouvant son état assez supportable, le malade sortit le 7 mars au matin, et mourut subitement dans la rue à six heures de l'après-midi du même jour. On ne put recueillir aucun renseignement sur les circonstances qui ont accompagné cet événement. Par ordre de la police, l'autopsie cadavérique fut saite seize heures après la mort. Elle sournit les résultats suivans :

Habitus général. — Tour des yeux, des ailes du nez et des lèvres, un peu livide; bas-ventre élevé, contenant des gaz et de la sérosité; légère infiltration des pieds et des jambes.

Tête. — Infiltration sanguine dans le tissu cellulaire crânien, la dure-mère et la pie-mère, principalement au lobe

postérieur de l'hémisphère droit du cerveau, sur lequel avait porté la chute de l'homme au moment de sa mort. Encéphale sain.

Poitrine. — Côtes plus bombées qu'à l'ordinaire dans la région cerrespondante du cœur. Substance pulmonaire saine. Lobe supérieur du poumon gauche refoulé en haut par le cœur. Péricarde tellement adhérent au cœur, qu'on est obligé d'en déchirer la substance pour le détacher. Cœur pesant une livre et demie. Anévrysme actif de toutes les parties, excepté du ventricule gauche. Rétrécissement extrême de l'orifice ventriculaire gauche, par l'effet d'une essification très-prononcée de la valvula mitrale. Epaisseur des parois du cœur : oreillette droite, 2 à 4 lignes ; ventricule droit, 6 à 7 lignes ; oreillette gauche, 3 lignes ; ventricule gauche, 6 lignes ; colonnes charnues de l'un et de l'autre ventricule épaisses de 8 lignes.

Une masse calcaire, placée près de la bronche droite, comprimait le nerf pneumo-gastrique de ce côté. Les dimensions étaient les suivantes : longueur 18 lignes, largem 14 lignes, épaisseur 7 lignes-

Cavité abdominale. — Péritoine contenant une and grande quantité de sérosité. Estomac étranglé en deux culs de sea est parabrane mugueuse un peu nauge.

après l'extraction du sang qu'il renfermait), était évidemment hypertrophié, et avait par conséquent les deux caractères physiques qui constituent l'anévrysme actif.

- 2.º Néanmoins cette hypertrophie n'était point générale, pnisqu'elle n'affectait que les deux oreillettes et le ventricule droit dont les parois étaient trois ou quatre fois plus épaisses que dans l'état naturel, tandis que les parois du ventricule gauche avaient conservé leur épaisseur normale, circonstance toute particulière qui, d'après M. Lobstein, ne se rencontre que rarement, et qui est d'autant plus difficile à expliquer dans le cas présent, que la cause qui déterminait l'hypertrophie était générale et commune à toutes les parties du cœur.
- 3.° Cette cause était manifestement une ancienne péricardite de l'espèce de celle que M. Lobstein désigne sous le nom d'épiphlogose, quin'étant pas accompagnée de symptômes aussi graves, tend à devenir chronique et à fixer sur les organes nn travail nutritif exagéré; et ce qui prouve l'existence de cette inflammation, c'est l'adhérence intime du péricarde au cœur.
- 4.º Un semblable travail, mais qui vraisemblablement ne dépendait point d'un état inflammatoire, avait sans doute produit l'ossification de la valvule mitrale; du moins c'est par une plasticité irrégulière qu'on s'explique aujourd'hui ce phénomène. On sait d'ailleurs que les tissus fibreux ont une singulière tendance à s'imprégner de phosphate calcaire.
- 5.° Le rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, par l'effet de l'ossification dont je parle, rend raison du double phénomène; savoir, de la non dilatation et du non développement du ventricule gauche, et de la dilatation avec hypertrophie de l'oreillette du même côté; il est rare en effet que les parois de cette dernière aient trois lignes d'épaisseur.
  - 6.º L'anévrysme des cavités droites du cœur avait été

reconnu pendant la vie par les pulsations senties dans la région épigastrique et dans le côté droit de la poitrine, par la couleur un peu livide des lèvres et des ailes du nez, et par l'absence des battemens secs et vifs au côté gauche de la région précordiale; mais l'anévrysme de l'oreillette gauche ne pouvait être soupçonné, parce que, d'une part, il ne se trahissait pas par les signes qui lui appartiennent, tels que le frémissement cataire, ou le bruit de râpe ou de lime; et, d'une autre part, on n'observait point d'inégalité ou d'intermittence au pouls, etc.

7.° Le gonssement du soie est un phénomène qui se rencontre dans presque tous les cas d'anévrysme du cœur, particulièrement de celui qui occupe les cavités droites de cet organe. Il dépend, suivant M. Lobstein, non seulement d'une pléthore bien évidente, mais aussi d'un déplacement, et par lequel ils'approche davantage de la cavité pelvienne, circonstance qui influe d'une manière nuisible sur le jeu du diaphragme.

8. La maladie n'avait pas encore par courue chez motre sujet toutes les périodes, et n'avait pas encore déterminé les terribles attaques d'anxiété et de suffocation qu'elle a coutume d produire; les symptômes avaient au contraire per du quelque chose de leur intensité, et le malade se sentais ganique bien constatée, M. Lobstein fait néanmoins, pour son développement et sa marche, une large part à l'innervation morbide, et cherche à démontrer comment elle influe sur l'état physique de l'organe; comment, par exemple, par son exagération, elle augmente les accidens, et comment, par son retrait, elle les diminue et les assoupit, au point que la maladie principale semble cesser tout-àfait et qu'on croit s'être trompé sur son diagnostic. C'est aussi, suivant lui, le déplacement de cette innervation et un transport subit sur d'autres organes qui fait naître les phénomènes sympathiques qu'on observe dans les maladies organiques en général, et qui vont jusqu'à produire des accidens très-fâcheux et même la mort.

Embarras gastriques. — Nous avons compris sous cette dénomination la série d'affections des organes gastriques caractérisées par défaut d'appétit, dyspnée, envies de vomir, renvois acides, borborygmes, flatulence, diarrhée avec ou sans coliques, etc. Ces maladies, si communes dans la pratique civile, ne peuvent guère être rapportées à telle ou telle classe de lésions ni à une altération spéciale du tissu des parties. Dans ces maladies, que nous avons observées sur sept hommes et dix femmes, le médecin a deux choses à examiner; 1.° s'il existe un état saburral; 2.º quelle est la température vitale (pour me servir de l'expression de M. Lobstein ) qui a prédominé dans le cas particulier. Quant au premier point, on sait que le traitement gastrique est le seul applicable. A la clinique, l'ipécacuanha est plus souvent employé que le tartre stibié, parce que sa vertu vomitive est plus sûre et plus constante; et parmi les purgatifs on se sert le plus fréquemment d'un mélange de poudre de séné et de magnésie calcinée donné à des doses réfractées.

Pour ce qui concerne le second point, il est rare que la maladie soit marquée au coin de l'hypersthénie : c'est au contraire l'atonie qu'on y remarque et qui exige l'emploi

des amers, à commencer par les plus doux pour passer aux plus énergiques. Ceux que nous avons vu prescrire le plus souvent et avec succès, sont les extraits de fumeterre, de petite centaurée, de gentiane, le fiel de bœuf, le quassia, l'elixir stomachique d'Hoffmann.

El arrive néanmoins que l'embarras des premières voies soit accompagné d'un éréthisme nerveux qui, sans constituer un état hyperdynamique, se manifeste par une sensibilité morbide des organes et qui tient déjà du caractère de la gastro-entéralgie. Dans les cas où l'on remarque communément une perversion du suc gastrique, prouvée par le pyrosis, des éructations acides, etc., les médicamens qui ont été les plus efficaces consistent dans les poudres absorbantes unies aux substances amères non-astringentes, et aux calmans non-irritans, comme, par exemple, an mélange d'extrait de fumeterre, de jusquiame et de magnésie calcinée. Des potions composées d'une solution de carbonate de potasse, dans une infusion légèrement amère, et d'une certaine dese d'eau de laurier-cerise, étaieut égilement d'un très-bon effet. Quoique l'usage des emplatres ait été considérablement restreint dans les temps moderne pour la cure des maladies internes, nous pouvons néanmoins certifier que celui qu'on appelle emplatre de galspasmi inflativi, ce sont les antispasmodiques qu'on doit mettre en usage; ceux dont on se sert avec plus d'avantage à la clinique sont les potions gommeuses renfermant l'éther, l'acide nitrique alcoholisé et surtout la liqueur ammoniacale anisée. Dans quelques circonstances aussi on lui ajoute l'eau de laurier-cerise ou une préparation opiacée.

Choléra-morbus sporadique. — Adélaïde Lachaïse; âgée de 28 ans, non-mariée, entra à la Clinique le 21 novembre 1830, se disant malade depuis trois mois environ; cette affection avait commencé par des douleurs continues à l'estomac, auxquelles étaient venues se joindre, depuis quelques semaines, des vomissemens et une diarrhée non-interrompue; l'application de 30 sangsues, répétée trois fois, n'avait apporté aucun soulagement, à son entrée à là Clinique, elle présenta les symptômes suivans:

Face pâle; douleur très-vive au creux de l'estomac; tous les alimens sont rendus par le vomissement peu après leur ingestion; langue sèche; pouls petit et grêle; forces abattues; règles supprimées depuis trois mois; état général d'asthénie. — Prescriptions: 24 Kal. carbon., gr. vj; gum. arab.; aq. laur. ceras. aa 3j; émuls. amygd. ¾ iv; laud. liq. Sydenh. Эj; m. s. une cuill. à b. t. l. heur.: 24 Semin. lin. ¾ ß; cap. papav. N.º 6; f. cum aq. font. decoct. ibj; pro clysm.; un catapl. narcotico émoll. sur le ventre; frictions avec l'huile de jusquiame.

Le 22. les symptômes locaux ont un peu diminué; la malade n'a eu qu'un seul vomissement et trois selles le matin; la douleur au creux de l'estomac est moindre; la langue un peu sèche; le pouls toujours petit et presque filisorme; du reste l'état général est absolument le même.

— On prescrit: 2 Gumm. arab. 3j; aq. meliss. aq. naph. aa 3j; laud. liq. Syd. 3j; sir. cort. aurant. 3j; m. une cuill. à b. par heure: 2 Liq. anod. min. Hossm. 3ij, s. à

prendre 6 goutt. dans chaque dose de la mixture; catapl. narcotico-émoli. sur le ventre; lotions avec du vin aromatique.

Le 23, les vomissemens ont redoublé pendant le jour précédent et la nuit; ils sont évidenment bilieux; la malade se plaint de douleur à la gorge; même état général des forces. (24 Pulv. aeroph. 3 i); det. in. tripl. : 24 Ol. coct. hyosc. 3 j; laud. liq. syd. 3 ij, m. pour friet. sur l'abd.; vin aromat. pour lotiou.)

Dans la journée, les vomissemens ont redoublé de fréquence, mais il n'y eut que deux selles bilieuses; sur le soir, l'application de sinapismes a fait cesser momentanément les vomissemens; dans la nuit, la malade a eu me selle moins bilieuse. (24 Laud. liq. Syd. 3 ß; aq. meliss. Ziv; m. une cuill. toutes les demi-heures. : 24 Ol. hyosc. Zi pour frictions; catapl. émoll.; vésicat. sur le creux de l'estomac.) La malade a eu un peu de repos pendant la mit.

Le 25, aux symptômes précédens, vient se joindre une écuption cutanée sous forme de taches rouges à la paune des mains, à la face et à la poitrine; le vésicatoire contabondamment. — On prescrit: 24 fl. sambuc. 3 ff., tout les heures une demi-tasse.

Le v6, un exanthême semblable à celui de la rougeele

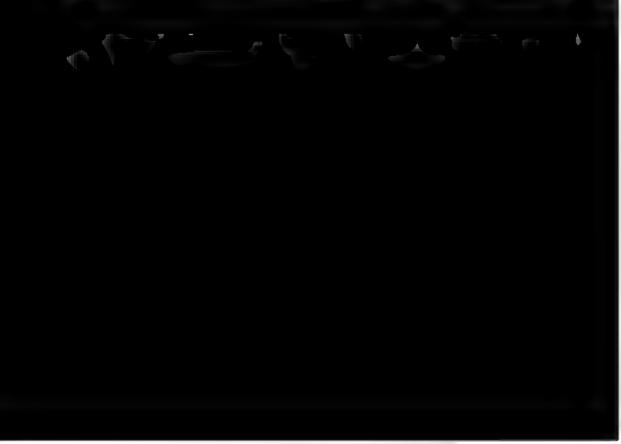

que le résultat de l'irritation permanente exercée par les matières âcres et presque corrosives, réjetées par les vo-missemens.

Miliaire. — Nous avons observé trois miliaires sur trois semmes; l'une de ces semmes était déjà presque convalescente, lorsqu'elle sut reçue à la clinique. Chez une autre, la miliaire sut précédée d'une péripneumonie et d'un embarras gastrique qui cédèrent, l'un et l'autre, trèspromptement à un traitement rationnel. Quant à la troisième, je crois devoir rapporter dans toute son étendue l'histoire de la maladie.

Catherine Jung, âgée de 25 ans, élève sage-semme, d'une constitution forte et d'un tempérament sanguin, s'étant toujours bien portée et n'ayant jamais eu de dérangement dans ses règles, fut prise, le 28 avril 1831, de malaise général, de céphalalgie et de douleurs dans les membres sans cause connue. L'atmosphère était très-humide, la température assez froide (9.º + Réaumur). Les vents de Sud-Est soufflaient avec force; il tombait depuis plusieurs jours de grandes pluies; j'indique à dessein cet état de l'atmosphère, sans prétendre lui attribuer les fièvres miliaires qui régnaient à cette époque et spécialement parmi les condisciples de notre malade. Celle-ci continua le lendemain à se plaindre du même abattement et de la même céphalalgie que la veille. Le 30, elle sut obligée de s'aliter; les douleurs des membres et les maux de tête avaient augmenté; elle se plaignait aussi de lumbago et de chaleur générale suivie d'abondantes sueurs qui répandaient une odeur forte. Le soir, chaleur brûlante; sueurs pendant. toute la nuit; plusieurs lipothymies; par momens, des anxiétés, des fourmillemens dans les doigts, mais point d'oppression; respiration libre. Les organes gastriques étaient en bon état, seulement l'appétit avait disparu. Le 1. r mai, quatrième jour depuis les premiers prodrômes, apparition sur la poitrine de petits bontons rouges, élevés

sur la peau, occasionnant un léger purit; sueurs copieuses d'une odeur acide fétide; douleurs des membres et céphalalgie diminuées.

Le 2, apparition aux cuisses d'un assez grand nombre de pustules miliaires, semblables à celles de la poitrine.

Le 3, sixième jour, éruption générale sur le cou, les bras, les jambes, le tronc; les boutons sont petits comme des grains de millet, très-rouges, peu élevés sur la peau; point de dyspnée ni d'anxiété; chaleur très-forte; point de douleur.

Le 4, mêmes symptômes; la malade fit chercher le médecin cantonnal qui prescrivit une infusion de tilleul.

Le 5, éruption toujours très-vive; par intervalles, seulement quelques angoisses; respiration toujours naturelle, mais pouls fébrile; chaleur intense et sueurs très-copienses. Un officier de santé, ayant été appellé, prescrivit une potion sudorifique composée de : 24 Eau de till. 3 iv; acét. d'amm. 3 s; gomme 3ij; sir. capill. 3 j; m.

Il sit saire sur l'épigastre des frictions avec un onguent composé de deux gros d'orignent mercuriel et d'un demi-gra de tartre stibié.

Le 6, la malade se trouve un peu soulagée; douleus

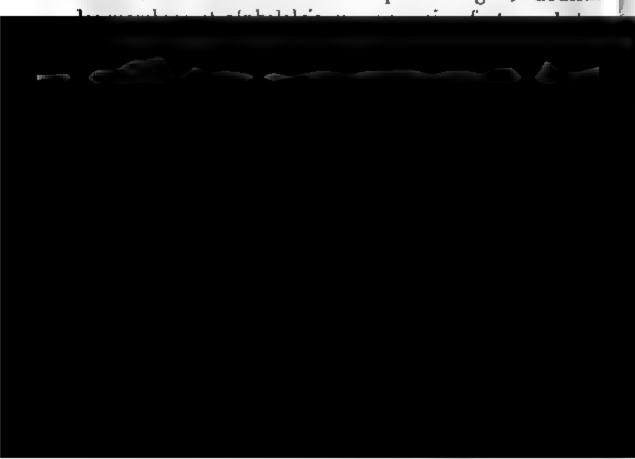

bres; vésicatoires aux mollets). La dyspnée dure toute la nuit. A 3 heures du matin, elle devient extrême. Cet état dure jusqu'à 7 heures. Cette dyspnée est accompagnée de palpitations du cœur, de vomissemens, d'angoisses; à ces symptômes se joint le découragement; la malade s'imagine qu'elle touche à sa fin et manifeste le désir qu'on écrive à ses parens pour les faire venir auprès d'elle.

Le 9, au matin, la poitrine et les bras étaient couverts de pustules très-nombreuses à l'état de suppuration; quelques-unes commencent à se dessécher; l'état général était peu satisfaisant. Plaintes et gémissemens; agitation continuelle; la tête se portait sans cesse à droite et à gauche; oppression très-pénible; respiration assez courte et fréquente; céphalalgie; soif intense; langue humide, légèrement blanchâtre; vomituritions continuelles; bouche pâteuse; épigastre, abdomen et même toutes les régions du corps douloureuses à la pression; abdomen dur, mais non ballonné; ventre resserré; on n'obtient plus de selles que par lavement; pouls fréquent, mais mou et offrant encore assez de réaction; peau brûlante, mais non aride; l'éruption aux jambes a disparu depuis trois jours; la malade nous apprend que les règles ont apparu dès le début de la fièvre, le 29 avril, et qu'elles ont duré pendant neuf jours, mais qu'elles ont été très-peu abondantes, puisqu'elle ne perdait par jour qu'une très-faible quantité de sang noirâtre. C'est en ce moment que M. le professeur Lobstein, appelé à traiter la malade, prescrivit les remèdes suivans : potion sudorifique composée d'acétate d'amoniaque, une once et demie, dans six onces d'infusion de tilleul; gouttes antispasmodiques composées de parties égales de teinture de valériane, d'esprit de nitredulcisié et d'esprit de sel ammoniaque anisé, à prendre 15 gouttes à la fois dans les accès de dyspnée; lotions sur les extrémités, de deux en deux heures, avec une solution. d'une demi-once de potasse caustique dans deux livres

d'eau distillée. Ces lotions devaient être faites à la température de 28° Réaumur; enfin frictions sur l'épigastre, quatre fois par jour avec une pommade composée de : 24 Onguent mercur. 3ij; ole. hyosc. 3j; m.

Pendant la jeurnée, agitation continuelle; anxiété; palpitations de cœur ; découragement ; point d'accès de dyspnée. Un lavement simple fut rendu sans matières fécales; les nausées devinrent fréquentes; la malade prend avec répughance les médicamens : quatre vemissemens de matière bilieuse, épaisse ou visqueuse, et elle les attribue à la potion sudorifique qu'elle refuse de prendre ; la tisane ellemême est rejetée ; la faiblesse augmente sensiblement. A 5 heures du soir , décomposition des traits ; face pâle ; pouls petit, faible, très-fréquent; peau brûlante et sèche; abdomen dur sans être ballonné; peu de douleur; respiration courte, précipitée, pénible; voix très-faible; refus de tout médicament; appétence de boissen froide et acide; abattement moral au plus haut degré; prostration des forces; les pustules miliaires de la poitrine ont presque dispara. (Vésicatoire sur l'estomac, vésicatoire des jambes entretenus par l'onguent épispastique; pondre composée de : 24 Musc. gr. ij; gomme; sucre, aa gr. iv; s. une poudre toutes les heures).

odeur extrêmement fétide s'exhalant du cadavre; emphysème général, effet de la putréfaction; veines cutanées, bleues, dilatées; sugillations nombreuses de couleur verte à la face, à la poitrine, aux cuisses et au dos; la face et la poitrine sur tout est d'un bleu verdâtre presque uniforme; un sang dissous s'écoule par les narines; la figure est méconnaissable.

Poitrine. — Poumons sains, emphysémateux; péricarde à l'état normal, renfermant la quantité ordinaire de sérosité; cœur flasque; ses cavités sont remplies d'un air élastique qui fait qu'elles reviennent à leur état primitif, quand on cesse de les comprimer. Aucune trace de pustules miliaires sur ces divers organes.

Abdomen. — Estomac sain; ses veines sont dilatées par l'effet de la putréfaction; intestin météorisé; muqueuse gastro-intestinale tout-à-fait à l'état normal : aucune trace de gastrite, d'entérite ou de péritonite; foie sain; rate ramollie, probablement par l'effet de la décomposition du cadavre; tissu-cellulaire sous-cutané, sous-séreux, sous-muqueux et interstitiel des organes dans l'état emphysémateux.

Le crâne ne fut pas ouvert.

On a pu voir dans l'histoire de cette maladie la fièvre miliaire essentielle dans toute sa force et dans toute sa malignité. Ce n'est d'ailleurs que trop souvent que les praticiens de Strasbourg ont l'occasion de l'observer; mieux placés qu'ils sont pour cela que les médecins des autres parties de la France où cette maladie est plus rare, bien qu'à différentes époques, on en ait vu des épidémies telles que celle de Louviers en 1778, du haut Languedoc, en 1781 et 1782, et plus récemment dans les départemens de l'Oise et de Seine et Oise en 1821. Ce qu'il y a de singulier, c'est que dans cette affection, onne se soit pas encore livré à beaucoup d'ouvertures cadavériques pour constater les désordres qu'elle entraîne dans les organes. Cela tiendrait-il à la promptitude avec laquelle la putréfaction s'empare des

carps et qui est encore confirmée par l'exemple que j'il cité. Cette circonstance milite, au surplus, en faveur d'un principe septique qui parait être la cause prochaine de la miliaire essentielle. La controverse, parmi les auteurs au sujet de cette essentialité, est connue : un certain nombre la rejettent, un plus grand nombre l'admettent; après avoir produit les argumens des uns et des autres, le professeur de clinique se range dans ses leçons du côté de ces derniers, partisans de l'essentialité, et voit dans la miliaire une maladie éruptive qui est toujours marquée par un cortége de symptômes déterminés dans un rapport direct et même dans un rapport de causalité, de telle sorte que lorsque ce symptômes paraissent, le médecin peut prédire quec assurance l'apparition de l'exanthème.

Ce qui fortifie encore cette opinion, c'est que cet exactibime a quelque chose de propre et de spécial, d'abord parce qu'ancun autre ne peut faire nattre les mêmes accidens ni les mêmes phénomènes, et que dans aucun autre en ne peut signaler comme points caractéristiques et principaux; 1.º une irritation spécifique bien distincte de l'irritation inflammatoire, et qui porte principalement son action sur l'appareil de la respiration et celui de la génération chor la formus : a e un changement dans la crace de compensation de la génération chor la formus : a e un changement dans la crace de compensation de la génération chor la formus : a e un changement dans la crace de compensation de la génération chor la formus : a e un changement dans la crace de compensation de la génération chor la formus : a e un changement dans la crace de compensation de la génération chor la formus de la génération de la génération

prée, administrée en poudre à la dose de : ct 2 grains. Parmi les malades qui ont succombé, cinq ont été ouverts trentesix, quarante heures après la mort; ils ont présenté les altérations ordinaires, telles que hydropéricarde, hydrothorax, etc. Tous ont offert le cœur, et surtout le ventricule droit avec son oreillette, dans un état de relâchement et de dilatation qu'on pourrait nommer anévrysmatique. On attribue ordinairement la présence de la sérosité dans les mailles du tissu cellulaire ainsi que dans les grandes cavités splanchniques, à la rupture de l'équilibre entre l'inhalation et l'exhalation, et on admet que cette sérosité avait été un instant à l'état de vapeur avant de passer à l'état liquide. Cette explication peut très-bien s'appliquer à ces sortes d'hydropisies qu'on pourrait nommer transitoires, et qui, dépendant d'un mouvement brusque dans l'organisme, font naître un trouble passager dont la suite est l'accumulation séreuse (1).

Mais ces amas d'eau si durables, si opiniâtres, qui reparaissent promptement après une première disparition, semblent tenir à une nouvelle fonction, ou du moins à l'exaltation d'une fonction primitive. Ainsi les vaisseaux exhalans se transformant en véritables vaisseaux secréteurs, ce n'est plus une vapeur susceptible d'être condensée, c'est un fluide nouveau déjà tout formé qu'ils fournissent. Dès-lors les lames du tissu cellulaire et les membranes séreuses, au lieu de n'être que des surfaces évaporantes, deviennent, par un travail de physiologie pathologique, de véritables organes secréteurs.

Dans les hydropisies qui se forment brusquement, l'innervation, dont l'empire s'étend jusque sur les exhalans, paraît jouer un grand rôle. Elle change le ton et l'énergie de la membrane sur laquelle ces vaisseaux se ramissent. Voilà pourquoi certaines ascites et anasarques sont précédées

<sup>(1)</sup> Breschet, Dissert. sur les hydrop. act. Paris, 1812.

de douleurs. Dans les hydropisies au contraire qui se manifestent après des maladies longues et lorsque les malades sont arrivés au dernier degré d'épuisement, la force nerveuse semble dédaigner le travail qui les fait nattre; alors on pourrait les assimiler à ces transsudations atoniques auxquelles la force de la vie n'oppose plus aucune force de résistance. Elle est en conséquence bien sondée, cette division, en active et en passive, et c'est sur elle que doit reposer le traitement à employer contre cette maladie, toutesois après avoir constaté si elle est idiopathique on symptomatique.

C'est d'après ces indications qu'a dû être dirigée notre thérapeutique. Lorsqu'une constitution pléthorique, une diathèse phlogistique, la suppression d'un flux sanguin, le peu de durée de la maladie, nous faisaient reconnaître l'existence d'une hydropisie active, la méthode antiphlogistique, en y comprenant les sels neutres et les purgatifs appelés rafratchissans, ont fait tous les frais de la cure.

Dans la classe des hydropisies atoniques produites par des diarrhées, des hémorrhagies, par la constitution lymphatique en général, les toniques associés aux diurétiques nous ont été d'un secours efficace. Y avait-il des engorgemens frappant de guérison qui est consigné dans les Archives de la Clinique (1) par mon ami M. le D. Burckhardt. J'ai eu l'occasion de voir la femme qui fait le sujet de cette observation; elle jouit encore en ce moment d'une santé parfaite.

Je n'ai pas tenu compte dans ce travail de plusieurs autres genres de maladies qui ont passé sous nos yeux dans le courant de l'année, parce qu'elles n'ont fixé notre attention par aucune particularité, soit sous le rapport des symptômes et des médications, soit sous le point de vue de doctrine. Les faits que nous venons d'exposer suffisent d'ailleurs pour initier le lecteur aux idées sous l'influence desquelles M. Lobstein professe, écrit et pratique. Nous ne prétendons pas avoir développé toutes les vues médicales du professeur de Strasbourg, encore moins oserions-nous les embrasser dans un jugement qui ne trouverait pas sa sanction dans notre expérience personnelle.

De quelques faits intéressans observés à l'hôpital de la Charité, dans le service de M. RAYER, pendant l'année 1832; par A. DUPLAY. (Suite.)

Obs. I. — Abcès considérables dans diverses parties du corps; abcès nombreux dans l'épaisseur de la peau formant une éruption de nature particulière; abcès des poumons; ramollissement marqué de la rate. — Morizé, âgé de 40 ans, entre à l'hôpital de la Charité le 9 novembre 1832. Pour tout renseignement, nous apprimes de lui qu'il était malade depuis quelques jours seulement, qu'il éprouvait des douleurs dans le coude et le bras droits. Son facies était altéré, et cependant un examen attentif ne fit rien découvrir chez lui d'extraordinaire. Le pouls était un

<sup>(1)</sup> Deuxième année, tome II, N.º 48.

peu fréquent, l'état des voies digestives et de la poitripe paraissait très-bon. Pendant plusieurs jours ce malade fixa peu notre attention; son affection paraissait être un rhumatisme articulaire sans gravité. Les douleurs qu'il éprouvait dans le coude étaient légères, lorsqu'il survint tout-à-coup, au-dessus de l'articulation, un abcès de la grosseur d'une petite noix. Ce fut d'abord un simple engorgement rougeatre peu douloureux qui se ramollit bicotôt; mais il ne fut pas ouvert, et les jours suivans îl s'affaissa peu-à-peu. A cette époque, le pouls était fréquent, la langue humide, le facies altéré; le malade éprouvait un malaise général et des douleurs vagues dans les membres; ensin, son état paraissait grave, quoique cette gravité ne pût s'expliquer par l'état des viscères contenus dans les grandes cavités qui furent examinées avec soin. Quatre jours avant sa mort, il tomba dans la prostration, le pouls devint petit et fréquent, la langue se sécha, il sur vint de la diarrhée; les dents se desséchèrent et s'encreitèrent d'un enduit fuligineux; en même temps des points d'un rouge livide, qui reposaient sur une base dure, se motrèrent sur différens points de la peau. Vers les deux dernis jours de la vie de cet homme, il existait au niveau des den nonmettes un avaient été le sière d'une rouge



de ces petits abcès sous-cutanés. A l'autopsie, l'on trouva les altérations suivantes:

A l'extérieur, au niveau de chaque pommette, il existait un abcès du volume d'une noix; le pus qui s'en échappa était d'un gris rougeâtre. Sur le col il existait plusieurs petites tumeurs du volume d'un gros pois, et qui renfermaient un pus blanc et bien lié. Au sommet de chaque épaule on voyait une collection purulente peu étendue. La peau des avant-bras présentait cà et là des pustules comme celles du col. De plus, dans l'épaisseur des muscles, il existait plusieurs collections purulentes, de véritables abcès, dont le plus volumineux avait le volume d'un œuf de pigeon. Les fibres musculaires étaient brusquement interrompues et comme macérées au niveau de chacun d'eux. Le tronc présentait çà et là quelques petites collections purulentes dans l'épaisseur de la peau. Des incisions pratiquées dans l'épaisseur des muscles n'ont rien fait découvrir. A la cuisse droite, deux abcès, volumineux comme une noix, occupaient sa sace externe, outre un grand nombre de petits abcès sous-cutanés qui étaient disséminés sur la peau. La cuisse gauche renfermait deux abcès, un à la partic moyenne de sa face antérieure, un autre à la partie inférieure de la face externe. A la jambe droite, qui ne présentait aucun de ces petits abcès sous-cutanés, une incision pratiquée dans l'épaisseur des muscles ouvrit un vaste foyer purulent. Il occupait la face antérieure et externe de la jambe; il avait détruit le muscle jambier antérieur, dont les sibres étaient macérées par un pus silant et rougeâtre. La sace externe du tibia était entièrement dénudée de son périoste, et le tissu osseux immédiatement en contact avec la matière purulente. A la jambe gauche, un abcès semblable, un peu moins étendu peut-être, occupait la même place. De plus il en existait trois autres bien circonscrits, beaucoup moins vastes, tout au plus capables de loger une grosso noix, dans les muscles jumeaux.

Articulations. — Les deux articulations de l'épaule, du coude, les articulations radio-carpiennes, les articulations coxo-fémorales, les articulations du genou et du pied, furent ouvertes, et toutes offraient une altération identique. La synovie, au lieu d'être claire et limpide, au lieu de revétir seulement d'une couche légère les diverses parties de l'articulation, était d'un jaune légèrement verdâtre, plus épaisse que dans l'état normal, se rapprochant plutôt du mucus que de la sérosité, et en quantité beaucoup plus grande que dans l'état ordinaire.

Système circulatoire. — Des recherches faites sur les vaisseaux des membres ne découvrirent aucune trace de phlébite.

Le cerveau était sain. Les substances blanche et grise avaient leur consistance normale. Le poumon gauche était revêtu d'une couche excessivement mince de fausses membranes récentes, molles et faciles à déchirer. A la partie postérieure, le tissu pulmonaire était engoué; dans le reste de l'étendue de l'organe, il était bien crépitant. Le poumon droit, sain dans sa partie antérieure, était le gèrement engoué en arrière. Vers la partie inférieure à lobe supérieur, il existait un abcès gros comme une nei-



mémoire ne donne aucun titre à ces observations (XVIII et XIX<sup>mo</sup>), parce qu'il ignore la nature et le caractère des affections qu'elles représentent. Cependant, comme les altérations qui les accompagnent se rapprochent de celles que l'on rencontre à la suite de la phlébite, l'auteur a cru devoir rapprocher ces faits des cas d'inflammation veineuse, Comme il serait trop long de rapporter en détail ces deux observations, nous allons en faire ressortir les particularités les plus remarquables; quant à des détails plus circonstanciés, nous renvoyons le lecteur à l'excellent ouvrage de Dance.

Le malade qui fait le sujet de la première de ces deux observations, et qui sut observé par M. Dalmas, était âgé de 25 ans : il éprouvait depuis quelques jours, lorsqu'il vint à l'hôpital, des douleurs vagues dans les membres fort analogues à des douleurs rhumatismales. Il n'avait pas de sièvre. Le malade reste pendant 15 jours sans inspirer la moindre crainte. Cinq jours avant sa mort, il est pris de sièvre, d'agitation et de délire suivis bientôt de la plus grande stupeur. La langue se sèche. Le troisième jour, il survient une parotide, le quatrième, un grand nombre de petites tumeurs et de pustules d'une nature particulière se développent sur la peau. En même temps, le poignet et l'avantbras du côté droit se tuméfient énormément. La veille de sa mort, outre la prostration excessive dans laquelle il était plongé, outre la parotide qu'il portait, on veyait sur la peau un grand nombre de pustules saillantes et profondément enchâssées dans le derme, à base assez large, quelques-unes présentant un sommet blanchâtre, mais la plupart d'un rouge livide dans toute leur hauteur; sur la face dorsale de l'avant-bras droit, plusieurs engorgemens circonscrits formant un relief au-dessous de la peau. Au-devant du tibia droit, il existait un nouvel engorgement qui, plus superficiel, se dessinait par une saillie rougeâtre; enfin, il survint un gonflement considérable du poignet droit.

Parmi les altérations les plus remarquables trouvées sur le cadavre, nous citerons les suivantes : un abcès du volume d'une aveline dent la matière était en partie infiltrée. en partie colligée dans le tissu cellulaire, existait entre le pariétal droit et les tégumens du crâne. Chaque pustule qui s'élevait sur la peau, était forcée par une infiltration purulente qui intéressait toute l'épaisseur du derme et présentait le même aspect qu'un anthrax'ou qu'un furoncle qui viennent d'être incisés. Les petites tumeurs sous-cutanées étaient autant d'infiltrations ou de collections purulentes dans le tisse cellulaire. La parotide était aussi infiltrée de pus. Le tisse cellulaire qui environne le poignet était en suppuration. La synovie, renfermée dans l'articulation, était rongeatre. Dans les muscles des membres, et surtout dans ceux des extrémités inférieures, existait un grand nombre d'abcès circonscrits dont le volume variait depuis celui d'une lentille jusqu'à celui d'une aveline ou même d'un petit œuf de poule, contenant un pus roussâtre, ramassé dans l'épaisseur même des muscles dont les fibres étaient interrompues brusquement au niveau de chaque cavité purelente et semblaient fondues en suppuration.

Le cerveau ne présentait rien de remarquable; dans la poitrine, on voyait sur les deux poumons un nombre

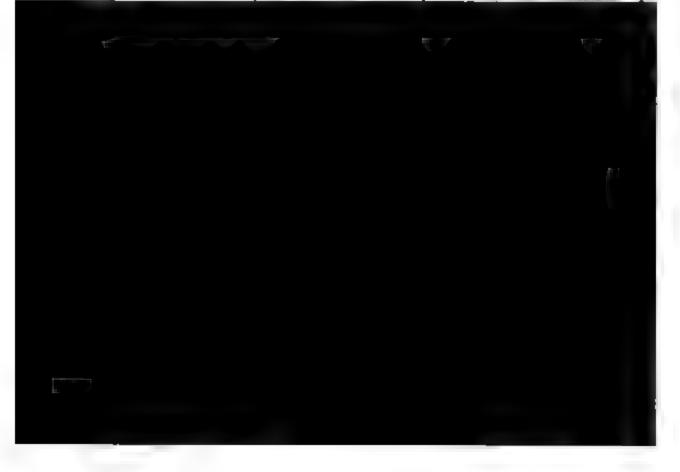

dans une anxiété extrême, sa peau était chaude, sa respiration accélérée. Il se plaignait uniquement d'une douleur forte à l'épaule gauche. Le doigt auriculaire du côté droit était noir et comme frappé de gangrène. Le pouls était fréquent et dépressible. Le lendemain on incisa la partie gangrénée, la peau semblait affectée. Il était survenu sur le dos de la main droite une tuméfaction avec empâtement. Il y avait du râle crépitant, sec, à la base du poumon droit. La langue était sèche. Il y avait de la diarrhée. Le pouls était toujours petit et dépressible. Le troisième jour, il existait de la stupeur, de l'embarras dans les idées. La paupière gauche était ædémateuse. Le quatrième jour, l'on voyait une éruption singulière à la peau. Ici je laisse parler l'auteur qui en donne la description suivante : « Sur le côté gauche du menton, plaque peu saillante, noirâtre et dure au toucher. Sur le front, boutons pointus, blancs à leur sommet, reposant sur une base violacée qui semblait former un noyau circulaire jusqu'au-dessous du derme. Sous l'œil droit, tumeur dure et arrondie soulevant la peau sans se montrer à sa surface. Aux membres supérieurs, petites pustules noirâtres offrant l'aspect de tumeurs érectiles, ayant encore une base qui pénétrait profondément dans le corps de la peau. En d'autres points, petites pustules coniques ayant quelque ressemblance avec celles de la variole. Sur le devant des jambes, deux petites phlyctènes noirâtres. » Outre cette éruption singulière, il existait une tumeur sous le grand pectoral et une autre à la partie inférieure et interne de la cuisse gauche. Le malade succomba le cinquième jour avec du délire et avec de nouvelles pustules et de nouvelles phlyctènes.

A l'autopsie chaque pustule, chaque bouton, chaque tubercule incisés laisssaient échapper du pus. Les tumeurs situées sous le grand pectoral et dans l'épaisseur des muscles de la cuisse étaient deux abcès volumineux remplis d'un pus rougeatre et sanieux. Outre ces deux abcès, les mus cles des membres, surtout ceux des extrémités inférieures, en contensient un très-grand nombre dont le volume variait depuis celui d'une amande jusqu'à celui d'une noix.

Il y avait en outre deux ecchymoses sur le feuillet arachnoïdien de la dure-mère. Les deux poumons contenaient un grand nombre de petits noyaux purulens. Le cœur était rempli d'un sang noir en partie fluide, en partie coagulé.

L'estomac présentait, ainsi que le duodénum, une foule de petits points noirs répandus à leur surface interne.

A côté de ces deux faite si remarquables, qui se rapprochent beaucoup de celui observé dans le service de M. Rayer, Dance en a placé un troisième qu'il regarde comme l'explication des deux premiers. Pendant la vie, on avait observé aussi des abcès sur diverses régions du corps, une parotide suppurée, des pétéchies et cette éruption de pustules d'une nature toute particulière ou plutôt de petits foyers purulens dans l'épaisseur de la peau. A l'autopsié, outre des foyers nombreux dans l'épaisseur de plusieurs muscles, outre des granulations purulentes et des abcès dans les poumons, on rencontra une phlébite de la veine jugulaire gauche et de la veine porte ventrale et hépatique. Partant de ce fait qui rendait parfaitement compte des symptômes observés pendant la vie, l'auteur cherche à expliquer



examinés et n'ont présenté aucune trace d'inflammation ni dans le voisinage des diverses collections purulentes, ni dans les gros vaisseaux des cavités splanchniques. Aussi pensons nous que les deux premiers faits rapportés par Dance pouvaient bien être entièrement analogues à celui que nous publions, et que chez ces deux malades, il n'existait peut-être pas plus de phlébite qu'il ne s'en est rencontré chez le nôtre.

Comment expliquer alors cette tendance singulière à la formation du pus dans les muscles, dans la peau, dans le tissu pulmonaire, cette altération de la synovie de toutes les articulations, observée chez notre malade? La question, je crois, ne saurait être résolue dans l'état actuel de la science; ces faits en attendent d'autres, et nous dirons comme Dance, avant qu'il ne les eût expliqués par la phlébite qu'il admettait par analogie : « Nous ne teur donnerons aucun titre, ignorant la nature et le caractère des affections qu'ils représentent.

Obs. II. - Calcule biliaires; perforation de la vésicule; abcès et ulcère fistuleux qui donne issue à plusieurs calculs. — Le nommé G. \*\*\* âgé de 48 ans, tailleur, se présente le 5 novembre à la consultation gratuite de la Charité. Cet homme avait eu la petite-vérole à 7 ans; depuis, il avait contracté, il y a environ trente ans, une gonorrhée et un bubon qui avaient disparu sous l'influence d'un traitement assez complet. Deux ans après, des douleurs s'étaient montrées dans les membres; leur caractère les ayant fait regarder comme liées à son affection vénérienne, le malade avait subi un second traitement. Depuis lors il n'avait plus éprouvé aucun accident de ce genre, et il avait joui d'une santé parsaite. Il y a quinze mois environ qu'il ressentit des douleurs continuelles dans le côté droit audessous du rebord des fausses côtes. L'appétit se perdit, mais il n'y eut pas de nausées ni de vomissemens. Il survint de la diarrhée à plusieurs reprises; jamais on ne remarqua

une constipation opiniâtre, et jamais ce malade ne présentad'ictère. Vers le mois de février 1832, les douleurs devinrent plus aigues; une tumeur se manifesta au-dessous du rebord des fausses côtes. La pression était insupportable ; la toux, les efforts répondaient douloureusement vers ce point. Cette tumeur, d'abord dure, se ramollit au bout de huit ou dix jours. Le sommet de la tumeur fut couvert d'un morceau de potasse caustique, qui donna lieu à une escarrhe dont la chute livra passage à une quantité considérable de pus rougeâtre. L'écoulement de la matière purulente continua, mais sans apporter beaucoup de soulagement au malade ; les douleurs étaient presque aussi vives que les jours précédens. Pendant tout ce temps, la plaie continua toujours à livrer passage à du pus de bonne nature , sans coloration particulière. Le malade avait des nausées mais sans vomissemens, le ventre était libre comme à l'ordinaire, l'appétit était nul. Les douleurs étaient vives dans le côté. et de plus une douleur très-pénible qui siégeait à l'épaule droite, depuis le commencement de la maladie, avait acquis encore plus d'intensité qu'elle n'en avait eue jusqu'alors. Pendant cinq mois, le malade reste dans cet état, et il ne se présente à nous que le 4 novembre 1832. Depuis quel-

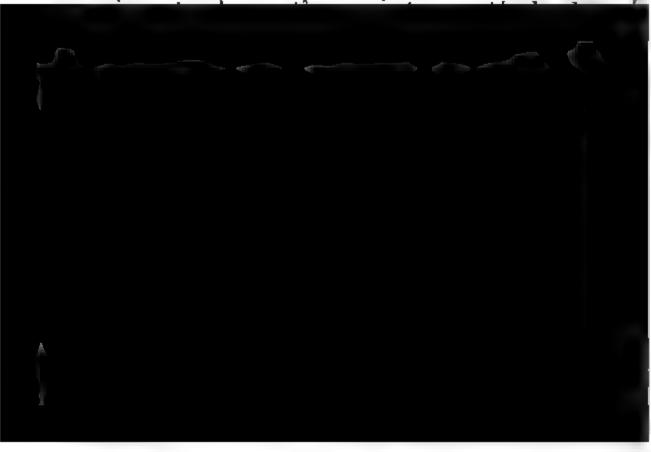

Le corps étranger qui avait été extrait la veille était un calcul biliaire du volume d'un pois. Il existait au niveau du rebord des fausses côtes droites, à trois pouces environ en-dehors de la ligne blanche, une plaie de dix lignes de diamètre, irrégulièrement arrondie, qui versait un pus séreux assez abondant; cette plaie était d'un rouge vermeil. En introduisant un stylet, on pénétrait dans un trajet fistuleux qui se dirigeait d'avant en arrière et un peu de bas en haut. Le stylet fut bientôt arrêté par un corps étranger, dur, et auquel on imprimait facilement des mouvemens. Une pince à anneaux, introduite immédiatement après, put facilement en extraire un second calcul moins volumineux que le premier et qui présentait tous les caractères des calculs biliaires. Du reste, l'état du malade paraissait bon; il était amaigri, mais l'appétit était encore assez bon. Les selles étaient naturelles; il n'y avait ni constipation, ni décoloration des matières fécales. Quand à la fistule elle ne versait que du pus légèrement sanguinolent, et ne laissait point échapper de bile.

Le malade se présenta depuis plusieurs sois à la consultation. Le 3 décembre, nous le vimes pour la dernière sois; dix calculs étaient sortis par la sistule, et ce jour, on put en extraire un douzième sortement alongé et en sorme de cylindre. L'état général était meilleur, le sacies était moins pâle, et le malade avait repris un peu d'embonpoint.

Quoique les faits de ce genre ne soient pas très-communs, il en existe cependant un certain nombre dans la science. Petit, dans son mémoire sur les tumeurs de la vésicule du fiel (1), en rapporte plusieurs exemples. C'est après avoir exposé plusieurs de ces faits, et avoir établi un parallèle entre la vésicule biliaire et la vessie urinaire, entre les calculs de l'une et de l'autre, qu'il conseille une opération à l'aide de laquelle on pourrait extraire les calculs biliaires,

<sup>(1)</sup> Mem. de l'Ac. de Chir, t. I.e.

comme on le fait pour les calculs vésicaux. Morand (1) rapporte deux cas analogues, dans un article intitulé : Tomeure de la vésionle biliaire avec issue de calcule. Sæmmering (2) a vu une vésicule biliaire dont le fond ulcéré livrait passage à des calculs nombreux; avant lui. Cheselden (3) avait vu deux calculs de six lignes de diamètre sortir par une ouverture fistuleuse des parois abdominales, Au rapport d'Hoffmann (4), une fistule des parois abdominales donna issue à quatre-vingt calculs biliaires; et suivant Tolet (5) une concrétion de même nature et de la grosseur d'un œuf de pigeon sortit par un semblable ulcère fistuleur. Trente-huit calcule de la même espèce s'échappèrent par l'ombilic, ches un malade observé par Buettner (6). Lespine (7), Montabré (8), rapportent aussi chacun un cas de calcule biliaires sortis par une ouverture fistuleuse des parois abdominales, et qui présentent des particularités asses remarquables. Dans la première, la maladie fut prise à set début par l'officier de santé du village, pour une hernie ventrale, qu'il voulut réduire et maintenir à l'aide d'un bandage; mais ces manœuvres douloureuses, satisfaisant peu la malade et les parens qui assistaient à l'opération, on ent recours aux avis d'une autre personne. Das

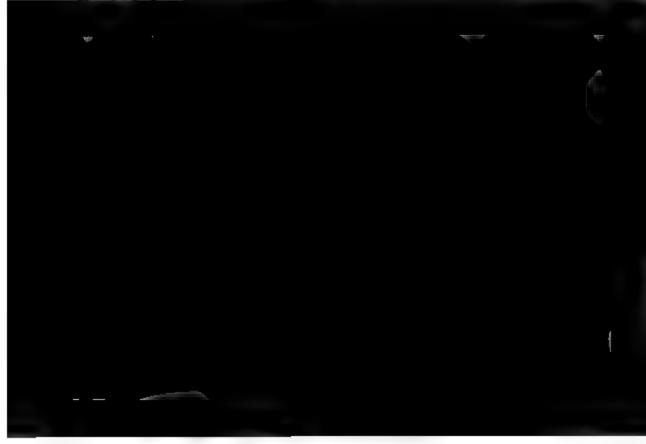

comme la bile s'écoulait par l'intestin, on tenta la guérison de la plaie qui se cicatrisa complètement.

Cette guérison radicale est excessivement rare; presque toujours les malades conservent une fistule qui donne issue de temps en temps, comme chez le malade que nous avens observé, à des calculs biliaires et à un liquide purulent, tantôt jaunâtre et bilieux. Quoi qu'il en soit, cette série d'accidens, à la suite desquels la vésicule biliaire se débarrasse des calculs qu'elle renferme, est un des modes de terminaison les plus heureux de cette maladie. En effet, les accidens produits par l'obstruction du conduit cholédoque, ne sont plus à craindre, les calculs trouvant une issue par la plaie. De plus, la digestion n'en paratt pas influencée, comme le prouve le plus grand nombre des observations, et entre autres celle du malade qui s'est présenté à la consultation; en effet, rien n'empêche la bile de passer dans le duodénum par l'intermédiaire des canaux hépatique et cholédoque. Certes, cette terminaison est bien préférable à celle qui s'opère à l'aide d'adhérences entre la vésicule et le canal intestinal, comme Petit en rapporte un exemple. Le fait suivant peut servir à montrer combien de dangers environnent cette terminaison heureusement fort rarc.

Obs. III.º — Calculs biliaires; rupture de la vésicule; épanchement de bile dans l'abdomen; pèritonite sur-aiguë; mort. — Joseph Genoteau, journalier, âgé de 77 ans, d'une petite stature, faible et délicat, entre à l'hôpital de la Charité le 19 juin 1832. Il avait été presque toujours bien portant : depuis quelque temps il souffrait dans le côté droit, mais il ne pouvait rapporter sa douleur à un siège bien précis. Son appétit s'était perverti; il avait eu fréquemment des nausées, et éprouvait de la constipation depuis quelque temps. Depuis trois jours, des douleurs excessivement vives s'étaient montrées presque subitement dans l'abdomen, surtout vers les fosses iliaques et l'hypogastre; le malade avait vomi plusieurs fois.

Le 19, il s'agitait, se plaignait beaucoup du ventre; les mouvemens étaient très-douloureux; la langue était visqueuse; il y avait des vomissemens verdâtres; l'abdomen était très-sensible à la pression dans presque toute son étendue, mais plus vers sa partie inférieure; le pouls était fort et fréquent; il y avait de la constipation. Les organes therachiques ne présentaient rien de particulier. (Saignée du bras; cataplasmes émolliens sur l'abdomen; tavement émollient).

Le 20, même agitation; le visage exprime une deuleur vive; le malade se plaint beaucoup; nausées, langue un peu sèche; le ventre est un peu moins sensible à la pression; les douleurs qu'elle détermine ne semblent pas co rapport avec les plaintes du malade; le pouls est fort et fréquent. (Saignée du bras; lavement émollient; cataplasme sur l'abdomen; orge miellée).

Le 21, face pâle, profondément altérée, avec expression de douleur vive, vomissemens verdâtres, langue sèche; k malade est allé à la selle. L'abdomen est encore sensible la pression, surtout vers l'hypogastre et un peu dans k flanc droit; mais cette sensibilité est obscure. Le pouls est très-fréquent; il est moins fort que la veille. (20 sangues

Autopsie trente heures après la mort. — On ne remarque rien à l'extérieur du cadavre.

Tete. — Les membranes du cerveau présentent quelques adhérences de la dure-mère avec le crâne; un peu d'infiltration du tissu cellulaire sous-arachnoïdien. Les substances cérébrales sont un peu humides. Du reste, rien de remarquable.

Thorax. — Le poumon droit est sain. Le gauche présente à sa base et à son bord postérieur un engouement très-prononcé. Le cœur, un peu plus volumineux que le poing du sujet, présente une hypertrophie concentrique du ventricule gauche. Les orifices sont libres. L'orifice aortique présente quelques petites incrustations osseuses vers le bord libre des valvules.

Abdomen. — Des adhérences nombreuses et récentes, des fausses membranes molles, réunissent entre elles les circonvolutions de l'intestion grêle qui forme une masse unique. La surface péritonéale de l'intestin est le siége d'une injection disposée en bandes transversales. Toutes ces parties sont du reste fortement colorées en jaune, comme si elles avaient été en contact avec la bile; elles présentent entièrement la teinte des parties qui ont été colorées par la transsudation de ce liquide. Vers l'hypogastre et les flancs, on rencontre aussi de nombreuses pseudo-membranes, il existe une certaine quantité d'un liquide d'un jaune grisâtre, qui teint fortement les doigts, et qui paraît évidemment formé par un mélange de pus et de bile.

Nos recherches se dirigent alors du côté de la vésicule biliaire. Au niveau de la face concave du foie, il existe des adhérences intimes avec le colon transverse. En isolant avec soin les parties les unes des autres, on voit que la vésicule biliaire adhère fortement, par sa face antérieure, au colon transverse. Près du col de la vésicule biliaire, il existe une petite ouverture irrégulière capable d'admettre l'extrémité d'une sonde de femme. Le conduit cholédoque, à son origine, est complètement obturé par un calcul cylindrique d'un demi-pouce de long et de quatre lignes environ de diamètre. La vésicule biliaire renferme trois ou quatre autres petits calculs moins volumineux; sa surface intérieure est d'un rouge terne; la membrane muqueuse qui la revêt est ramollie.

Le foie est reconvert de fausses membranes dans quelques points de sa surface; son tissu présente sa coloration naturelle. Les canaux biliaires et le conduit hépatique sont parfaitement libres. La secrétion de la bile se faisait; elle arrivait dans la vésicule biliaire; mais elle ne pouvait pas s'écouler par le canal cholédoque.

Les autres organes du ventre, à l'exception de la teinte jaunêtre et de quelques fausses membranes qu'ils présentent, n'offrent rien de particulier.

## MÉDECINE ÉTRANGÈRE.

De l'irritation locale de la moelle épinière considém

opiniâtreté en dirigeant un traitement externe vers la colonne vertébrale.

Le docteur R. P. Player publia, en 1821, un court essai où il appelle l'attention des médecins sur la connexion qui existe entre la lésion de la moelle rachidienne et les symptômes nerveux qui se manifestent dans différentes parties du corps. Il put établir ce fait après avoir observé, pendant plusieurs années, qu'on trouve presque constamment de la sensibilité à la pression sur la colonne vertébrale dans un point correspondant à l'origine des filets nerveux malades. Depuis longtemps, il traite ces affections par des applications sur le point sensible de la colonne vertébrale, et les succès soutenus de cette pratique l'ont consirmé dans l'opinion que le mal a sa source dans la moelle de l'épine. L'essai du docteur Player excita peu l'attention jusqu'à l'année 1828, où ses idées furent appuyées par le docteur Brown de Glasgow, dans une brochure qu'il publia sur l'irritation des nerfs de l'épine. L'année suivante, le docteur Darwall professa les mêmes doctrines dans un excellent ouvrage intitulé: Observations on some forms of spinal and cérébral irritation. Après celui-ci vinrent les docteur Teale et Tate, le premier dans un traité sur la névralgie, qui fut publié en 1830, et le second dans un ouvrage sur l'hystérie, qui parut à-peu-près en même temps. Tous ces auteurs ont insisté sur ce sait, que la sensibilité à la pression, sur quelque point de la colonne vertébrale, est un symptôme lié à la plupart des affections nerveuses chroniques, et que l'indication la plus importante dans le traitement des phénomènes nerveux concomittans est de faire disparaître cette sensibilité par des applications externes appropriées. Le docteur Teale trouve les faits cités à l'appui, assez concluans pour en déduire cet axiôme de pathologie : « Une maladie qui a son siége dans les grandes masses nerveuses, comme le cerveau et la moelle épinière, n'est pas tant manifestée par les phénomènes dans le siége même

de l'irritation que dans les parties éloignées où vont se distribuer les nerfs qui ont leur origine dans la portion affectée. » Ce principe est supposé applicable à une nombreuse classe d'affections nerveuses que le docteur Teale propos de désigner par le terme général de névralgie, comprenant sous cette dénomination, non-seulement ces lésions manifestes des filamens nerveux caractérisées par la douleur, mais encore plusieurs autres états pathologiques indiquat une perversion de leurs fonctions normales. En assignat ainsi à cette longue série de maladies un siège uniforme on ne nous donne point encore la condition pathologique précise qui les constitue; on n'explique point non ple comment la douleur à la pression révèle l'état de partiess solidement maintenues par leurs enveloppes osseuses et gamenteuses. Cependant, si le fait est bien établi, il « raisonnable de conclure à l'existence d'un état morbié qu'on peut, dans l'incertitude où nous sommes maintenant désigner par le nom d'irritation de l'épine, ou par » autre expression qui comporte la même idée : Décorie fonctionnel de la moelle épinière.

Avant d'adopter sans restriction les opinions qui prodent, ne doit-on pas chercher à savoir si les troncs seveux ne neuvent nas être évidenment et même grassesses certaine l'irritation de la moelle rachidienne et des ganglions du sympathique, on ne peut admettre l'opinion du docteur Darwall; car il existe des cas de névralgie caractérisée par les symptômes les moins équivoques, où l'on ne trouve point cette sensibilité de la colonne vertébrale.

L'irritation des centres nerveux avec les symptômes concomitans peut exister comme affection idiopathique, ou résulter de la lésion des fonctions d'un ou de plusieurs organes; ainsi une irritation peut se développer primitivement dans les organes dentaires, gastrique ou utérin, se propager aux centres nerveux pour s'irradier ensuite de ce dernier point à des parties plus ou moins éloignées. Nous en avons des exemples dans les accidens souvent si violens et si prolongés qui doivent naissance quelquesois à l'avulsion d'une dent; dans ces affections compliquées, que l'on comprend sous le nom d'hypochondrie, de mélancolie, et qui dépendent primitivement d'une lésion de la surface muqueuse des voies digestives; ensin, dans les désordres anomaux et variés à l'infini qui, chez les femmes, se rattachent à l'irritation de l'utérus. Le docteur Tate, de Londres, s'appuyant sur une longue expérience, n'a pas hésité à publier que les symptômes anomaux, esfrayans, que présentent les semmes hystériques, peuvent tous se rapporter à l'irritation d'une portion de la moelle épinière, irritation qui a sa source dans le désordre des fonctions de l'utérus. Il fut conduit à cette conclusion en observant que la sensibilité à la pression de la colonne vertébrale est le symptôme fidèle et le trait caractéristique de ces maladies où se retrouvent presque toujours de la douleur dans le côté gauche et inférieur de la poitrine et des palpitations. Ces quatre symptômes: désordre de la menstruation, sensibilité de l'épine, le plus souvent au-dessus des vertèbres dorsales supérieures, douleur sous la mamelle gauche et quelquefois sous la mamelle droite, palpitations, peuvent se distinguer à travers une soule de phénomènes essrayans dans

presque toutes les maladies nerveuses chroniques des jeunes sujets du sexe féminin; et quand ils sont en relief, le docteur Tate les considère comme caractérisant une maladie particulière et bien distincte, qu'il propose, pour éviter la confusion, de désigner sous le nom d'hystérie. Le docteur Parrish a ou de fréquentes occasions d'observer des cas semblables à ceux qui sont décrits par le docteur Tate, à l'hêpital de Philadelphie; quelques-uns de ces cas étaient de longue durée et du caractère le plus opiniàtre; dans tous il s'est appliqué à rechercher les symptômes indiqués ci-dessus, et presque toujours il a reconnu qu'ils formaient les traits les plus caractéristiques de la maladie. La douleur qui est ressentie sous la mamelle gauche est surtout un symptôme frappant qui, à lui seul, peut mettre sur la voie de diagnostic.

Il résulte de ce qui précède, ou plutôt des travaux de auteurs cités au commencement de ce mémoire, que, par suite d'un désordre de l'action normale d'une partie ou à la totalité de la moelle rachidienne et des ganglions, si primitif, soit produit par quelque irritation préexistante, i se manifeste dans divers organes des symptômes formant de maladies que l'on désigne sous des noms variés, quoique réunies par les posologistes dans une même classe, celle de

compliqués de la sièvre. Quand on résléchit aux nombreuses sympathies dans la production desquelles le ners ganglionaire est supposé le seul agent, et à l'influence qu'il doit avoir sur la production et l'existence des maladies générales ou constitutionnelles, on ne peut s'empêcher de reconnaître la grande importance des investigations pathologiques qui ont cet appareil nerveux pour objet. Il est difficile de ne pas admettre que ses fonctions normales sont matériellement lésées dans la sièvre, eu égard aux symptômes primitifs de cette affection, à sa nature paroxysmale, au trouble de la circulation, à la dépravation des secrétions, etc. Quelques observations intéressantes, tendant à démontrer une telle connexion, ont été publiées dernièrement par le docteur Griffin, habile praticien de Limerick. Ces observations ont pour objet principal la fièvre intermittente chronique; on y trouve beaucoup de cas où l'inefficacité des moyens connus le porta à explorer la colonne vertébrale qu'il trouva constamment très-sensible à la pression en un point quelconque de sa longueur; il affirme qu'il obtint les succès les plus remarquables en faisant disparaître cette sensibilité morbide par les applications révulsives ordinaires. Il suppose que, dans ces cas, la moelle de l'épine et le nerf grand sympathique sont simultanément malades, et désigne cet état pathologique par le nom de désordre fonctionnel de la moelle épinière..

Lorsqu'on a constaté l'existence de la sensibilité morbide de la colonne vertébrale, de la lésion des fonctions nerveuses, etc., on doit rechercher la cause originelle de la maladie, et on la trouvera souvent dans le désordre fonctionnel d'un ou de plusieurs des organes internes. Il se présente alors deux indications fondamentales : la première, de guérir la sensibilité morbide; la seconde, de rétablir les fonctions organiques qui ont été troublées. L'importance de ce précepte est évidente; car, quoiqu'on fasse disparaître la sensibilité de l'épine, et avec elle, pour un temps, les symp-

tômes névralgiques, si on laisse exister la lésion primitive, on pourra craindre le retour de ces derniers par la présence des plus légères causes; et réciproquement, si nous nous attachons à détruire l'irritation primitive qui, par l'intermédiaire des centres nerveux, a produit la lésion générale. sans agir en même temps sur les points sensibles par les révulsifs, nous ferons des efforts également inutiles. Le decteur Parrish passe ici en revue les divers révulsifs qui ont éle employés par les praticiens pour faire disparaître la sénsibilité morbide de la colonne vertébrale; les principaux sont les trois suivans : la saignée locale à l'aide des ventouses ou des sangsues, les vésicatoires avant ou après la saignée lecale, et l'application du tartre émétique. La saignée local a été fortement recommandée par presque tous les auteurs et notamment par Teale. Le docteur Tate, au contraire, regarde la saignée locale et les vésicatoires comme inefficaces, et n'attend de bons effets que du tartre émétique, dont l'action est puissante et durable. Cette différence d'opinion est facile à expliquer. Dans les formes les ples simples de névralgie, où l'irritation de l'épine est idiop thique ou a été produite par des causes légères, et où le système général n'est pas sériousement affecté, la saigné

un endroit très-voisin. On a proposé plusieurs manières d'appliquer l'émétique. La pommade formée avec deux gros d'émétique, pour une once de cérat simple, est souvent sans esset. On est plus sûr de réussir en répandant une quantité convenable de ce sel sur un emplâtre agglutinatif ordinaire ramolli par la chaleur. Quelque méthode qu'on emploie, les résultats varient suivant les individus; chez les uns, l'éruption se maniseste en vingt-quatre heures; chez les autres, elle ne se montre qu'au bout de plusieurs jours. Ordinairement les pustules sont si douloureuses, qu'elles exigent souvent l'emploi des émolliens et des narcotiques. Quelques autres médicamens sont encore cités par le docteur Parrish; mais le nombre des révulsifs est grand. Aucun, je suppose, ne jouit d'une spécificité qui le rende plus précieux que les autres; c'est au praticien à choisir ceux dont l'emploi est le plus facile et l'action plus certaine.

L'observation suivante offre un exemple de la forme la plus simple et la plus commune de l'affection névralgique se rattachant à l'irritation de la portion cervicale de la moelle rachidienne.

Obs. I. - Marie Bancraft, âgée de 40 ans, robuste et pléthorique, éprouvait depuis plus d'un an les symptômes suivans: douleur et engourdissement à la partie postérieure du cou, augmentant lorsqu'elle tourne la tête; de temps en temps violens élancemens dans le cou, la poitrine et l'occiput; ces élancemens se propagent souvent le long des membres thoraciques jusqu'à l'extrémité des doigts, où ils causent quelquesois la perte complète du sentiment, de telle sorte qu'elle ne peut plus tenir son aiguille et continuer ses travaux ordinaires pendant plusieurs jours. La santé générale est bonne. Aucun traitement n'a été essayé; seulement plusieurs saignées ont été pratiquées et ont été ordinairement suivies d'un soulagement momentané. La colonne vertébrale sur explorée; la pression sur les vertèbres cervicales réveilla une vive douleur; en pressant plus sort, on sit naître

des élancemens qui s'étendirent jusqu'au bout des doigts. Six ventouses sur la partie douloureuse, et sur remplacées par un vésicatoire qu'on sit suppurer pendant plusieurs jours; les élancemens disparurent pour ne plus revenir, et lorsque le vésicatoire sut guéri, la sensation de raideur du cou avait beancoup diminué. Elle put reprendre sans interruption ses travaux à l'aiguille, et depuis elle s'est toujours bien portée.

Les observations qui vont suivre différeront de celle qu'on vient de lire en ce que les douleurs névralgiques auront leur siége dans les membres pelviens, et que la sensibilité morbide de l'épine aura le sien dans une région inférieure. L'observation troisième, cependant, est remarquable par l'absence de cette sensibilité coïncidant avec le succès de l'application des ventouses à l'origine des nerfs affectés.

Obs. II. Marie Ann Leden, âgée de 19 ans, d'une complexion délicate et nerveuse, se plaignait de douleurs lancinantes dans les membres pelviens, sans chaleur ni gonflement des parties, et sans désordre général. Sa maladie avait été traitée pour un rhumatisme par les moyens antiphlogistiques ordinaires qui avaient plutôt augmenté ses souffrances. Elle était alitée, ne pouvant remuer ses membres abdominaux sans éprouver beaucoup de douleur. En examinant la colonne vertébrale, on trouva que la pression sur les vertèbres dorsales inférieures causait une vive douleur et réveillait les élancemens des membres inférieurs. Des ventouses furent appliquées, puis un vésicatoire qu'on fit suppurer. Sous l'influence de ce traitement, elle se remit promptement; bientôt le vésicatoire fut supprimé, et en moins de quinze jours, elle était complètement guérie.

Obs. III.º — Jane Beck, âgée de 31 ans, éprouva de l'irrégularité dans ses règles, il y a un an; depuis ce moment, elle sut sujette à de violentes douleurs dans les membres, qui revenaient par accès et étaient surtout très-sortes à l'époque menstruelle; pendant les dernières semaines, sa

maladic avait fait des progrès rapides, et ses membres inféricurs étaient privés du mouvement, au point qu'elle ne pouvait, sans aide, se retourner dans son lit. Point de fièvre, ni aucun désordre constitutionnel. La colonne vertébrale fut examinée avec soin, mais on n'y trouva aucune sensibilité à la pression. Cependant, on appliqua des ventouses scarifiées à la région lombaire. Le lendemain, nulle amélioration. L'évacuation sanguine fut répétée le jour suivant, et produisit un effet si prompt et si heureux que vingtquatre heures après, elle pouvait se lever seule, et que dans peu de jours elle fut guérie sans rechute. Elle souffrit encore quelques mois de l'aménorrhée, qui fut enfin dissipée par des moyens appropriés.

Obs. IV. • — Rebecca Jones, âgée de 51 ans, éprouvait depuis long-temps une vive douleur dans la cuisse gauche, le long du trajet du nerf sciatique. Elle était obligée de se servir d'une béquille pour marcher, et souvent elle ne pouvait même pas sortir de son lit. La santé générale était bonne. Beaucoup de remèdes ont été employés; les ventouses et les vésicatoires sur la cuisse n'ont produit qu'un mieux momentané. La colonne vertébrale était extrêmement sensible, depuis les dernières vertèbres dorsales jusqu'aux dernières lombaires; une pression forte causait des élancemens dans la cuisse. Le 15 novembre 1851, on plaça un vésicatoire dans cet endroit. Le 17, toute douleur avait disparu; le vésicatoire fut guéri, et le 25 elle marchait sans appui. Elle n'a pas eu de rechute.

L'observation suivante est une preuve des bons effets obtenus en dirigeant le traitement sur la colonne vertébrale, pour combattre des douleurs nerveuses attaquant différentes parties, et considérées ordinairement comme dépendant d'une affection rhumatismale.

Obs. V.º — Williams Davies, homme de couleur, âgé de 55 ans, fut admis à l'hôpital de Philadelphie le 6 décembre 1851. Pendant l'année précédente, il avait été alité

pour un rhumatisme, qui avait été si général et si violent qu'il n'avait pu se livrer à aucune occupation. Il avait été soigné à l'hôpital du comté où il demeure, et avait subi plusieurs traitemens variés. On lui avait fait prendre plusieurs gouttes de différentes espèces; il avait eu plusieur fois des ventouses et des vésicatoires sur les points donloureux; il avait au bras plusieurs cautères qui supporaient depuis long-temps. Malgré ces moyens, sa malade était restée stationnaire. A son entrée à l'hôpital de Phildelphie, il ne pouvait marcher sans douleur, et sa sant générale avait beaucoup souffert. La colonne vertébrale fa trouvée extrêmement sensible dans toute son étendue, s par la pression sur certains points, on réveillait une docleur lancinante dans le trajet des cordons nerveux. — Corstipation, langue sale, pouls petit et fréquent. Un fort pur gatif; ventouses depuis la nuque jusqu'au sacrum. Le pur gatif produisit d'abondantes évacuations; les ventous firent couler environ douze onces de sang. Le lendemain, était beaucoup mieux; il avait bien dormi, et pouvait » muer ses membres librement. - Vésicatoire appliqué se toute l'étendue de l'épine. — Aussitôt que ce vésicator cut opéré, le malade put marcher, il fut bientôt complète

les, la tête, les épaules, etc. Anorexie, dyspepsie, langue chargée, pouls faible et fréquent, menstruation régulière, abattement, amaigrissement. La malade désespérait de sa guérison; les symptômes nerveux étaient devenus très-intenses depuis plusieurs semaines, et une médication trèsvariée avait été employée sans succès. Le 24 octobre 1831, en explorant la colonne vertébrale, on trouva une extrême sensibilité à la pression, particulièrement entre la quatrième et la cinquième vertèbre dorsale, s'étendant plus ou moins vers la partie inférieure du dos; en pressant fortement à l'endroit le plus sensible, on faisait naître dans l'estomac des convulsions douloureuses. Un emplâtre avec le tartre stibié sut placé sur le point le plus sensible; on prescrivit des pilules composées avec le mercure, l'opium et l'ipécacuanha, de deux en deux heures (l'auteur aurait dû dire quelle indication on voulait remplir avec ces pilules), une alimentation légèrement sortisiante, et la position sur le dos. Le 26, il se manisesta une abondante éruption de pustules qui suivie d'une grande amélioration. Le visage reprit une meilleure expression, les douleurs et les spasmes ordinaires ne revinrent pas, la langue commença à se nettoyer, les évacuations furent plus naturelles et l'appétit se réveilla. On fit cesser l'usage des pilules, on favorisa la guérison des pustules. Aucun autre traitement ne sut employé; seulement, il lui fut enjoint de suivre un régime extrêmement régulier. Dans un petit nombre de jours, elle reprit ses travaux, et a joui depuis d'une santé aussi bonne qu'il est possible dans sa pénible profession.

Obs. VII.º—Jacob Clouts, demeurant depuis long-temps dans l'hôpital de Philadelphie, fut pris le 13 juillet, de spasmes très-douloureux dans l'estomac et les intestins, a compagnés de nausées, de vomissemens de matière biliouse et de constipation. Il était sujet, depuis plusieurs années, à de semblables attaques, qui ordinairement étaient très-opiniâtres et avaient quelquesois mis sa vie en danger;

les moyens antiphlogistiques et les relâchans, comme la saignée, les bains chauds, les lavemens avec le tartre stibié, employés dans le but de faire cesser les spasmes et la constipation, n'avaient point produit leurs effets accoutumés.

En examinant la colonne vertébrale, on trouva une sensibilité très-vive entre la sixième et la dixième vertèbre dorsale; une forte pression produisait beaucoup de douleur dans l'estomac et une disposition à vomir. La sensation prodnite par cette pression était si pénible que le malade s'opposa de toutes ses forces à ce qu'on recommençât l'exploration. Des ventouses sur ent immédiatement placées sur le point douloureux; pendant l'opération, le vomissement et la douleur cessèrent, le malade devint calme, et peu de tempsaprès, il tomba dans un sommeil savorable qui dura plusieurs heures. Le 14, il y eut quelque retour de la douleur, le matin; la constipation existait encore, et l'épine était sensible à la pression; on prescrivit un emplâtre avec le tartre stibié sur la partie douloureuse du rachis, un lavement purgatif, une diète mucilagineuse, etc. Le lavement produisit l'effet qu'on en attendait. Le 15, les nausées et les spasmes avaient beaucoup diminué, le tartre stibié causait beaucoup de douleur. Le 16, l'éruption s'était développée; toute douleur avait disparu; les fonctions digestives étaient parfaitement rétablies.

Obs. VIII.º — Debby Allibone était tourmentée depuis plusieurs mois par un appareil de symptômes nerveux dépendant probablement de la lésion des fonctions de l'utérus. Un des phénomènes les plus pénibles de sa maladie était un état d'irritation de l'estomac qui donnait lieu à de fréquens vomissemens. Les anti-émétiques et les applications stimulantes à l'épigastre ne produisirent aucun bon effet. L'estomac devint si susceptible qu'il ne pouvait même pas retenir une cuillerée à café d'eau froide. On explora la colonne vertébrale; en appuyant fortement sur la quatrième vertèbre dorsale, on réveillait immédiatement les nausées et les

vomissemens. Une ventouse sèche produisit du soulagement, et pour entretenir une impression plus durable, on plaça un vésicatoire sur la partie douloureuse. Le lendemain, les fonctions de l'estomac étaient rétablies, et la malade avait pu prendre, suivant son expression, un bon déjeuner, sans inconvénient.

L'observation suivante est particulièrement intéressante sous deux rapports: 1.° à cause du succès prompt et frappant qui fut obtenu sur une maladie longue et opiniâtre. 2.° à cause des bons effets des révulsifs dirigés sur la colonne vertébrale, dans un cas d'ophthalmie qui avait résisté à tous les moyens connus.

Obs. IX. - R. R. \*\*\* commis dans une maison de commerce, âgé de 23 ans, d'une faible complexion et d'un tempérament nerveux, appartenant à une famille dont quelques membres ont montré de la tendance à l'aliénation mentale, avait souffert cruellement du tic douloureux; trois ans après, il devint dyspeptique, et cette maladie fut combattue inutilement par tous les moyens possibles. Le 11 septembre 1830, elle durait depuis deux ans; il y avait des vomissemens extrêmement pénibles, amaigrissement considérable, estomac si irritable qu'il ne pouvait presque rien conserver; il y avait eu aussi pendant long-temps une légère toux accompagnée d'une faible expectoration. Pendant toute la journée du 11, il avait vomi fréquemment; il avait éprouvé le matin un frisson suivi de sièvre; langue blanche, bouche douloureuse, haleine fétide, douleur dans le côté gauche de la tête, sensibilité à l'épigastre, douleur dans le côté gauche vers la dixième côte, abdomen douloureux à la pression, pieds froids, abattemens. En explorant la colonne vertébrale, on la trouva très-sensible vers la septième vertèbre dorsale; la pression déterminait de la douleur dans l'estomac et des vomissemens. On prescrivit un pédiluve, une mixture anti-émétique et des boissons simples en petite quantité. Cette prescription fut sans effet, la nuit fut mauvaise. Le lendemain, on appliqua sur le point douloureux de l'épine, un emplâtre avec tartre stibié, de sept pouces de long sur deux pouces et demi de large. Le 14, l'emplatre commença à agir et alors seulement les symptômes s'amendèrent. Le 15, on retira l'emplatre à cause de l'irritation qu'il preduisait. L'amélioration était remarquable. On prescrivit des frictions deux fois par jour sur le rachis, avec le liniment suivant : Ol. oliv., 3 if, spt. téréb., 3vi, ol. lavend., 3j. Le 16, il mangeait de la viande impunément. Le 20, son appétit était bon; depuis le 15, ses alimens avaient été digérés sans malaise; la langue était nette ; les selles étaient régulières; l'épine n'était en aucun point sensible à la pression. Il fut affecté alors d'une ophthalmie, ayant son siège principal dans le cartilage tarse. L'inflammation passa de la paupière au globe de l'œil, et, plusieurs jours après, on découvrit sur la cornée une ulcération considérable. égale en largeur à la section d'un pois. Cette ophthalmie « prolongea sans amélioration jusqu'au 5 décembre, malgre tous les remèdes possibles; la douleur de la tête et de la poitrine accompagnait l'inflammation de l'œil. Le 5 de cembre, on appliqua à la partie supérieure de la colons vertébrale un emplatre avec le tartre stiblé, de dix pouces à long sur deux ponces et demi de large. Dans la matinda de

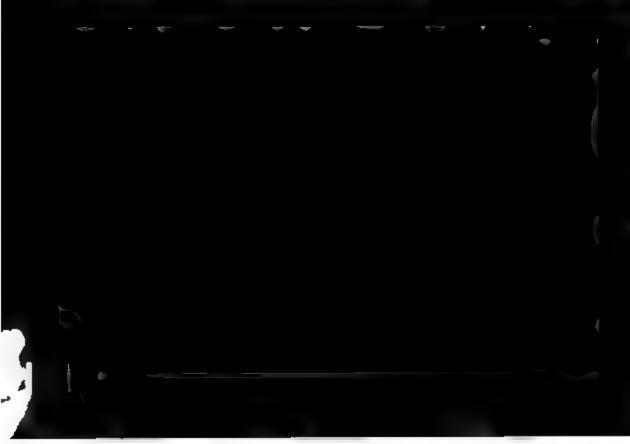

Dans l'observation suivante une maladie de l'œil a été guérie par la révulsion appliquée à la partie supérieure de la colonne vertébrale, tandis que les mêmes moyens n'avaient eu aucun succès dans le voisinage de l'organe malade.

Obs. X.º — Jasper Moylan, matelot, âgé de 43 ans, fut admis à l'hôpital pour perte presque totale de la vue survenue subitement, après avoir dormi le visage tourné vers le soleil, sur le pont d'un navire. Le cas fut pris pour une goutte sercine; en conséquence, les vésicatoires aux tempes et derrière les oreilles, et les moxas, furent employés à plusieurs reprises, mais sans succès. Quatre ou cinq mois après, au commencement de mars 1831, il fut confié aux soins du docteur Parrish qui lui prescrivit des pilules de calomel, le soir, tous les deux jours, et un laxatif tous les matins, et lui sit appliquer un vésicatoire assez étendu pour couvrir toutes les vertèbres cervicales. Douze heures après cette application, il y avait déjà une amélioration sensible. On continua le traitement altérant, et l'on sit suppurer le vésicatoire. Sous l'influence de ces moyens, il put, au bout de quelques jours, distinguer des objets très-éloignés, et le 8 avril, il avait recouvré la vue de la manière la plus complète.

Il peut être utile d'insister sur la connexion qui existe entre l'irritation de l'épine et les affections nerveuses de l'appareil respiratoire caractérisées par leur nature spasmodique, et l'absence des symptômes ordinaires de l'inflammation, ou par quelque dérangement organique, comme la coqueluche, la toux spasmodique, l'asthme, etc., etc. La sensibilité morbide de la partie supérieure de la colonne vertébrale est citée, par quelques auteurs récens, comme un symptôme qui se retrouve constamment dans ces maladies rebelles, et de là, ils ont recommandé les saignées locales, les vésicatoires, etc., à la nuque, comme la meilleure manière de les traiter. L'observation suivante, qui a été

communiquée à l'auteur par le docteur Jackson, vient à l'appui de cette opinion et démontre l'utilité de diriger ses recherches vers la colonne vertébrale dans les cas douteux et opiniâtres.

Obs. XI, - Une jeune dame, d'une constitution délicate et d'un tempérament nerveux, réclama les soins de docteur Jackson dans le courant du printemps de 1852. Elle éprouvait depuis l'année précédente une toux sèche, douloureuse, accompagnée de symptômes dyspeptiques et nerveux. Elle était considérablement amaigrie, et regardée par ses amis comme phthisique à un degré avancé. Le docteur Jackson ne put découvrir aucun signe d'affection or ganique des poumons, et prescrivit un traitement palliatif, Au bout de quelques semaines, les symptômes devenant plus alarmans, et ne sachant où trouver la cause de la maladie, il fut porté à explorer la colonne vertébrale. Une vive sensibilité à la pression existait depuis les dernières vertèbres cervicales jusqu'au milieu de la région dorsale. On y appliqua à plusieurs sois des ventouses qui diminuèrent la toux et les autres symptômes, et on donna naissance à une éraption pustuleuse par l'application du tartre stibié. Pendant le développement de l'éraption, les souffrances de la

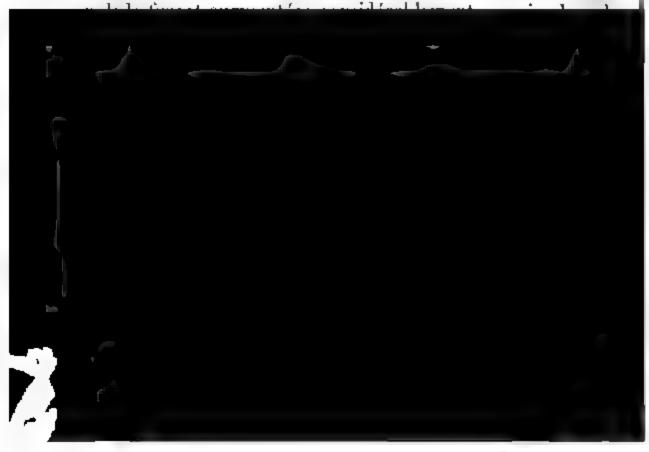

l'intempérance, sut prise, dans l'année 1850, de paralysie des membres inférieurs, accompagnée de plusieurs symptômes nerveux qui apparaissaient par accès; elle devint sujette à des attaques de manie, de convulsions, etc. Elle sut admise à l'hôpital au printemps de 1831, et elle y subit des traitemens variés sans succès permanent; elle ne put raconter d'une manière satisfaisante le commencement de sa maladie, qui fut regardée comme dépendant du désordre des fonctions utérines, car elle n'était-point réglée depuis son entrée à l'hôpital. Le 5 décembre 1831, elle eut un accès de manie extrêmement violent; elle parlait, chantait, riait aux éclats tour à tour. Les membres insérieurs étaient paralysés, tandis que les parties supérieures du corps étaient agitées de convulsions; les fèces passaient involontairement, la peau était froide et visqueuse, le pouls petit et filisorme, la langue couverte d'une couche épaisse, la tête chaude. On mit en usage les applications froides à la tête, les applications stimulantes aux pieds, le calomel à l'intérieur, les sangsues et les ventouses sèches sur le trajet de la colonne vertébrale. A ces moyens, qui surent continués avec persévérance, on ajouta des frictions le long du rachis avec une brosse et l'application d'un emplâtre au tartre stibié depuis les vertèbres cervicales jasqu'au sacrum, qui suivi d'une abondante éruption. Le traitement dura un mois, avec quelques variations dans les résultats, et le 5 janvier 1832, Marie Hall sut renvoyée guérie. Deux mois après, elle n'avait eu aucune rechute, et sa santé était très-bonne.

Obs. XIII.º—Anne Divine, âgée de 30 ans, d'une complexion délicate et d'un tempérament nerveux, éprouva, sans causes appréciables, dans le gros orteil une douleur aiguë qui envahit les pieds, les genoux, les cuisses, les hanches et les bras; enfin, elle attaqua les muscles de la poitrine et de la face, et gêna la respiration et la déglutition; cet état dura environ vingt mois, au bout desquels l'affection se limita aux muscles de la face, le long de la mâchoire

inférieure, aux tempes et au sommet de la tête; tous ces endroits devinrent sujets à des accès de douleur extrême ment violens. Alors elle fut admise à l'hôpital de Pensylva. nie, où elle resta un an; après y avoir épuisé tous les traitemens, elle en fut renvoyée comme incurable. Environ deux mois après, elle entra à l'hôpital de Philadelphie, ou elle fut encore soumise à des traitemens variés, sans éprovver aucune amélioration durable. Le 16 décembre 1830 ello n'était plus en traitement depuis plusieurs semaines. Les douleurs étaient atroces. Les mâchoires étaient telle ment serrées l'une contre l'autre, que la mastication étal impossible. Les règles paraissaient régulièrement; mais altérées et en petite quantité. Les douleurs névralgiques aux mentaient à chaque époque. La colonne vertébrale fut trosvée sensible à la pression dans toute son étendue, et sutout vers l'union des dernières vertèbres lombaires avec l' sacram. D'après cette circonstance, il fut décidé qu'on son mettrait cette femme au traitement de l'hystérie, commet est indiqué dans Tate. Un purgatif mercuriel fut admiris tré, et produisit des évacuations abondantes; on fit prende trois fois par jour des pilules composées avec l'aloës, l carbonate de fer et l'huile essentielle de menthe poivre dans l'intention d'agir sur l'uterns, on presente



en définitive le résultat de l'éruption. Le docteur Parrish a eu occasion de voir cette semme plusieurs sois depuis sa sortie de l'hôpital, et a pu s'assurer de la solidité de la guérison.

En résumant tout ce que nous possédons actuellement sur la connexion qui existe entre l'irritation de l'épine et les maladies nerveuses, on peut établir : 1.º que la sensibilité à la pression de quelque portion de la colonne vertébrale est un symptôme que l'on rencontre dans beaucoup d'affections nerveuses chroniques, et qu'en faisant disparaître cette sensibilité morbide par les moyens indiqués, on guérit entièrement, ou au moins l'on suspend ces affections; que les indications précises que cette circonstance révèle ne sont pas encore assez bien connues pour justifier l'admission d'un principe pathologique déterminé applicable à toute la classe de maladies nerveuses. Ce sujet est cortainement d'un assez haut intérêt, considéré sous le point de vue pathologique ou dans son application pratique, pour exciter des recherches ultérieures.

Aux observations rapportées par le docteur Parrish, je crois devoir ajouter les suivantes, qui ont la plus grande analogie avec elles:

Obs. XIV. • — Vers le milieu de l'été dernier, je sus appelé auprès de la semme Bergeron, âgée de 36 ans, mère de plusieurs ensans, aimant la danse, et s'y livrant avec passion, habitant un pays où les sièvres intermittentes sont extrêmement communes, et ayant eu elle-même de ces sièvres trèssouvent. Je la trouvai dans l'état suivant : épigastre douloureux à la pression, langue rouge à la pointe et aux bords, vomissemens provoqués par l'ingestion des alimens, respiration courte et causant de vives douleurs vers l'estomac, sièvre, poumons sains, douleurs vagues en dissérentes parties du corps, et particulièrement dans les membres insérieurs; ces dernières douleurs sont exaspérées par la station et la marche, ce qui sorce la malade à rester couchée; sois vive. Des

sangsues à l'épigastre, la diète, le repos, des boissons mucilagineuses, etc., triomphèrent en peu de jours de l'inflammation de l'estomac; tous les symptômes de ce côté dispararent, et les douleurs des membres inférieurs diminuèrent beaucoup, mais ne cessèrent pas complètement; l'appétit ne revint pas tout-à-fait : il se manifesta un pen de diarrhée; cependant elle se remit à ses travaux ordinaires. et s'en acquitta sans inconvénient pendant une douzaine de jours. Alors les douleurs des membres inférieurs s'accrurent rapidement; ceux-ci refusèrent le service, et la malade s'alita de nouveau. Elle éprouvait un malaise général, accompagné de douleurs quelquesois très-aiguës, tantôt dans le cuisses et les jambes, qui étaient incomplètement paralysées, tantôt dans le dos, dans la poitrine et dans les mamelles. J'eximinai la colonne vertébrale, et trouvai une vive sensibilite à la pression au niveau des dernières vertèbres dorsales. le fis placer sur cet endroit un large vésicatoire qui suppur pendant plus de trois semaines. Toutes les douleurs se dissipèrent dans les premiers jours qui suivirent cette application, et la paralysie des membres disparut promptemeal Quelque temps après la guérison du vésicatoire, la femme Bergeron fut prise d'une attaque de nerfs qui dura une heure, et fut suivie d'une menstruation abondante. I



sit appeler dans la nuit au commencement de ce mois. Elle éprouvait depuis quelques heures des douleurs atroces dans l'estomac, la poitrine, les mamelles, le dos et les épaules. Ces douleurs revenaient par accès de quart d'heure en quart d'heure, et se manifestaient alternativement dans ces différentes parties. Au fort de l'accès, la suffocation semblait imminente, et la malade ne pouvait rester couchée sur le dos. Elle me dit qu'elle souffrait depuis dix ans d'une gastrite dont l'origine remontait à une époque où elle avait éprouvé de grands chagrins; que depuis ce moment elle était sujette à des symptômes nerveux analogues à ceux qu'elle éprouvait à l'instant où je la voyais, mais beaucoup moins intenses; les règles paraissaient tous les mois, mais en petite quantité; quelquefois la région cervicale inférieure du rachis était si sensible à la pression, que la malade ne pouvait s'appuyer le dos quand elle était assise. En explorant la colonne vertébrale, je reconnus cette sensibilité à l'endroit indiqué; en pressant fortement, je déterminai la suffocation. L'épigastre était aussi très-douloureux à la pres-· sion. L'estomac rejetait toutes les boissons. La saignée, les antispasmodiques, les applications émollientes et narcotitiques, le bain, ne produisirent aucun effet; les accès névralgiques se renouvelèrent de quart d'heure en quart d'heure avec la même violence. Je prescrivis un vésicatoire, long de trois pouces et large d'un pouce et demi, sur les vertèbres cervicales inférieures. D'abord nulle amélioration ne fut sentie; mais aussitôt que le vésicatoire produisit son effet d'une manière appréciable pour la malade, les douleurs diminuèrent, les vomissemens disparurent, et l'épigastre cessa d'être douloureux à la pression.

Ici on trouve bien les douleurs des mamelles signalées par les docteurs Tate et Parrish; mais la douleur était beaucoup plus violente et plus fréquente dans le côté droit de la poitrine que dans le côté gauche, ce qui ne s'accorde pas avec les remarques de ces auteurs. G. RICHELOT, D. M.

Sur les organes de la voix humaine; par Sir Gu. Bell, membre de la Société royale de Londres (1).

Les expériences et les observations contenues dans ce mémoire ont été entreprises par M. Ch. Bell, dans le but de compléter ses recherches sur les fonctions des diverses branches nerveuses de la face et du con. Les nerfs qui se distri buent à la partie antérieure du cou, à la partie supérieure du pharynx et au larynx sont très-compliqués, et on n'est pas d'accord sur les fonctions de chacun d'eux; ce qui dépend, sans aucun doute, de leur complication même et des sympathies nombreuses qui existent entre les organes dans lesquels ils se répandent. Il a cru, en conséquence, avant d'aborder cette question difficile, devoir étudier d'abord l'action de ces organes, et démontrer la nécessité de la coordination de ces actions entre elles, pour produire le moindre son vocal. Ces faits connus, il pense pouvoir rendre facilement raison de l'existence des nombreux filets nerveux et de leur irrégularité apparente.

En examinant les ouvrages des physiologistes, on observe des lacunes qui dépendent manifestement de la complication de l'organisation et de la difficulté même que présente le

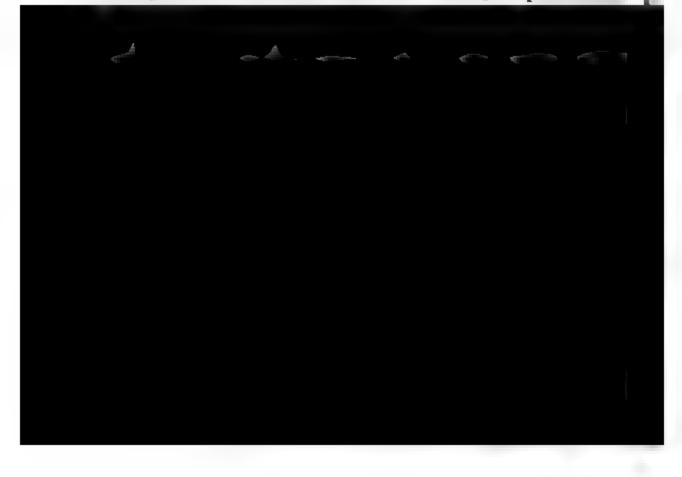

nous rappellons qu'ils ont la faculté d'imiter le chant des oiseaux, les cris des animaux, de surpasser en clarté et en expression les instrumens de musique les plus parfaits, et de produire ces innombrables modifications des sons articulés qui constituent les langages des différens peuples du monde.

Le langage articulé étant le point sur lequel les traités de physiologie sont le plus défectueux, c'est de lui que l'auteur se propose de s'occuper plus particulièrement, sans en négliger pourtant plusieurs autrès de moindre importance, et sur lesquels il pense que les physiologistes sont dans l'erreur.

Il divise son mémoire en trois parties: la première est consacrée à la trachée, la seconde au larynx et la troisième au pharyenx.

S. I. De la trachée. — « On lit partout, dit l'auteur, que la trachée est formée de cerceaux cartilagineux incomplets, réunis par des membranes, et qu'elle est applatie dans sa partie postérieure, et l'on ajoute que c'est pour qu'elle puisse présenter un tube solide, qui donne un libre passage à l'air, pour qu'elle puisse s'accommoder aux mouvemens de la tête et du cou, et enfin pour qu'elle puisse cependant céder à l'æsophage distendu, pendant l'acte de la déglutition, et permettre au bol alimentaire de descendre jusqu'à l'estomac. Tout cela est très-exact; mais il y a une omission très-importante. Tout le monde admet bien qu'une secrétion abondante est versée dans le conduit aérien, mais personne n'a démontré comment le mucus est expulsé audehors.

» Une couche mince et très régulière de fibres musculaires existe à la partie postérieure de la trachée, en-dehors de la membrane muqueuse; ces fibres, dirigées transversalement, s'étendent des extrémités des anneaux cartilagineux à celles du côté opposé. Ce muscle est très-distinct chez le cheval. Si l'on prend un morceau de la trachée et qu'on enlève toutes les couches membraneuses qui la tapissent à l'intérieur

et à l'extérieur, en conservant toutesois la couche musculaire dont je viens de parler, les anneaux cartilagineux restent dans leur état naturel; mais si l'on coupe de haut en bas les fibres musculaires, on voit aussitôt les cartilages s'étendre brusquement et se redresser presque complètement. Ainsi, ce muscle est l'antagoniste de l'élasticité des cerceaux cartilagineux; en se contractant, il diminue le calibre du tuyau aérien, et lorsqu'il se relâche au contraire, le canal s'élargit sans l'intervention d'aucun muscle, qui serait son antagoniste, et par la seule élasticité des cartilages.

Le canal aérien, dans tout son ensemble, se dilate pendant l'inspiration; mais dans l'expiration, et surtout dans l'expectoration difficile et dans la toux, le calibre de la trachée diminue. L'effet de cette action de resserrement est de débarrasser le canal des mucosités qui y sont accumulées, et qui sans cela auraient été entraînées par leur propre poids dans les poumons. Pendant l'inspiration, la trachée est dilatée, et le mucus n'est pas poussé fortement en bas; mais pendant l'expiration, le muscle transverse se contracte et diminue le calibre du conduit aérien; le mucus y occupe plus de place; l'air est chassé au-dehors avec une force plus grande qu'il n'avait été inspiré, et la conséquence naturalle de ces diverses actions est une tendance à faire remonter

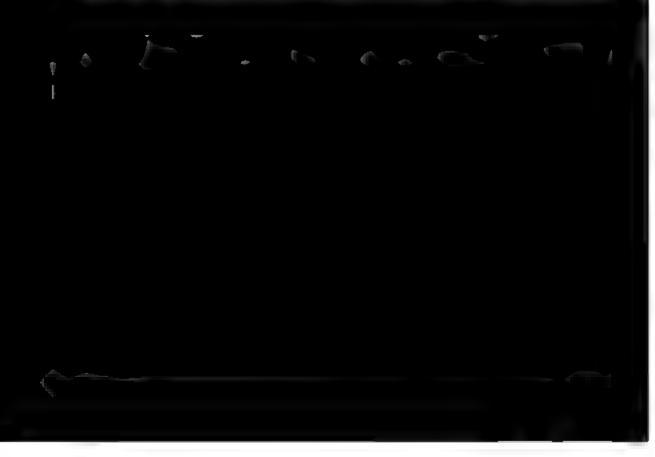

transverse tend à expulser les corps étrangers. Ayant ouvert la trachée d'un chien de forte taille, on essaya d'y introduire différentes substances pendant l'inspiration, mais elles furent toujours chassées avec force et il fut impossible de les y faire rester. Il est clair que l'animal n'a pas été suffoqué pendant ces expériences, parce que, dans l'inspiration, l'air a un libre passage sur les côtés du corps étranger, et que dans l'expiration, au contraire, les circonstances ne sont plus les mêmes; le calibre du canal est diminué, et le corps étranger, comme une balle qui remplit un tube, est expulsé par l'air expiré.

- Mais cette organisation, si bien adaptée chez l'homme à l'expulsion des mucosités qui se forment dans la trachée, ne se rencontre pas chez les oiseaux. La trachée, dans ces animaux, est formée d'anneaux cartilagineux complets qui n'ont aucun appareil musculaire pour les comprimer. Mais aussi les voies aériennes des oiseaux sont toujours sèches, leurs poumons sont immobiles, et l'air qu'ils expirent ne contient pas d'humidité.
- » C'est pour ces raisons que je n'admets pas l'opinion de Portal, qui pensait que le muscle transverse de la trachée est destiné à donner de la force à l'expiration, pendant l'acte de la parole.
- La trachée, et toute cette portion du canal aérien qui s'étend depuis le larynx jusqu'aux poumons, peuvent être considérés comme le porte-vent ou conduit qui porte l'air du soussilet à l'anche d'un tuyau d'orgue; et elles ont même moins d'influence sur la qualité du son que le porte-vent lui même. Si cette portion du tube aérisère vibrait et pouvait produire des sons, ils viendraient se mêler et rendre consus ceux qui sont produits par la glotte. Les anneaux incomplets que présentent les cartilages de la trachée et leur isolement les uns des autres, sont mal adaptés pour produire et pour conduire le son; mais en outre il existe une autre disposition d'organes qui s'oppose d'une manière

plus puissante encore à la propagation du son dans son passage dans la trachée. Si en examinant un instrument de musique quelconque nous treuvions en contact avec une corde ou un tuyau un corps spongieux, d'une consistance charnue, quoique assez dense, et un appareil destiné à l'appliquer plus ou moins fortement sur le corps vibrant. nous n'hésiterions pas à conclure qu'il est de né à étouffer ou à limiter les vibrations. Or, la glande thyroïde est une substance vasculaire, mais assez résistante, qui, à la manière d'un coussin, est couchée transversalement sur la partie supérieure de la trachée. Quatre muscles applatis comme des rubans naissent du sternum, de la première côte et de la clavicule, et remontent s'attacher au cartilage thyroïde et à l'os hyoïde, en passant sur ce corps glandeleux. Ces muscles en se contractant s'appliquent nécessairement plus fortement à la trachée. Si l'on admet que le vibrations de cette dernière ne produisent 'qu' un bourdonnement continu qui renferce les inflexions de la voix, san rien ajouter à sa netteté, nous trouvons dans la disposition du corps thyroïde par rapport à la trachée, le meilles arrangement possible pour étoufier ou pour empêcher complètement les vibrations qui se propageraient le long de la



inférieur) est placé dans le thorax à la partie inférieure de la trachée artère; ainsi, chez les oiseaux, on voit que le son doit monter le long des parois de ce canal. Aussi, voyons nous que chez eux il n'existe pas de corps thyroïde, que la trachée est formée d'anneaux cartilagineux complets, et qu'on ne trouve aucune partie qui puisse étousser les vibrations ascendantes. Je ferai, en outre, remarquer que le volume de la glande thyroïde n'est dans aucun animal aussi considérable que chez l'homme.

» Il est facile, d'ailleurs, de prouver que la trachée n'a aucune influence sur la voix. Dans la flûte ouverte par les deux bouts, et dans celle qui est fermée à l'un d'eux, comme la flûte de Pan, la longueur seule du tuyau détermine la note; elle est plus grave lorsqu'on l'alonge, et plus aignë quand on le raccourcit. L'alongement et le raccourcissement de la trachée devraient produire le même effet, si les modifications de la voix dépendaient de ce canal; mais c'est tout le contraire qui a lieu; la trachée s'alonge dans les sons aigus, et se raccourcit à mesureque les sons deviennent plusgraves.

- » Ces considérations me portent à conclure que la trachée est disposée et organisée de manière à étouffer les vibrations, et à empêcher que les sons qui se forment dans le larynx ne puissent se propager en descendant le long de son trajet.
- » S. II. Du larynx. L'opinion générale est que la glotte est le siège primitif du son vocal, la source des vibrations communiquées à l'air expiré : c'est ce que l'expérience et l'analogie viennent pleinement consirmer. Mais il ne serait pas exact de regarder les mouvemens de la glotte et même les modulations de l'air dans le larynx comme les seules sources du son vocal. Ferrein a avancé que les lèvres de la glotte étaient analogues aux cordes d'un violon, et il regardait l'air qui <sup>1</sup>rotte sur elles pendant l'expiration, comme un archet. Mais en admettant même cette supposition, on sait que, quoique la vibration de la corde dans un violon soit nécessaire à la

production du son, ce dernier éprouve des modifications très-sensibles de la forme et de la disposition de l'instrument. De même qu'une corde vibrant de la même manière, produit un son dont la qualité varie dans des instrumens différens, de même le son produit par la vibration des cordes vocales doit subir des modifications par l'influence du pharynx. De même qu'un diapason denne un son d'une qualité et d'une force différentes, suivant sa position et le corps avec lequel il est en contact, de même les vibrations de la glotte humaine doivent être influencées par les parties vers lesquelles le sen est dirigé et sur lesquelles il vient frapper.

» L'air qui, dans l'acte de la respiration, entre dans la trachée et en sort sans donner lieu à aucun son appréciable, produit des sons vocaux lorsque les ligamens de la glotte ou cordes vocales sont tendus de manière à ce que le courant d'air fasse vibrer les lèvres de la glotte. Dans un instrument à vent, l'air doit être poussé avec force pour mettre en vibration les parois du tuyau sonore; il en est de même dans la production du son vocal par les organes de l'homme; il doit y avoir une certaine pression de la colonne d'air. Mais ces organes l'emportent de beaucoup sur tous les instrumens, en ce qu'ils possèdent non-seulement les moyens de régler et de modifier convenablement cette pression de la colonne d'air, mais encore de disposer les cordes vocales de manière à ce qu'elles agissent sous l'influence du soufle le plus léger qui puisse s'échapper des poumons. L'anche métallique d'un tuyau d'orgue est combinée de manière à vibrer à l'unisson avec l'air contenu dans le tuyau, et on arrive à ce résultat en alongeant ou en raccourcissant le tube. L'ouverture de la glotte est disposée de la même manière; seulement elle possède l'apparoil régulateur le plus parfait possible.

» Mais outre cet avantage dont jouissent les cordes vocales de s'adapter aux moindres quantités d'air, l'appareil vocal de l'homme est encore supérieur à tous les instrumens de musique, par la manière dont l'air lui est fourni par les mouvemens de la poitrine. Quoique dans l'orgue il y ait pour chaque note un tuyau séparé dont les dimensions relatives sont proportionnées avec une précision mathématique, cependant la colonne poussée dans ces tuyaux ne peut jamais être réglée aussi exactement qu'elle l'est par l'accord qui existe entre les mouvemens du thorax et ceux de la glotte. Il n'est pas possible d'arriver à donner à l'orgue la netteté et la précision des organes de la voix humaine, quand même on ajusterait un soufflet à chaque tuyau, et qu'en emploierait, comme on a essayé de le faire dans quelques automates, des poids et des ressorts pour approprier exactement la pression de l'air aux dimensions de chaque tuyau.

» Je néglige à dessein toute description anatomique pour continuer mes observations sur la forme et sur les usages des diverses parties de l'appareil vocal. Les ligamens thyroarythénoïdiens, autrement cordes vocales de Ferrein, sont les ligamens placés le plus bas dans la glotte; ils constituent la fente de la glotte proprement dite. Ces ligamens ne sont pas isolés des parois du tube; mais seulement la membrane très-fine qui revêt ces parois se résléchit sur eux. Cette membrane, en s'enfonçant entre les ligamens inférieurs et supérieurs, forme les ventricules du larynx. Une autre réflexion de cette membrane s'étend depuis l'extrémité de l'appendice du cartilage arythénoïde jusqu'à la base de l'épiglotte. Ces replis de la membrane de la glotte compliquent beaucoup l'ouverture du larynx. Néanmoins, par un examen anatomique attentif, le nombre des muscles qui s'insèrent aux eartilages arythénoïdes et les effets des mouvemens de ces muscles sur les ligamens inférieurs, font bientôt reconnaître les uns comme organes principaux, et les autres comme organes secondaires dans la production du son.

» D'autres circonstances cependant portent à croire que les ventricules ou cavités latérales du larynx ont une grande influence sur le son produit. L'un des effets de cette cavité est évidemment d'isoler le ligament inférieur des parois du tuyau vocal, et de lui permettre ainsi de vibrer librement. Mais les différences de forme que présente cette partie, différence que l'anatomie comparée a fait connaître, et l'influence que quelques-uns des muscles des cartilages arythénoïdes, les thyro-arythénoïdiens et les crico-arythénoïdiens, doivent exercer sur elles démontrent qu'elle doit être regardée comme une portion essentielle de l'organe producteur du son. Les cris perçans que poussent certains animaux de la famille des singes, dans lesquels cette cavité est très-considérable, semblent confirmer cette opinion.

» Le siège des vibrations qui produisent la voix est si manifestement démontré par l'anatomie du larynx, et si positivement confirmé par l'observation, que les expériences qu'on a saites pour démontrer les mouvemens de la glotte sur les animaux viyans étaient complètement inutiles; d'autant plus que l'occasion se présente assez souvent d'examiner le jeu de ces organes sur l'homme, dans les cas de certaines plaies du cou, par exemple. Dans des cas de ce genre, j'ai pu, à diverses reprises, étudier les mouvemens de la glotte chez l'homme et dans l'acte de la respiration et dans l'acte de la parole. J'ai observé que la glotte se dilate à chaque inspiration. En ordonnant au malade de parler, et en l'y encourageant lorsqu'il ne produisait aucun son, en lui assurant que je le comprendrais très-bien par les mouvemens des lèvres, je me suis assuré que, dans les efforts que dans ce cas on fait pour parler, la glotte se meut aussi bien que les lèvres. Quoique ces expériences soient trop pénibles pour pouvoir les prolonger beaucoup, je les ai répétées assez souvent pour constater qu'il y a un mouvement de la glotte qui correspond aux efforts des autres organes de la voix. »

(La suite au prochain Numéro.)

## REVUE GÉNÉRALE.

## Pathologie.

Întroduction de l'air dans les veires à la suite d'opérations chieus-CICALES. — Par J. Warren, professeur d'anatomie et de chirurgie. Obs. Irc. - William Burrill, de Salem, agé de 60 ans, fut admis à l'hôpital général de Massachusett, le 16 octobre 1830. Il avait une affection cancéreuse du côté gauche de la face et du cou dans une étendue de trois ou quatre pouces. La partie malade était dure à ses bords, d'une couleur rouge livide, ulcérée au centre, très-fétide, causant beaucoup de douleur, et avait réagi d'une manière fâcheuse sur la santé générale. La glande parotide, la sous-maxillaire, la souslinguale et tous les tissus, excepté l'os, avaient été envahis par la maladie. On ne se décida à emporter cette tumeur avec l'instrument tranchant que sur les pressantes sollicitations du malade. Le docteur Warren, considérant l'étendue des parties altérées, prévoyant que des vaisseaux importans seraient divisés, notamment les artères faciales, subMnguales, probablement la temporale et la carotide externe, se décida à commencer par lier le tronc de la carotide. Dans cette intention, il fit, vis-à-vis le cartilage thyroïde, une incision qu'il prolongea deux pouces au-dessus. Le muscle peaucier fut divisé; le bord du sterno-mastoïdien fut découvert et disséqué. Jusque là, il ne s'écoula que quelques gouttes de sang. A peine avait-il découvert la gaîne celluleuse des gros vaisseaux qu'un petit écoulement de sang veineux vint sourdre sous le scalpel et entrava l'opération. Au même instant on entendit très-distinctement un bruit semblable à celui qui est produit par le passage de l'air au travers de l'eau. On aperçut quelques bulles d'air dans ce sang veineux dont l'écoulement fut arrêté par l'application du doigt. Le patient s'écria : « Je m'évanouis. » Son visage n'était pas pâle, mais livide, presque noir, les muscles étaient agités de mouvemens convulsifs. La respiration devint pénible et stertoreuse comme dans l'apoplexie. Le pouls, au poignet, était distinct mais très-faible. La plaie ne donnant point de sang, le malade n'en ayant perdu déjà que très-peu, on ouvrit l'artère temporale; le sang en jaillit avec force, et à mesure qu'il s'écoulait, la respiration devint plus fréquente et moins laborieuse; le pouls se releva; la couleur plombée des joues prit une teinte plus vermeille, et les symptômes s'amendèrent d'une manière évidente. Ce changement favorable se sit dans l'espace de vingt minutes. Au bout d'une demi-heure,

le patient sut placé dans son lit, où il resta pendant deux heures dans un état d'insensibilité; puis, il se réveilla comme d'un prosond sommeil, et sa respiration redevint comme celle d'un apoplectique. La nuit se passa sans accidens, et le lendemain matin, il était aussibien qu'à son ordinaire, à l'exception de quelque douleur dans le thorax et dans la tête. Sept jours après cet accident, l'opération sut pratiquée sans lier préalablement l'artère carotide.

Les parties malades furent cernées par une incision elliptique étendue du lobe de l'oreille à la partie supérieure du cou, et renfermant les glandes sous-maxillaire, sous-linguale et parotide, qui étaient désorganisées. L'os maxillaire inférieur était sain. L'hémorrhagie sut abondante, mais promptement arrêtée, excepté celle qui provint d'une grosse veine qui à cause de sa situation profonde sous la mâchoire ne put être liée, et sut comprimée avec une éponge. Pendant l'opération les veines au-dessous de la plaie surent comprimées par un aide. Le malade éprouva une syncope qui ne dura pas long-temps. Le ro décembre suivant, il sortit de l'hôpital.

Obs. II. — Nancy Bunker, agée de 33 ans, avait au sein droit une tumeur qui avait envahi toute la glande mammaire; elle était dure, mobile et cependant évidemment liée au muscle pectoral par une adhérence morbide. Une tumeur considérable, arrondie et dure, était située dans l'aisselle. Des douleurs lancinantes se faisaient sentir presque constamment depuis un an. La malade désirait une opération; elle pensait qu'elle ne s'en releversit point, mais elle était tranquille et résignée. En examinant avec soin la tumeur, on crut qu'il serait possible d'enlever toute la maladie, qu'ainsi cette femme aurait quelques chances de salut, et que s'il y avait une récidive, au moins les douleurs seraient-elles moins insupportables. En conséquence on procéda à l'opération le 24 décembre 1831.

La malade étant assise dans une chaise, le bras droit fut étendu et Leve par un aide au-dessus de la ligne horisontale pour tendre la peau et donner accès dans le creux de l'aisselle. Toute la portion cancéreuse fut comprise dans une incision ovale, le sein fut disséqué sur le muscle pectoral et laissé uni avec les glandes axillaires jusqu'à ce que celles-ci fussent enlevées. Comme elles adhéraient aux vaisseaux axillaires, on les détacha par une dissection minutieuse et en introduisant le doigt partout où le tissu cellulaire était assez lâche. La séparation était complète à l'exception d'une très-petite adhérence située à chaque extrémité de la tumeur. En cherchant à détruire celle qui était située à la partie externe de l'aisseile, une veine fut ouverte et une petite quantité de sang veineux venant masquer les parties, l'opérateur dirigea ses recherches vers l'autre côté de l'aisselle. Tout-à-coup la malade se débattit, son visage devint livide, le bruit d'air indiqué dans l'observation précédente fut entendu. On comprima l'aiselle. La malade devint insensible et sa respiration pénible comme dans l'apoplexic. La tumeur sut séparée d'un seul coup. On sit passer un peu d'eau-de-vie dans le gosier, on présenta de l'ammoniaque sous le nez. Le pouls cependant s'affaiblissait à chaque instant; on appliqua des fomentations chaudes aux extrémités, on sit des frictions sur la poi-tripe et différentes parties du corps, on sit avaler une grande quantité d'eau-de-vie. En ce moment, la couleur livide des joues sut remplacée par une tointe vermeille de la plus éclatante beauté. Ce phénomène dû, sans doute, à l'ingestion de l'eau-de-vie, donna quelques espérances au docteur Warren; mais la lividité reparut bientôt; la reapiration deviut plus saible, le pouls à peine perceptible, et les membres froids malgré les applications chaudes; ensin la respiration cessa.

Un dernier effort fut tenté; le larynx ayant été ouvert, on introduisit de l'air dans les poumons, à l'aide d'un soufflet, et en imitant l'acte de la respiration avec la plus grande exactitude possible, tandis qu'on continuait d'ailleurs les frictions et les fomentations. Cet essai fut soutenu inutilement pendant vingt minutes. Le corps de cette femme fut enlevé par sa famille, et il ne fut pas possible de l'examiner. (The American journal of the Medical Sciences, août 1832.)

Tumeur Emphysémateuse du cou accompagnée de phénomènes re-MARQUABLES; observation recueillie par le docteur Ollivier, d'Angers. - M. R...., d'un tempérament sanguin et nerveux, d'une constitution robuste, jouissant habituellement d'une santé parfaite, se rend. un matin chez un de ses amis pour causer d'affaires; il s'assied tranquillement dans un fauteuil et en renversant sa tête en arrière pour l'appuyer contre le dos du fauteuil, il ressent tout-à-coup, dans la profondeur du cou, du côté droit, un craquement accompagné d'une légère douleur, et à l'instant même une tumeur du volume des deux poings s'y développe, en causant une auxiété inexprimable, des maux de cœur et une perte incomplète de connaissance. On s'empresse autour de lui, on le regarde comme frappé d'apoplexie, on veut envoyer chercher un médecin pour faire une saignée; mais M. R.... revient à lui, la tumeur paraissait un peu diminuée, il se contenta de prendre de l'eau sucrée, et s'appercevant que l'absence de tout mouvement diminuait son anxiété, et que la tumeur du cou perdait insensiblement de son volume, il resta ainsi tranquille, sans changer de position pendant près de deux heures, et dès qu'il se sentit plus calme, il monta en voiture et se sit reconduire chez lui.

Appelé de suite par le malade, je ne pus me rendre près de lui que sur les sept heures du soir. Aussitôt après son arrivée, il s'était mis au lit, et le frisson, dont il avait été saisi d'abord, avait été remplacé par une sueur générale très-abondante qu'il avait excitée et entretenue en se faisant couvrir de plusieurs couvertures. Aussi trouvai-je le malade avec la face rouge, mouillée de sueur, la tête lourde, le pouls plein, large, battant 88 pulsations par minute: après qu'il

m'eut dit, en quelques mots, ce que je viens de rapporter, j'examinai avec soin la région du cou, où la tumeur s'était développée. Le point qu'il m'indiqua était la partie antérieure et inférieure du cou, en dedans du sterno-mastoïdien, et directement en arrière de l'articulation sterno-claviculaire droite. Il n'y existait plus de tuméfaction, mais cette partie du oou était cependant manifestement plus gonflée et plus molle que celle du côté opposé; en pressant doucement au-dessus de l'extrémité sternale de la clavicule dans la direction de la trachée, on déterminait de la douleur presondément. La déglutition n'était aucunement gênée, et ne causait pas la moindre sensation pénible; les divers mouvemens de la tête et du cou n'en produisaient pas davantage; le malade ne se plaignait que d'une douleur aiguë et circonscrite dans l'épaisseur et au milieu de la mamelle droite, d'un poids incommode à l'épigastre et d'une difficulté de respirer du côté droit; il était, en outre, fort inquiet de sa position:

Je parvins à le tranquilliser, et quand je le vis plus calme, je l'engageai à me raconter avec plus de détail ce qu'il avait éprouvé. M. R.... recommençait sa narration, et me parlait avec vivacité depuis quelques minutes, quand tout-à-coup je le vois pâlir, sa voix devient plus faible, et en un instant, la peau du cou est soulevée dans le point indiqué par une tumeur du volume d'une grosse orange; en même temps, le malade fait des efforts répétés pour vomir; une sueur froide succède à la chaleur qui existait auparavant; la respiration devient difficile, intermittente, accompagnée d'une douleur déchirante au niveau et un peu en dedans du mamelon droit, qui correspondait à un tiraillement douloureux qui se faisait sentir à la partie inférieure du cou; le malade se tient sur son séant, le corps fléchi en avant, se plaint à chaque instant qu'il se sent mourir, et malgré son extrême pâleur et la syncope, en quelque sorte, imminente, je ne trouve pas le pouls plus irrégulier, ni plus petit, je compte le même nombre de pulsations qu'avant.

Cet état d'angoîsse dura plusieurs minutes pendant lesquelles l'aspect du malade avait quelque chose d'effrayant. La tumeur s'était élargie et donnait au cou la forme qu'il présente dans certains goîtres volumineux qui n'occupent qu'une moitié du corps thyroïde: la peau qui la recouvrait avait sa couleur naturelle. Le développement rapide de cette tumeur, ses caractères extérieurs, son siége, qui m'expliquait la plupart des phénomènes que j'avais sous les yeux, tout m'annoncait qu'elle résultait d'un emphysème circonscrit qui avait probablement pour origine une rupture très-limitée d'un point de la trachéeartère. L'appréhension du malade, bien plus que la sensibilité de cette tumeur, m'empêcha de m'assurer s'il y existait la crépitation qu'on trouve dans l'emphysème; je ne doute pas que je l'cusse sentie, si j'avais pu exercer une pression convenable à sa surface.

En conséquence de ce diagnostic, je recommandai au malade un

repos et un silence absolus, afin d'éviter toute espèce d'efforts pouvant accélérer momentanément la respiration; je prescrivis une potion narcotique avec des frictions aromatiques froides et un bandage compressif sur la tumeur. Je m'attachai surtout à rassurer l'esprit du malade que cette récidive inattendue avait singulièrement effrayé, en lui expliquant la nature de l'accident qui lui était arrivé. La nuit fut agitée et sans sommeil; on réitéra de bonne heure les frictions, et quand je revis le malade le lendemain matin, la tumeur du cou avait presque entièrement disparu, mais une pesanteur incommode à l'épigastre et la douleur dans l'épaisseur des parois de la poitrine, se faisaient toujours sentir quoiqu'à un moindre degré. Ces accidens diminuèrent progressivement les jours suivans, la douleur de la partie inférieure du cou devint de plus en plus obscure, et après une semaine de repos, M. R..... put reprendre ses occupations habituelles. Depuis quatre mois, sa santé n'a pas éprouvé le moindre dérangement.

On trouve dans les auteurs des exemples d'emphysèmes spontanés développés par suite de violens efforts de respiration, mais ici il n'y a rien eu de semblable comme cause; toutefois, l'emphysème se montre alors, de même que dans le cas que je viens de rapporter, aux environs des clavicules, et le plus souvent cet accident ne détermine aucun effet fâcheux. Chez le malade que j'ai observé, les symptômes particuliers qu'il a présentés me font penser que l'air s'est échappé en petite quantité, probablement par suite d'une déchirure latérale de la trachée-artère; qu'il s'était infiltré dans le tissu cellulaire qui entoure le tronc du nerf pneumo-gastrique, d'où est résulté un déplacement, un soulèvement, une sorte de distension de ce nerf, auxquels on peut attribuer les phénomènes spæsmodiques dont l'estomac était le siége, ainsi que le trouble de la respiration : en effet, ces phénomènes étaient en rapport direct, pour leur intensité, avec le volume de la tumeur du cou, de telle sorte qu'ils s'accroissaient à mesure que son volume augmentait, et que leur diminution suivait l'affaissement des parties emphysémateuses. Je ne sache pas qu'on ait publié d'observation analogue à celle-ci, et quelle que soit l'explication qu'on adopte, le fait m'a paru assez intéressant pour fixer l'attention.

CALCULS URINAIRES CHEZ LES NATURELS DU BENGALE; par M. Burnard. — D'après les faits observés par l'auteur, il paraît évident que les maladies calculeuses et celles des voies urinaires ne sont pas à beaucoup près aussi rares dans les climats intertropicaux qu'on l'a dit généralement. A l'hôpital de Bénarès, destiné pour les indigens, et qui a été créé en 1811, on reçoit annuellement environ 7,000 malades, et quoique parmi ces individus on ait observé quelques cas de maladies des voies urinaires avant 1826, époque à laquelle M. Burnard fut nommé médecin de l'hôpital, il ne s'était jusqu'alors présenté aucun cas de lithotomie. La première opération de cette nature qu'il fut appelé à pratiquer, eut lieu le 26 octobre 1826; mais le malade

mourat quiaze jours environ après l'opération avec des symptoms d'affection cérébrale. Depuis cette époque jusqu'en 1830, donze autre cas se sont présentés et ont été opérés. Un seul individu asuccombe, nind, sur treize opérations, M. Burnard n'a en que deux insucce Tous ces malades étaient des naturels du pays, habitans de Bénnés on des environs de cette ville. Les âges des malades étaient distribus ninsi qu'il suit : 1 de 5 aus, 1 de 7, 1 de 8, 1 de 9, 2 de 10, 1 de 13, 1 de 14, 1 de 16 et 2 de 22 aus. Le calcul le plus petit pent un gross et dix grains, et le plus gros 8 gros; quatre autres pesaient entre deux et trois gros; parmi ces concrétions, deux étaient composs d'acide lithique, deux d'oxalate de chaux, deux de couches alternatives, une d'acide lithique avec du lithate d'ammoniaque, et reste était formé d'un mélange d'acide lithique, de phosphate as moniaco-magnésien et de phosphate de chaux.

M. Burnard a eu occasion d'observer quatre cas de concretient calculeuses logées dans l'orêtre, dont il a débarrassé les maladent moyen de l'opération. Aux observations rapportées par ce pratice. M. W. F. Brett a ajouté les détails de sept autres cas d'opération à lithotomie, sur lesquels quatre seulement furent couronnée de mecès. Deux des opérés, l'un âgé de 17 aus, et l'autre de 3 aus, succebèrent à des symptômes de tétancs. Plusieurs de ces opérations de été pratiquées à Shajehanpore, et deux à Banghulpore. Tous les un été pratiquées à Shajehanpore, et deux à Banghulpore. Tous les un étaient des Indous, à l'exception d'un seul qui était un enfaut les métan. A la suite de ces faits, M. A. K. Lindsay rapporte l'observant de l'enfaut d'un bramine qu'il débarrassa d'une pierre assez volumeuse par la méthode de Celsa. Vingt-deux jours après l'opérate l'incision était presque complètement cicatrisée, et l'enfaut gent parfaitement et en peu de temps. Enfin, M. W. H. Spry cite le d'un autre enfant anglo-indien, âgé de sept ans et demi, qui subtitue d'un autre enfant anglo-indien, âgé de sept ans et demi, qui subtitue de l'enfant anglo-indien, âgé de sept ans et demi, qui subtitue d'un autre enfant anglo-indien, âgé de sept ans et demi, qui subtitue d'un autre enfant anglo-indien, âgé de sept ans et demi, qui subtitue d'un autre enfant anglo-indien, âgé de sept ans et demi, qui subtitue de l'enfant gent de ces faits de ces faits

des petits point rouges, semblables à des granulations charnues. Le bord de la peauqui entourait cette ulcération était tuméfié et décollé. Sous la peau on sentait une tumeur dure, grosse comme un œuf de pigeon, et qui paraissait fixée par sa base. La partie malade n'était point douloureuse, et le pus excrété était louable; les muscles, vaisseaux et nerfs environnans ne paraissaient point être malades. Le docteur H. résolut d'enlever la tumeur par la ligature ; il appliqua celle-ci le 3 août, après avoir détaché la tumeur de la peau au moyen d'un instrument obtus. La ligature causa peu de douleurs. Le 5 août la portion gangrénée fut enlevée au moyen du bistouri. Mais le 6, la plaie s'éleva de nouveau, et malgré l'application de l'acétate de plomb et de la potasse caustique, le fongus augmenta de volume. Le nerf médian étant tumésié et tendu au-dessus de la partie malade, et le fongus paraissant y avoir ses racines, M. H. coupa celles-ci tout près du nerf et enleva la tumeur, ce qui occasionna des douleurs trèsvives. Les premiers jours après l'opération on appliqua alternative ment la potasse caustique et l'onguent digestif; de belles granulations se développèrent; vers la fin d'octobre, la tuméfaction du perf médian avait disparu, et le 1er novembre la plaie était guérie. Depuis cette époque l'individu travaille sans rien ressentir dans son bras. (Hesselbach med. chir. Beobachtungen; B. 1. H. 1. 1832.)

## Thérapeutique.

VERTU PRÉSERVATIVE DE LA BELLADONE DANS LES ÉPIDÉMIES DE SCARLATINE; obs. par le docteur Hillenkamp. — Pendant une épidémie de scarlatine, 120 enfans, de un à six ans, prirent la belladone régulièrement, 20 à 30 la prirent irrégulièrement, 25 à 30 n'en prirent pas du tout. Des premiers 5 furent affectés de scarlatine, des seconds 8, et des derniers 11. Le docteur H. employait la solution de deux grains d'extrait de belladone dans une once d'eau de cannelle; et il en donnait matin et soir autant de gouttes que le malade avait d'années. De tous les enfans qui moururent pendant l'épidémie aucun n'avait pris la belladone. (Hufeland's Journal; mars 1832.)

pharmacien. — La lobélie enflée (Lobelia inflata L.) appartient à la famille des Campanulacées; c'est une plante bisannuelle qui croît dans presque toutes les provinces des États-Unis d'Amérique. Ce genre renferme un grand nombre d'espèces, qui, pour la plupart, jouissent de propriétés médicinales assez prononcées; mais la plante qui est l'objet de ces observations est la plus active de toutes. Ses propriétés étaient restées ignorées, et c'est le hasard qui les fit découvrir. J'observai, dit M. Withlaw, que certains animaux tels que des bœufs, des chevaux, etc, qui, pendaut l'hiver, avaient été soumis à une nourriture sèche, et qui, pour cette raison, étaient devenus extrêmement maigres et a'-

teints d'une espèce de dartre furfuracée de tout le corps, recherchaient au printemps cette plante et la mangeaient avec avidité. L'effet de cette nourriture était de déterminer chez ces animaux une salivation abondante. Il arrivait quelquefois qu'ils étaient empoisonnés pour avoir mangé trop de cette plante; et un grand nombre aurait infailliblement péri si l'on ne se fut hâté de leur donner des navets et des feuilles de choux, qui paraissaient détruire l'effet narcotique de la lobélie. Peu de temps après l'usage de la la lobélie la peau de ces animaux devenait molle et reprenait une apparence saine. C'est cette plante qui donne à la célèbre potion noire des Indes sa propriété émétique. Elle entre dans plusieurs autres préparations employées dans la pratique des médecins de ce pays.

La lobélie enslée jouit de propriétés très-actives; c'est un émétique puissant et esticace; elle est narcotique, expectorante, antispasmodique, diurétique et sialagogue. Elle contient un principe acre, du caoutchouc et une matière extractive. Ses effets ressemblent beaucoup à ceux du tabac, mais son action est plus prompte et plus diffusible. De même qu'une infinité d'autres plantes médicinales, elle paraît perdre ses propriétés si elle n'est pas cueillie dans le lieu où elle croît spontanément et à l'époque de l'élaboration de la sève. Ses propriétés antispasmodiques et sédatives sont si fugaces, qu'elles se dissipent par les infusions chaudes, et sont aussi altérées par la lumière, tandis que ses propriétés narcotiques persistent. Quand la teinture alcoolique est exposée à la lumière, sa couleur légèrement verte passe au brun soncé. Administrée à hautes doses, cette substance exerce une action sur le cerveau, à peu près semblable à celle des autres narcotiques, et produit un état permanent de prostration des forces. Cependant ces effets n'ont pas lieu quand les propriétés antispasmodiques et sédatives de la plante ne sont pas dissipées. Sept à dix gouttes de la teinture préparée par M. Withlaw, égalent en force un gros et demi de la même préparation faite par d'autres maisons.

La lobelie ensiée a été administrée dans l'asthme, et d'après les observations du doctent Elliotson, cette substance paraît jouir de propriétés vraiment spécifiques dans les cas de cette nature. D'autres observations recueillies par M. Stricht, élève de l'hopital de Saint-Barthélemy, à Londres, viennent à l'appui de cette opinion du docteur Elliotson. Il l'a'employée dans deux cas d'asthme spasmodique, dont les accès étaient très-violens et très-fréquens, à la dose de 20 et de 30 gouttes de teinture, dans une petite quantité d'eau distillée, à trois reprises par jour, et dans ces deux cas, les essets de ce médicament ont été rapides, et les accès ont disparu complètement au bout de trois jours de ce traitement.

On l'emploie aussi avec avantage dans les cas de bronchite chronique, d'aphonie, de toux nerveuses, de coqueluche, de catarrhes chroniques et d'autres maladies des bronches et du larynx. On l'a enfin administrée aussi avec succès dans d'autres maladies plus compliquées, telles que les convulsions, le tétanos, la danse de Saint-Guy, et (The Lancet, février 23, 1833.)

Extirpation d'un ovaire dégénéré; obs. par le doct. Ehrhartstein. - Agathe Duerr, paysanne vigoureuse, âgée de 31 ans, avait eu quatre couches heureuses. Vers la fin de sa cinquième grossesse, le ventre était tellement volumineux qu'on s'attendait à des jumeaux; cependant la femme n'accoucha que d'une fille, et le volume du ventre ne diminua pas de beaucoup. Cinq jours après, on consulta le chirurgien Ritter, qui trouva l'abdomen considérablement et uniformément tuméfié, et y sentit de la fluctuation. Dans la région iliaque gauche se trouvait un corps dur, dont la nature ne pouvait cependant pas être précisée à cause de la tension du ventre. M. R. présuma l'existence d'une grossesse extra-utérine. Au moyen de la paracentèse il évacua quatorze livres de scrosité; il découvrit alors un corps dur, dans lequel il plongea le troiscart, et évacua encore douze livres de sérosité. On vit alors que la tumeur était constituée par l'ovaire droit dégénéré, et s'étendait depuis l'os iliaque droit jusqu'audessus de l'ombilic, présentant une surface dure et bosselée. M. R. résolut d'extirper cette tumeur, ce qui fut fait dix-huit semaines après l'accouchement. On incisa la peau sur le muscle droit, on coupa celui-ci, puis l'on sépara sa partie inférieure du péritoine, et on sit dans cette membrane une incision suffisante pour l'introduction de la main dans la cavité abdominale. On eut de la peine à détacher la tumeur des parties environnantes avec lesquelles elle avait contracté des adhérences. Ensin au bout de quinze minutes on parvint à la retirer, après avoir fait la ligature de trois vaisseaux sanguins. On appliqua immédiatement après une bande à douze chefs; des éponges trempées dans de l'eau froide fu rent placées sur la plaie, et les extrémités de la malade enveloppées de draps chauds. Au bout d'une heure, lorsque M. R. enleva la bande, la plaie s'était rétrécie d'un tiers, mais l'épiploon s'était échappé par clle; M. R. le réduisit, puis réunit la plaie par la suture, appliqua de nouveau la bande à douze chefs. Le premier jour après l'opération, syncopes répétées, puis le soir frisson violent accompagné d'accès de suffocation. Le lendemain on apprit que, contrairement aux conseils des médecins, la malade avait allaité son enfant jusqu'au jour de l'opération; on lui sit prendre le sein de nouveau, après quoi les accidens diminuèrent; mais la sécrétion du lait cessa de se faire. Une sièvre violente se déclara du troisième au huitième jour; on perdit de plus en plus l'espoir de sauver la malade, l'oppression était forte, la prostration extrême, l'abdomen-tendu et douloureux, les extrémités froides, les selles involontaires, l'excrétion de l'urine peu

abondante. la face hippocratique, la soif inextinguible, la malade avait des vomissemens belieux, une grande anxiété et du délire Un degoût insurmontable empéchait l'usage des médicamens à l'intérieur : des lations avec du vinaigre chaud, repétées de deux en deux houres provoquérent des sueurs qui soulagérent beaucoup la malade. Le huitième jour, de la seconté abondante mélée à du sang s'ecoula par la plate, apres quoi la malade reprat connaissance; la sortie de beaucomp de gra fut suivre de la remission de tous les symptômes. ( Fomentations chaudes sur le bas-ventre, lavemens. ) L'écoulement screux continua le neuvieme et cessa le vingtième jour. Il y avait une amélioration notable; on enleva les sutures. Le ouzième jour, il se fit, par les onvertures des points de suture, un écoulement laiteux qui dura jusqu'à la neuvieme semaine après l'opération, et pendant lequel tons les accidens dispararent. Dans la neuvième semaine, les ouvertures se cicatriserent et la malade fut guerie. La tumeur culevée pesait doque livres, avait pour enveloppe une membrane lardacce, tendineuse, composee de plusieurs couches, et était composée de spheres lardacees plus ou moins grandes, en partie excavées et remplies de serosite. Les ouvertures des trois vaisseaux lies pendant l'opération avaient la dimension d'une plume à ecrire. Du côte dirigé vers l'os iliaque se trouvaient deux poches qui avaient contenu le liquide eracue par la ponction. ( Med. Jahrbuecher des K. K. Oesterr, Staates. T. 2, 2. cabier. )

AMPUTATION DES TESTICULES ET DE LA VERGE AFFECTÉS D'ENE MALADIE cancheruse; obs. pur le docteur J.-C. Hall. - M. S...., ca montant a cheval, se froissa le ustionle gauche; la douleur, d'abord très-vive, se dissipa. Dix-huit mois apres, on testicule devint douloureux et so tumeha. La maladie resista a tous les moyens employes pour obtenir une resolution, la sante generale en fut alterée, et le malade fut reduit à toute extrémite. Le docteur Hall, appele apprès de lui vers la fin de 1830, le tronva dans l'état survant bouffissure génerale, membres redemateux, les inférieurs étateut le siège d'une vive douleur causée par la distension; prostration des forces, le testicule malade avait perce le sevotum endamme et pres par gangreneux, et offrait au dehors une masse fongueuse , saignaut tiellementet repondant une horrible punnteur. Le mit de et a. to an arajest souvent excise it promptement reproune partion de cele la pear, in ne le desir de retarder duite On se decida a to the to at relete les forces un peu la mort qui , o tierde et toute la du patient par great portion malad di on remarqua qu'elle semi lait i Aimule plutôt yae de la glar o -ment ej mise apres l'o. · place offint

un bon aspect pendant sept ou huit semaines; alors elle changea de caractère, et prit celui qui est propre aux affections cancéreuses. On sit de vains efforts pour arrêter ses progrès, et on sut obligé de recourir au bistouri une seconde fois; le testicule droit fut enlevé avec une grande partie du scrotum. Quelque temps après, la même apparence cancéreuse s'étant manisestée de nouveau, on excisa le reste du scrotum avec une portion de la surface périnéale qui avait été envahie. Ces opérations successives semblèrent pour le moment avoir eulevé toutes les parties altérées; cependant la plaie ne se cicatrisa jamais, et au bout d'un an, à dater de la première opération, la maladie reparut, et s'étendit aux tégumens du périnée et à la partie postérieure et insérieure du pénis, détruisant l'urêtre dans l'étendue d'un pouce, et attaquant les parties latérales des corps caverneux. Quoiqu'on n'espérât aucun succès, cependant, à la prière du malade, on se décida à une dernière opération. La verge fut entièrement détachée de l'arcade pubienne; l'urètre fut divisé à très-peu de distance de sa sortie à travers le ligament triangulaire. On termina l'opération en portant l'instrument tranchant partout où l'on apercut quelque point cancéreux, et en enlevant une grande partie du périnée. La plaie était très-vaste; le topique le plus adoucissant qu'on put trouver fut la crême fraîche. La guérison s'est opérée rapidement, complètement et d'une manière durable. L'observation qui précède fait voir avec quelle persévérance on doit poursuivre certaines affections dont les progrès seraient nécessairement mortels. Si M. S... n'avait, par sa résolution, ranimé le courage de l'opérateur, il cût succombé de la manière la plus cruelle. (The American journal of the medical sciences, août 1832).

## Obstétrique.

Dépaut de contraction de l'utérus après d'accouchement; utérus bilobé; absence d'accouchement de Brighton. — L'auteur fut appelé à six heures du matin près de M. de D..., âgée de 20 ans, qui, depuis trois heures, était en travail. La poche des eaux s'était percée dans la nuit précédente, et à quatre heures du matin, en se promenant dans sa chambre, la malade sentit subitement une douleur si vive, qu'elle eut beaucoup de peine à gagner une chaise. La sage-femme termina l'accouchement, et voulant opérer la délivrance, elle ne put en venir à bout, et envoya chercher un accoucheur. Les forces de la malade ne paraissaient pas épuisées; il n'y avait pas eu d'écoulement extraordinaire de sang, et le placenta, qu'on assura M. Glasspoole n'avoir pas été expulsé, fut trouvé entre les cuisses; mais les membranes restaient encore dans le vagin. En appliquant la main sur l'abdomen, M. Glasspoole trouva que l'utérus n'était contracté que dans une pe-

tite portion; comme il y aurait eu beaucoup de danger à employer la force pour extraire les membranes, il résolut d'introduire la main dans l'utérus, ce qu'il sit sans aucune difficulté et sans causer beaucoup de douleur. Il trouva l'utérus divisé en deux cavités, l'une supérieure très petite, et séparée de l'inférieure par un rétrécissement à peine suffisant pour admettre le doigt. Les membranes étaient retenues par ce rétrécissement. L'accoucheur essaya de le dilater, il réussit à la sin, et les membranes sortirent. Il essaya alors, à l'aide de la main introduite dans l'utérus, et par l'application de l'eau froide à l'extérieur, d'exciter la contraction de la première cavité; mais tous ses efforts furent inutiles; cependant, comme il n'y avait la moindre hémorrhagic ni à l'intérieur ni à l'extérieur, il jugea à propos de retirer sa main. Il appliqua un bandage serré autour de l'abdomen, et attendit le résultat. Au bout de quelque temps, la malade s'endormit, et aucun accident fâcheux n'eut lieu. Pendant les premières vingtquatre heures, la femme ne salit que trois serviettes, et à la sin d'une semaine, les lochies parurent moindres qu'à l'ordinaire.

Le docteur Glasspoole rapporte un second cas du même genre; c'est celui d'une femme dont la santé était si faible, à la suite d'une longue ct grave maladie, que ses parens n'avaient plus d'espoir pour sa vie, même avant l'accouchement. Quand le docteur Glasspoole arriva chez cette malade, l'enfant était déjà né, mais le placenta n'était pas encore expulsé; il n'y cut point non plus d'hémorrhagie, quoique l'utérus no se contractat pas. Au bout d'une heure, pendant laquelle tous les moyens pour exciter la contraction de la matrice furent essayés sans succès, il introduisit la main, comme dans le cas précédent, et trouva les choses dans le même état, c'est-à-dire une double cavité, avec cette différence que le placenta adhérait au fond de l'utérus, et était contenu dans la cavité supérieure. Ayant cilaté le rétrécissement et détaché la masse placentaire de ses adhérences, il retira la main graduellement, et l'utérus ne présenta aucun signe de contraction. L'écoulement sanguin qui s'en suivit ne fut pas plus grand, et même parut moins abondant que dans les cas ordinaires. (The London med. Gazette, 16 février 1833).

Accouchement pendant le cholèra; observé par le docteur Lichtenstein. — Une semme bien portante, agée de 28 ans, approchant du terme de sa troisième grossesse, perdit un enfant du choléra. Elle en sut vivement affectée, mais se croyait préservée du choléra par l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait. Bientôt après, elle sut affectée d'une diarrhée qui, dans la nuit, prit les caractères cholériques, mais n'empêcha pas la malade de vaquer à ses assaires domestiques le lendemain. Des poudres d'un grain de camphre ne produisirent aucun esset, et dans la nuit tous les symptômes du choléra se manisestèrent. (Magistère de bismuth avec thé de mélisse, de 2 cu

heures; eau froide par cuillérée). Le soir amélioration; transpiration et sommeil. Vers le matin contractions utérines. A chaque douleur la malade avait des selles cholériques abondantes sans s'en apercevoir. Le bas-ventre était insensible à la pression. A midi la malade accoucha d'un garçon à terme et bien portant. La mère et l'enfant se portèrent d'abord bien. Deux heures après l'accouchement, l'enfant prit le sein, qui était moins rempli qu'il n'aurait dû l'être; au bout de trois heures l'enfant fut pris du choléra et mourut peu après. L'état de la femme empira alors; les vomissemens et les autres symptômes reparurent; les crampes étaient violentes et l'assaissement extrême. (Magist. de bismuth; sur la région épigastrique un sinapisme auquel on ajouta du capsicum; sachets de son aux mains et aux pieds). Dans l'espace de quelques jours les symptômes morbides se dissipèrent graduellement. Les lochies et la sécrétion du lait n'avaient pas cessé d'être régulières. (Gemeinsame Zeitschr. für Geburtskunde. B. 7. H. 3.)

### Médecine-légale.

Moyen très-simple de distinguer des taches de sang, dans cen-TAINES EXPERTISES JUDICIAIRES; par le doct. ()llivier, d'Angers. — Le has ard m'a fait arriver récemment à un résultat sur lequel l'attention n'avait pas encore été éveillée. Voici le fait qui y a donné lieu. — Un assassinat fut commis dans les derniers jours de février, sur une femme dont on trouva le cadavre étendo dans la rue; plusieurs coups d'un instrument tranchant avaient ouvert le crâne dans une grande étendue. Il était évident, d'après diverses circonstances, que le cadavre avait été déposé dans la rue un ou deux jours après l'assassinat. Des soupcons s'élèvent contre la fille Langouat et le nommé Weber, des recherches sont faites à plusieurs reprises dans leur domicile, et ne fournissent que des indices incomplets. Je suis mandé par le ministère public, avec M. le docteur Pillon, pour visiter les deux prévenus, et faire un examen de l'état des lieux, et du mobilier qui se trouve dans la demeure des inculpés. Cet examen devant être fait sans retard, nous y procédâmes le soir même, à huit heures, et conséquemment à la lumière. Cette circon tance, que j'avais jugée défavorable aux recherches que nous devions faire, fut, au contraire, ce qui nous sit découvrir des traces qui jusques-là étaient restées inaperçues. Le mobilier de la chambre se composait d'un lit, de deux commodes en chêne et de sorme ancienne, de plusieurs chaises en chêne et en merisier, d'une table de nuit en noyer, etc.

Tous ces objets, de même que la tapisserie qui était d'un fond bleu pâle, et la cheminée qui était peinte en noir, avaient eté soigneusement examinés en plein jour sans qu'on eut observé rien de particulier. Notre investigation se dirigea d'abord sur le papier qui tapissait la muraille, et en approchant la lumière très-près du papier, nous distinguâmes aussitôt un grand nombre de gouttelettes d'un rouge obscur, d'un quert de ligne de diamètre au plus, qui, au jour, avaient l'aspect de points noirs se confondant avec ceux qui faissient partie des dessins de la tapisserie. De la même manière nous reconnames beaucoup de taches semblables sur le devant d'une commode ancienne dont le bois avait une couleur brune foncée. A mesure qu'on approchait davantage la lumière des parties tachées, on faisait ressortir parfaitement la couleur naturelle du bois, et les gouttelettes de sang avaient un reflet rouge-brun qui tranchait très-sensiblement sur la teinte brune du bois vernis. Nous trouvâmes de la sorte des tache sur la table de nuit, sur plusieurs chaises; elles devenaient surtest très-apparentes sur le fond en paille de ces mêmes chaises, et il étal aise de les distinguer des nuances roses et rouges qui existaient cà et la dans cette paille. Enfin , ce fut en examinant de très-près toute la surface des montans de la cheminée qui était peinte en noir, que je découvris une large goutte de sang dont le reflet rouge se détach quesitôt sur le fond noir du bois, à l'approche de la lumière.

La nécessité de procéder à l'analyse chimique de ces différents taches, me sit saire une nouvelle exploration des lieux, en pleis jour (deux heures après midi), avec M. le docteur Lesueur et M. Baruel, ches des travaux chimiques de la Faculté. Cette seconde visite vot me démontrer la nécessité d'employer la lumière artificielle pour reconnaître toutes les traces que j'avais déjà observées. Ces gouttelettes, since, n'étatent aucunement reconnaîtsables au jour, et ce suit en le recherchant avec une lumière, que nous pûmes les retrouver touts et les enlever, pour soumettre à l'analyse la matière de ces tache qui ét it bien du sang. Cette seconde expérience, que j'ai répétée e plem jour, avec MM Barruel et Lesneur, ne peut laisser aucun de

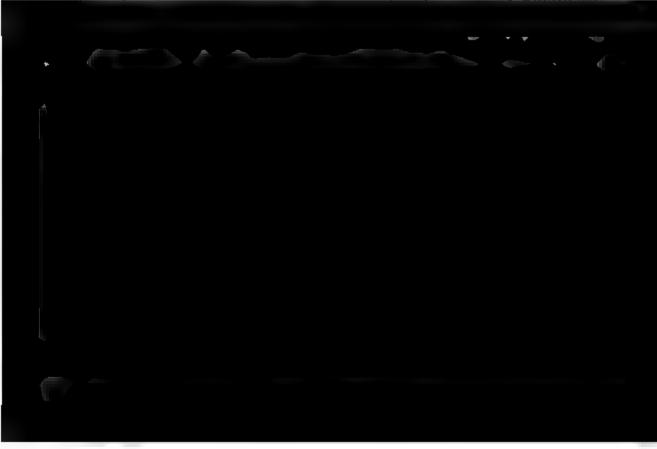

et le placer dans la position convenable pour pouvoir pratiquer les opérations nécessaires, sans que ces mouvemens soient douloureux pour le malade, avait déjà été approuvée par l'ancienne Société de médecine. L'auteur l'a reproduit aujourd'hui, avec un perfectionnement nouveau. Outre les entailles pratiquées sur ses bords et destinées au passage de liens disposés de manière à soulever les diverses parties du corps du malade indépendamment les unes des autres, cette baignoire présente deux conduits horisontaux, fixés latéralement à l'intérieur, qui sont criblés de petits trous et qui s'adaptent à une bouilloire extérieure. Cette modification permet d'administrer facilement des bains de vapeurs. Le rapporteur conclut à l'approbation de l'appareil de M. Déserin et au renvoi de son mémoire au Comité de publication. Cette double conclusion est adoptée.

Préparation des pilules mencurielles. — M. Planche donne lecture d'une note sur les inconvéniens de la percussion appliquée aux masses pilulaires dans lesquelles entrent certaines préparations de mercure. Pour établir l'homogénéité dans ces masses, qui se composent de substances hétérogènes renfermant les principes de beaucoup d'affinités souvent occultes, on a recours à une longue percussion qui, lorsqu'elle est employée sans discernement, détermine l'élimination plus ou moins complète du mercure, et rend la préparation inerte ou lui fait subir des modifications qui lui donnent des propriétés autres que celles que le médecin en attendait et qui peuvent quelquesois devenir pernicieuses. L'auteur cite plusieurs exemples tirés des trois genres de compositions dans lesquelles entre le mercure, soit à l'état métallique, soit à différens degrés d'oxydation, et il insiste surtout sur la désoxygénation que subit le protoxyde de ce métal par la chaleur que développe la percussion. Cette note est renvoyée au comité de publication.

HERMAPHRODISME. — M. Bouillaud lit un mémoire intitulé: Exposition raisonnée d'un cas singulier d'hermaphrodisme chez l'homme. L'individu qui présentait cette anomalie, offraient réunis une matrice, des ovaires, un pénis, une prostate et des glandes de Cowper. Une certaine rondeur de formes et quelques autres caractères rapprochaient cet individu, en apparence mâle, du sexe féminin. L'examen de cette étrange association d'organes conduit M. Bouillaud à une série de considérations physiologiques et médico-légales qu'il serait trop long de rapporter ici.

M. Adelon pense que l'individu, dont M. Bouillaud vient de tracer l'histoire, devait être considéré comme un homme, attendu que, se-lon lui, le caractère régulateur est la présence de l'organe qui, parmi ceux qui composent l'appareil sexuel, peut être considéré comme le principal agent de la génération.

Scance du 12 mars. — Cette séance est entièrement consacrée au

tirage au sort d'un nouveau juge pour le concours ouvert à la faculté, et qui doit remplacer M. Récamier. Une discussion des plus vives s'élève sur les questions de savoir s'il y avait lieu à remplacer M. Récamier, et si le nouveau membre élu serait titulaire ou suppléantelles sont résolues par l'affirmative, et le sort désigne M. Abraham; l'honorable académicien, s'est depuis récusé.

Séance du 19 mars. — La discussion sur le mémoire de M. Bouillaud, relatif à un cas d'hermaphrodisme, est renvoyée à une prochaine séance. Cependant à cette occasion M. Villeneuve demande ce qu'il advient lorsqu'un individu hermaphrodite est déclaré par l'officier de l'état civil être d'un sexe indéterminé. M. Desgenettes répond qu'une requête est adressée au tribunal de première instance, qui nomme d'office un médecin pour faire une visite. M. Roux cite à ce propos l'exemple de deux individus, habitans de Paris, dont l'un, marié comme semme, ne possède en réalité aucun sexe.

Kyste hydatique a la base du crane; atroprie de la moitié de la langue et paralysie de la moitié gauche du pharynx et du larynx.— M. Bouillaud fait un rapport sur un mémoire de M. Montault, intitulé: Cas remarquable de physiologie-pathologique du système nerveux, observé chez l'homme.

Un nommé Girard, âgé de 33 ans, ayant travaillé pendant longtemps dans des lieux bas et humides, après avoir fait, en 1828, une chute sur la partie postérieure du col, d'un escalier très-élevé dans une cave où il travaillait à son métier de tisserand, commença à ressentir à la partie postérieure et latérale gauche de la tête des douleurs trèsvives, qui se propagèrent bientôt au côté correspondant du cou. Ces douleurs causaient de l'insomnie, de la gêne et des tiraillemens des muscles de cette région. Il s'y joignit ensuite une grande difficulté dans l'action de parler, en sorte que, à une certaine époque, il pouvait à peine se faire comprendre. Après plusieurs fluctuations dans l'état du malade, les douleurs devinrent si fortes que, vers le mois de septembre 1831, les mouvemens de la tête sur le cou étaient tout-àfait impossibles. Il fut admis à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. Dupuytren. Voici quelle était alors sa situation:

Les mouvemens de la tête sur le cou étaient en partie exécutés par la totalité de la colonne cervicale; la langue était diminuée de volume, atrophiée du côté gauche seulement, ce dont Girard disait s'être aperçu depuis les premiers temps de sa maladie; cette atrophie était plus prononcée à la pointe et à la partie moyenne de l'organe qu'à sa base : le côté droit de cet organe, au contraire, paraissait mieux nourri et avoir acquis plus de force. Réduit presqu'à l'épaisseur des deux feuillets muqueux qui emboîtent les muscles, le côté gauche était entraîné à droite par les muscles de ce côté, toutes les fois que la langue était portée hors de la bouche, soit à cause de l'ac-

croissement de force du côté droit, soit parce que celui-ci n'était plus soutenu par le côté gauche. L'articulation des sons était alors claire et distincte.

L'application successive de quatre substances différentes (sucre, sulfate de quinine, acide, hydrocholorate de soude), dissoutes dans une petite quantité d'eau, permit de s'assurer des changemens qui avaient pu survenir dans le sens du goût, et il résulta des expériences qui furent faites, que les saveurs étaient perçues par le côté gauche de la la la la conséquence, en conséquence, à conclure, que des trois nerfs qui se distribuent à la langue (hypoglosse, glosso-pharyngien et lingual), c'était à l'altération de celui de la neuvième paire ou de l'hypo-glosse qu'il fallait rapporter l'atrophie de la langue. De plus, considérant que les fonctions intellectuelles et les mouvemens des membres étaient intacts, M. Dupuytren pensa que la lésion du nerf existait à sa sortie du crâne et non à son origine. Tous les moyens employés produisant peu d'amélioration, le malade sortit, rentra, sortit encore et revint pour la quatrième fois à l'Hôtel-Dieu, le 15 décembre 1831. Il fut alors placé dans le service de M. Gendrin. Il était plus mal que jamais. M. Montault ayant répété les expériences indiquées plus haut, obtint les mêmes résultats que M. Dupuytren. De nombreux moyens furent vainement mis en usage. Ennuyé, disait-il, de ne pas voir arriver sa guérison, le malade sortit encore une fois de l'Hôtel-Dieu, le 24 mars 1832.

Le 28 septembre suivant, Girard revint à l'Hôtel-Dieu, et fut couché dans la salle de M. Rostan. Il éprouvait alors une douleur permanente au niveau de l'articulation de l'atlas et de l'axis, et l'on découvrit derrière l'apophyse mastoïde, une petite tumeur. La déglutition commençait à devenir difficile, à tel point que toutes les fois que le malade buvait, il tombait toujours une petite quantité de liquide dans le larynx, ce qui était annoncé par de la toux et de la douleur. M. Rostan diagnostiqua une tumeur fongueuse de la dure-mère. Des hoquets, des vomissemens, une constipation opiniâtre, de la fièvre le soir, de sinistres pressentimens, tels furent les principaux symptômes observés pendant le mois d'octobre. Le 6 novembre, le malade sortit.

Le 20 décembre suivant, il entra à l'hôpital Cochin (service de M. Gendrin). A cette épqoue, il se tenait presque immobile dans son lit, afin de ne pas augmenter, disait-il, d'une voix presque éteinte, la douleur du cou; la sensibilité générale était affaiblie dans tout le côté gauche du corps. Cependant l'aphonie augmenta de plus en plus, ainsi que la difficulté de la déglutition. Ce malheureux était réduit à passer des heures entières pour avaler, en l'attirant par succion, une cuillerée de bouillie, la seule nourriture qu'il aimât. Le hoquet devint presque continuel; il se manifesta quelques accès épileptiformes (le cœur ne présenta jamais aucun phénomène digne de remarque). Enfiu, le 12

janvier 1833, après avoir avalé quelques cuillerées de bouillie par le mécanisme indiqué, Girard laissa retomber sa tête aux son oreiller : à était mort.

Autopsie cadavérique. - Rien de notable soit dans l'épaisseur, soit à la surface du crâne, des méninges et du cerveau; seulement la pule cérébrale est plus ferme que d'ordinaire, et les ventricules sont dilaté par une sérosité transparente très-abondante. Entre la fosse occipitale ganche, l'hémisphère gauche du cervelet qu'il soulève et la bulbe rechidien qu'il resoule un peu à droite, existe un kyste, du volume d'us gros œuf de poule, qui contenait de la sérosité et une multitude d'hy. datides. Il n'adhérait point aux membranes environnantes et paraissat. au premier abord, flotter librement dans la cavité de l'arachnoise Après avoir pénétré à une profondeur de quelques lignes dans le cani rachidien, le kyste fournissait une sorte d'appendice, a'enfonçant das le tron condyloïdien antérieur, et contenait une hydatide qui semble! faire effort pour vaincre la résistance de cet étroit conduit. De la bas du kyste se détachait un second prolongement qui s'engageant dans le portion antérieure du trou déchiré postérieur gauche et venait, apid avoir traversé cette ouverture et en passant derrière le faisceau & muscles connu sous le nom de bouques anatomique de Riolan, se dilute en forme d'ampoule jusque sous l'extrémité supérieure des musés complexus et sterno-mastoidien. (C'était là précisément ce qui desnait lieu à la tumeur qu'on avait notée pendant le séjour du malie dans le service de M. Rostan). Les deux kystes hydatifères , l'un estril'autre intrà-cranien, communiquaient entr'eux par une espèce & collet ou de partie rétrécie correspondant au trou déchiré posterieur.

Le nerf lingual était parfaitement sain des deux côtés. Depuis les origine, jusqu'à leur passage dans le trou déchiré postérieur, les nes glosso pharyngien, pneumo gastrique et spinal du côté gauche, nest,

sorte d'usure, analogue à celle que les kystes anévrismaux produisent sur les os avec lesquels ils sont en contact.

A gauche, les muscles tant intrinsèques qu'extrinsèques de la langue étaient totalement amincis, atrophiés, à fibres rares, jaundtres et mo-lasses, ainsi que ceux du pilier correspondant du voile du palais. L'œsophage et le pharynx ne paraissaient point altérés dans leur structure; le dernier seulement, fortement revenu sur lui-même, était réduit au volume du petit doigt.

Les ventricules du larynx étaient entièrement remplis par une matière crémeuse et blanchêtre, qu'il était facile de reconnaître pour la bouillie que le malade avait voulu avaler quelques instans avant sa mort. (Cette matière, dont il existait une certaine quantité dans la trachée et dans les bronches, était la cause évidente de la mort subite du malade.)

La corde vocale gauche était atrophiée.

Les vertèbres n'étaient le siége d'aucune dissormité, d'aucune altération, non plus que la moelle épinière et ses enveloppes.

M. Bouillaud pense avec l'auteur de l'observation que la dissiculté extrême de la prononciation était due à l'atrophie du nerf glossopharyngien, nerf que Ch. Bell a rangé parmi les ners respiratoires et concourant aux phénomènes d'expression; que la paralysie et l'atrophie du côté gauche de la langue avec conservation du goût s'expliquent d'une part par l'intégrité d'un nerf lingual, (branche du trijumeau) dans lequel paraît résider la fonction de la gustation, et l'atrophie du nerf hypo-glosse, d'autre part.

Quant à la lésion de la sensibilité générale, M. Montault pense qu'elle peut être attribuée à la compression exercée par le kyste intra-crânien, soit sur la partie supérieure de la moelle, en arrière surtout, soit plutôt sur le mésocéphale.

La compression et par suite la diminution de volume du nerf glossopharyngien rend raison de la paralysie des organes de la déglutition. Les hoquets, l'aphonie, la pénétration des alimens dans les
voies aériennes et la mort; tout cela, dit M. Montault, reconnait
pour cause, ainsi que l'atrophie de la corde vocale et celle du pilier
du voile du palais du côté gauche, la compression du nerf pneumogastrique dans le trou déchiré postérieur. M. Montault a cité deux
nouveaux faits qui lui sont propres, pour démontrer plus rigoureusemert encore cette assertion, savoir, que la paralysie de la glotte peut
apporter un obstacle très-grand ou même invincible à l'exécution de la
déglatition.

M. Bouillaud, après avoir fait ressortir tout l'intérêt que présente cette observation remarquable, conclut à renvoyer ce travail au comité depublication, et d'inscrire le nom de M. Montault sur la liste

des candidats pour les places d'adjoints. Après une discussion insignifiante, dans laquelle seulement MM. Duméril et Velpeau ont dit que le fait rapporté par M. Montault était en opposition avec une observation d'Armann, qui tend à faire regarder le nerf hypoglosse comme le nerf du goût, et avec celles de M. Magistel. Les conclusions de ce rapport sont adoptées.

Séance du 26 mars. — Hannarencousne. — M. Rognetta adresse me lettre dans laquelle il dit qu'il a observé à Naples un cas d'hermaphredisme analogue à telui que M. Bouillaud a communiqué à l'Académu dans une des dernières séances. L'individu présentait une matrice, da ovaires, deux testicules et une verge, mais très-imparfaite.

Prants p'annes à rev. — M. Gensoul donne lecture d'un mémoir relatif aux plaies d'armes à feu observées à Lyon lors des événemes du mois de novembre. Sur cinq individus qui ont offert des plaies prétrantes de la poitrine, quatre sont morts dans les premiers pour Un seul, ouvrier en soie, qui avait reçu une balle sous le sein deu laquelle était sortie en arrière au-dessous de l'angle inférieur de l'omplate, a survéen. On pratiqua six saignées du bras et on fit plusame applications de sangenes dans les quatre ou cinq premiers jours, et, noutre, ou priva le malade presque complètement de boissous, ne maccordant qu'une potion contenant quatre onces d'eau distillée de les vingt-quatre heures.

M. Gensoul regarde cette privation de boisson comme très-imprente pour s'opposer à une trop grande circulation; il pense qu'eller rait également très-utile dans le traitement des lésions des gross artères, de l'hémoptysie, etc. La guérison était parfaite le treub deuxième jour.

Parmi les malades présentant des places de l'abdomen, l'un, qui sest un anus e nue nature, succemba le 35 ° jour

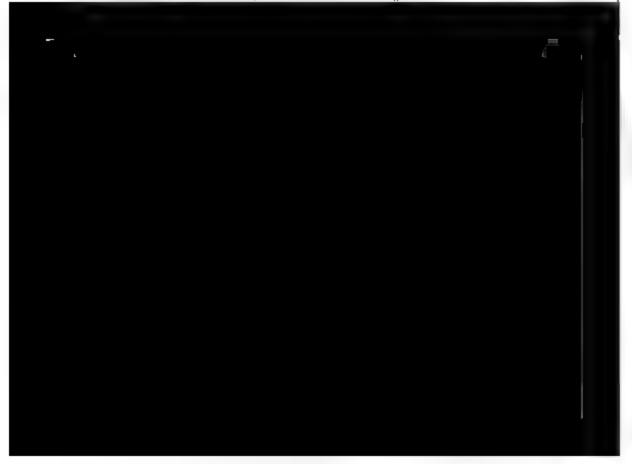

du cadavre sit reconnaître que la veine blessée était la sémorale. L'auteur pense que, toutes les sois que ce vaisseau est ouvert au-dessus du point où naît la saphène, le malade est exposé à mourir d'hémorrhagie, ou de gangrène quand on exerce la compression. Il pense que la suture de la veine déterminant toujours une inslâmmation mortelle, il faut recourir à la ligature de l'artère crurale ou iliaque externe, parce que cette ligature ralentit la circulation et arrête l'hémorrhagie.

Le nombre total des blessés a été de 254, sur lesquels 54 ont succombé.

Vaccination. — M. Girardin fait un rapport sur l'état des vaccinations en France pendant l'année 1831. Il résulte des renseignemens qui lui ont été fournis que le nombre des vaccinations a diminué progressivement depuis 1827.

# Académie royale des Sciences.

Séance du 4 mars. — Extraction de la farine contenue dans le son.

M. le docteur Herpin adresse un mémoire intitulé: Recherches économiques sur le son ou l'écorce du froment et des autres graines. L'auteur conclut des expériences auxquelles il s'est livré; 1° que l'enveloppe ou la partie corticale du blé forme à peine un vingtième du poids du grain; 2° que néanmoins par les bons procédés ordinaires de mouture, le blé produit le quart de son poids en sons ou issues; 3.° qu'on laisse aujourd'hui plus de 75 o 1° de substance nutritive dans le son; 4.° qu'au moyen d'un simple lavage, on peut retirer des sons la moitié de leur poids de farine de première qualité, de gruau et d'autres substances nutritives; 5.° enfin que l'on peut ainsi retirer du blé au moins 15 o 1° de pain de plus que ce que l'on en obtient aujourd'hui, c'est-à dire qu'avec la même quantité de grains que l'on consomme en France, on peut obtenir plus de trois millions de kilogrammes de bon pain par jour.

Fécule soluble. — MM. Payen et Persoz annoncent qu'en examinant la réaction d'une proportion très-petite des produits solubles de la germination sur la fécule, ils ont observé une séparation nette entre la substance intérieure et les tégumens. Ces derniers sont très-facilement éliminés et entrainent avec eux le principe du goût désagréable qui caractérise certaines fécules; par cette ablation on obtient à nu la substance nutritive unie avec une petite portion de sucre. La dextrine, ou fécule dont les grains sont dépouillés de leur enveloppe, et le sucre, faciles à séparer, offrent ensemble et isolément une saveur agréable et des propriétés très-intéressantes qui permettront de l'employer dans les arts et dans les préparations pharmacentiques. L'ab-

muniquer a une commission de l'Academie, un procédé simple dispendieux, de conserver une pièce anatomique ou même un entier. Ce procédé, assure son auteur, n'altère ni la forme, ni sistance des chairs, et permettra de disséquer dans toutes les M. Gannal laisse aux commissaires la faculté de rendre son public, s'ils le jugent convenable.

Séance du 11 mars. — On procède à l'élection des membres composer la commission qui examinera les mémoires adressés démie pour le prix de médecine Monthyon. Le résultat du désigne MM. Serres, Duméril, Magendie, Dupuytren, Flourens, Larrey, Boyer et de Blainville.

Séance du 11 mars. — M. Astley Cooper, baronet, est élu me correspondant de l'Académie, dans la section de médecine et rurgie, en remplacement de M. Delpech.

M. Boussingault lit un mémoire sur la température des eaux tiles de la Cordillière des Andes L'explication proposée par Lapla la chaleur des eaux minérales, est confirmée par une foule d'observés sur divers points de la Cordillière. M. Boussingault a marquer que dans la chaîne du littoral de Vénézuéla, la testure de ces eaux est d'autant moindre que leur hauteur abeliques grande. Par exemple, l'eau chaude de Las Trincheras, prorto-Caballo, qui est presque au niveau de la mer, offre une trature de 97.º centigrades; celle de la source de Mariara, éle 476 mètres, n'est que de 64.º, et enfin celle de la source de Outuée à 702 mètres d'élévation, n'est que de 44.º 5°. Cependam le terrain trachytique, surtout dans le voisinage des volcan n'observe plus cette régularité dans le décroissement de la tenture des eaux thermales. Il paraît que, dans cette circulture.

cans, et rechercher particulièrement si les gaz qu'elles contiennent sont les mêmes que ceux qu'on trouve dans les cratères. S'il en était ainsi, ce serait une forte raison pour supposer que les eaux thermales ont été en contact avec les matières qui existent dans les foyers volcaniques, et la détermination des substances salines dissoutes dans les eaux minérales acquerrait un nouveau degré d'intérêt, puisque ces sels doivent être considérés comme des produits solubles existant ou se formant dans l'intérieur des volcans.

D'après ces considérations, l'auteur a entrepris l'analyse des eaux thermales qu'il a rencontrées dans ses voyages. Il résulte de ses recherches, que les gaz qui existent dans les eaux thermales voisines des volcans, sont de même nature que ceux qui se rencontrent dans les cratères de ces volcans, savoir : de l'acide carbonique et du gaz acide hydrosulfurique. D'où M. Boussingault conclut, qu'il est probable que les eaux chaudes du terrain trachytique de l'équateur doivent leur température aux feux souterrains, et qu'il est tout naturel de penser que les sels dissous ou entraînés par ces eaux proviennent de l'intérieur des volcans.

Le mémoire de M. Boussingault est terminé par des recherches sur la question de savoir, si la température des eaux thermales des Cordillières est sujette à varier. Les résultats de ses observations donnent une solution affirmative. En 1800, M. de Humboldt trouva la température de la source de Mariara de 59°, 3; en 1823 elle était, d'après les observations de MM. Boussingault et Rivero, de 64°. Cette différence de 5° 3 ne peut être attribuée à une erreur d'instrument; car les observations thermométriques, que ces deux voyageurs ont faites à Guayra et à Caracas, s'accordent parfaitement avec celles de M. de Humboldt. D'un autre côté, les recherches qu'ils ont faites sur la température des eaux de Las Trincheras, viennent encore à l'appui de cette opinion. Les eaux de cette source sortent de deux petits bassins placés l'un à côté de l'autre, et creusés dans le granit. Le plus grand a une capacité d'environ deux pieds cubes. M. de Humboldt donne 90°, 2 pour la température des eaux de Las Trincheras. Vingt-trois ans plus tard, MM. Boussingault et Rivero ont constaté que la température de l'un des bassins était de 92°, 2, et celle de l'autre de 97°. Ces observations, comme celles de M. de Humboldt, ont été faites au mois de février. Ainsi, dans l'espace de 23 ans, il semble que la température des sources de Mariara et de Las Trincheras s'est élevée de plusieurs degrés. Le rapporteur fait remarquer que, pendant l'intervalle qui sépare les observations de M. de Humboldt de celles de M. Boussin, gault, tout le littoral de Vénézuéla a été ébranlé par le grand tremblement de terre du 26 mars 1812, qui détruisit la ville de Caraças, et plusieurs de celles qui sont situées dans la Cordillière orientale,

# VARIETĖS.

Notices historiques sur Scarpa et Paletta; par le docteur Oll d'Angers.

Dans l'année qui vient de s'écouler, la France n'est pas la sention qui ait eu à déplorer la perte de savans célèbres. L'Italie au à vu succomber plusieurs, et deux entre autres, Scarpa et Padont les noms vivront dans la science; l'un, que ses travaux impébles ont placé au premier rang des anatomistes et des illustration la chirurgie moderne; l'autre, doué d'un génie moins supérieur, également riche de connaissances positives, occupe une place de guée parmi les hommes qui ont contribué aux progrès de l'anator de la médecine et de la chirurgie. Je vais tracer ici une esquisse re de la vie de chacun d'eux, sur laquelle MM. Chiappa (1), Maune Genève (2), et Ferrario (3), ont déjà publié des notices détaillés

#### SCARPA.

Antoine Scarra, né en 1748, au village de La Motte, dans le Printe ses études à l'université de Padoue, où le célèbre Morgagni fut premier maître. Doué d'une aptitude remarquable pour l'anate Scarpa acquit rapidement des connaissances précises et étendues la science de l'organisation, et à 22 ans il occupait la chaire d'anate de l'université de Modène : c'est là qu'il composa son premier ouve

(1) Vou Annali uniumenti di Med No da Adama

résultat de ses recherches sur la structure de l'oreille interne. Les instans de loisir qu'il dérobait à l'enseignement public, et au service de l'hôpital militaire dont le Grand-Duc l'avait nommé chirurgien en chef, il les consacrait aux travaux anatomiques; en 1779 il fit paraître ses observations sur la structure des ganglions et des plexus nerveux. Peu de temps après, il entreprit un voyage en France et à Londres, qui fut l'origine de ses relations avec Vicq-d'Azyr, Pott et J. Hunter. C'est à la rencontre qu'il sit de Brambilla, à Paris, qu'il dut les offres honorables que lui sit l'empereur Joseph II, pour la chaire d'anatonie de l'université de Pavie. Scarpa n'écoutant que les sentimens de reconnaissance qu'il croyait devoir au Duc de Modène, n'accepta qu'après y avoir été invité par le Duc lui-même. Son installation eut lieu en 1783, et il prononça à cette occasion un discours remarquable sur les moyens de perfectionner l'étude de l'anatomie. De cette époque jusqu'à la fin du XVIII. e siècle, datent toutes les autres recherches de Scarpa sur la physiologie et l'anatomie des organes de l'ouïe et de l'odorat, sur les nerfs du cœur, sur la structure du tissu osseux, etc.

Par ces travaux importans, Scarpa s'était inscrit au nombre des premiers anatomistes du XVIII. siècle; dès le commencement du XIX., ses écrits et ses observations pratiques le désignaient déjà parmi les chirurgiens renommés de notre époque. Ainsi, il devenait lui même un exemple de cette vérité qu'il avait signalée dans son éloge de Carcano Leone, quand il disait: « L'histoire de la chirurgie nous fournit une utile leçon, en montrant que les chirurgiens dont le nom est devenu célèbre, ont toujours eu auparavant la réputation d'excellens anatomistes. » Il signala son entrée dans cette nouvelle carrière, par la publimation de son Traité des maladies des yeux, ouvrage remarquable qui fut traduit dans toutes les langues de l'Europe, et qui devint classique à la fois en Italie, en France et en Angleterre. Peu de temps après parut son mémoire sur les pieds-bots, qu'on peut considérer à juste titre comme un modèle de l'application des moyens mécaniques, dans le traitement de cette difformité. La société de médecine de Paris avait mis au concours, pour l'année 1798, la solution des questions les plus importantes de l'histoire anatomique et chirurgicale de l'Anévrysme. Scarpa, déjà riche d'observations nombreuses sur ce sujet, entreprit d'y répondre; mais le temps ne lui ayant pas permis de terminer assez promptement son travail, il ne l'acheva et le sit paraître que plusieurs années après : quoi qu'il en soit, la société de médecine de Paris doit se glorisser de l'avoir provoqué. Cet ouvrage, et celui qu'il publia plus tard sur les hernies, sont les plus beaux titres de gloire de Scarpa. C'est là que cet auteur célèbre a montré toute la supériorité de son talent comme observateur et comme praticien. Les préceptes qu'il a établis resteront dans la science; chaque jour, l'expérience en justifie l'exactitude.

En 1813, Scarpa cessa de se livrer à l'enseignement; il fut alors nommé professeur émérite d'anatomie, de clinique et d'opérations chirurgicales, et en 1814, directeur de la Faculté de médecine de Paris. La plan d'études qu'ou avait arrêté pour cette école, ne répondait pas aux besoins de la science; il n'était pas à la hauteur de nes connaimances actuelles et l'exécution en était impossible sous plusieurs rapparts. Scarps soumit au gouvernement des réflexions pleines de sageur et d'énergie, pour qu'on apportêt des modifications nécessaires à ce réglement quiversitaire. Ses observations répétées restant sans répons il donna sa démission : elle fut acceptée, mais l'autorité ne nomme personne à sa piace. Dès-lors Scarpa, quoique retiré de la pratique, se coma de s'occuper d'une science à laquelle il avait fait faire tant de progrès. C'est depuis cette époque qu'il a composé ses Mémoires sur la taille laterale avec le gorgeret d'Hawkins qu'il avait modifié, sur la taille hypogastrique, sur la taille recto-vésicale contre laquelle il s'est élevé avec ferce, et qui fut l'objet de sa controverse savante avec Vacca Berlinghieri, sur le squirrhe et le cancer, sur l'hydrocèle de cordon spermatique, sur l'ascite qui complique la grossesse, et su h manière de pratiquer alors la paracentèse. Auteur de la ligature tesporaire des artères, au moyen d'un cylindre de toile qui aplatimit le vaisseau, il l'a toujours appliquée d'après la méthode oubliée d'And renouvellée et perfectionnée par Hunter: ce mode opératoire a à l'objet de plusieurs mémoires, et le sujet d'expériences nombreuses at les animaux vivans. Il a fait connaître, sous le nom d'anévryame par anastomose, une dilatation anévrysmatique des artères des os, qui et toujours accompagnée de la destruction du tissu osseux. Enfin, la ataracte, la pupille artificielle, la hornie du périnée, les névelle cubito-digitales, les nerfs ganglionnaires et rachidiens, etc., etc., for ment la matière d'autant de mémoires intéressans qu'il publia dans es

maître, qui a tant éclairé la science des maladies par l'anatomie pathologique, il porta le même flambeau dans l'étude de la chirurgie. Qui ne connaît ses recherches sur le mécanisme de la formation des hernies, sur les rapports du sac avec les vaisseaux qui l'avoisiment; ses préceptes sur le débride nent de l'anneau; ses observations sur le développement de l'infundibulum et de l'éperon intestinal, qui forment la base des travaux entrepris pour la cure des anus contre-nature; ses remarques sur la nature et la formation des anévrysmes, etc.

Scarpa joignait à son habileté, comme anatomiste, un talent remarquable comme dessinateur; aussi les planches magnifiques qui accompagnent tous ses ouvrages, font en quelque sorte assister à ses démonstrations. Albinus, créateur de l'iconographie anatomique, avait eu le rare bonheur de rencontrer dans le fameux Wandelaer, un graveur qui copia ses dessins d'une manière supérieure. Scarpa fut secondé dans ses travaux avec non moins de succès et de talent, par le burin d'Anderloni, dont le nom reste désormais associé avec honneur à toutes les publications du célèbre chirurgien de Pavie.

Scarpa avait une voix sonore et animée; il présentait ses idées avec un ordre et une méthode remarquables; son discours était à la fois rempli de clarté et d'élégance; son éloquence entraînante captivait toute l'attention de ses nombreux auditeurs. Ensin, pour joindre les exemples aux préceptes, il avait enrichi d'un grand nombre de préparations le musée anatomique de Pavie.

Scarpa était d'une taille avantageuse, ses manières avaient une certaine austérité, tempérée par une amabilité et une douceur pleines de charmes. Passionné pour les beaux-arts, et surtout pour la peinture, il avait rassemblé à grands frais, une magnifique collection de tableaux originaux de toutes les écoles d'Italie: il a même écrit plusieurs lettres sur ce sujet, et sur divers objets d'antiquités. Il s'occupa beaucoup aussi d'agriculture; il a inventé et mis en pratique des méthodes nouvelles de culture, qui, depuis, ont été adoptées, et appliquées avec succès.

Scarpa est mort le 30 octobre 1832, âgé de 84 ans, après plusieurs années de souffrances dues à une inflammation chronique de la vessie et à une néphrite calculeuse (1). Napoléon, qui savait honorer le vrai mérite, avait nommé Scarpa successivement chevalier de la Couronne de fer, et membre de la Légion-d'honneur. L'Institut de France le comptait au nombre de ses associés étrangers, et il était membre de la plupart des Sociétés savantes de l'Europe. Voici la liste des ouvrages qu'il a publiés:

<sup>(1)</sup> Le docteur C. Beolchini a publié l'histoire de la maladie et les détails de l'autopsie de Scarpa, dans les Annali univ. di Med., N.º de janvier 1833, p. 211.

1700 , 111-4.-

De nervo spinali ad octavum cerebri accessorio Commentarius. Vi 1788, inséré dans les actes de l'Académie médico-chirurgies Vienne, tom. I.

Anatomicæ disquisitiones de auditu et olfactu. Pavie, 1790, gr. Tabulæ nevrologicæ ad illustrandam historiam cardiacorum nervonni nervorum cerebri, glossopharyngei et pharyngei ex octambri. Pavie, 1794, gr. in-fol.

De penitiori ossium structurd Commentarius. Leipsick, 1799, réimprimé en France par Léveillé avec le Mémoire sur les pied sous ce titre: Mémoires de physiologie et de chirurgie pratiquis, 1804, in-8.º fig. Scarpa a donné une nouvelle édition de so vail sous ce titre:

De anatomid et pathologid ossium commentarii. Pavie, 1827, in-Les Mémoires de la Société italienne qui résidait alors à Vérone tiennent (tom. II, part. 11), des recherches de Scarpa su cas d'hermaphrodisme de quadrupède, sous ce titre : Sop toro-vacca.

Saggio di osservazioni e di esperienze sulle principali malattico occhi. Pavie, 1801, in-4°. Cet ouvrage a en successivement cir tions, dont la dernière parut sous le titre suivant : Trattate principali malattie degli occhi. Pavie, 1816, in-8.° 2 vol. fig.

Trad. française par Léveillé. Paris, 1802, 2 vol. in-8.°; ibid. 2 vol. in-8.°; ibid. par MM. Bellanger et Bousquet, Paris, 2 vol. in-8.° fig.; ibid. par MM. Bégin et Fournier-Pescay, 1821, 2 vol. in-8.° fig.

Sull' Aneurisma: riflessioni ed osservazioni anatomico-chievroic

est entièrement neuf. J'ai traduit ces additions sous le titre de : Supplément au traité pratique des hernies; etc. haris, 1823, in-8.º avec atlas in-fol.

Elogio storico di Giambattista Carcano Leone. Milan, 1813, in-4.º Note sur la taille transversale ou bilaterale. Insérée dans les Archives gén. de méd., tom. X, pag. 269.

Scarpa a publié successivement un grand nombre de mémoires; ne connaissant pas l'épeque précise de la publication de chacun d'eux, je ne les indiquerai pas à part. Voici la collection dans laquelle ils ont tous été réunis:

Opuscoli di chirurgia. Pavie, 1825 à 1832, 3 vol. in-4.º fig.

Le tome I.er contient : Mém. sur le squirrhe et le cancer. Trad. dans les Archives gén. de méd., tom. X, pag. 877.

Mém. sur le gorgeret tranchant d'Hawkins. — Sur la lithotomie. — Sur la taille hypogastrique. — Sur la taille recto-vésicale. (J'ai publié tous ces mémoires réunis sous le titre suivant :

Traité de l'opévation de la taille,, etc. Paris, 1826, in-8.º fig.

Mem. sur l'hydrocèle du cordon spermatique. Trad. dans les Archives gen. de méd., tom. IV, pag. 131.

Mém. sur un nouveau procédé de paracentèse dans l'ascite compliquant la grossesse. Trad. dans les Mélanges de la méd. étrangère, tom. I, et par extrait dans les Archives gén. de méd., tom. VI, pag. 178.

Le tome II renferme : Mém. sur la hernie du périnée. Trad. dans les Archives gén. de méd., tom. I, pag. 50; et inséré dans le Supplément au traité pratique des hernies.

Mém. sur la ligature des principales artères des membres. Trad. dans les Archives gén. de méd., tom. II, pag. 82 et 245.

Appendice au traité de l'anévrysme. J'ai traduit et publié à part cet appendice sous ce titre: Additions au traité de l'anévrysme. Paris, 1822, in-8.º pp. iij-40.

Lettre au prof. Maunoir sur la cataracte et la pupille artificielle.

Obs. sur quelques cas rares de chirurgie. Trad. dans les Archives gén. de méd., tom. XII, pag. 112.

Obs. sur un anévrysme de l'artère de l'aorte avec érosion de la première côte et du sternum.

Le tome III contient: Obs. et réflexions sur la névralgie cubito-digitale. De gangliis nervorum, deque origine et essentid nervi intercostalis. De gangliis, deque utriusque ordinis nervorum per universum corpus distributione. Un extrait de ces deux lettres est inséré dans les Archives gén. de méd., tom. XXIX, pag. 259.

Examen comparatif du système artériel des deux membres après la ligature de la poplitée d'un côté. Trad. dans les Archives gén. de méd. tom. XVIII, pag. 66.

Mém. sur l'insuffisance apparente de la ligature temporaire dans l'ané-

vrysme. Trad. dens les Archwes gen. de méd., tom. XXII, pag. 5:6. Mém. sur l'anévrysme par anastomose. Trad. dans les Archives gén. de méd., tom. XXIII, pag. 535; et tom. XXIV, pag. 10v. Cure d'une déviation de l'articulation du genou.

#### PALETTA.

JEAN-BAPMETE-PARETTA naquit en 1747, à Monfocrettene, village de la vallée d'Ossola , dans les États Sardes. Il fit ses premières études à Briga, et vint ensuite à Milan suivre les cours d'anatomie, de médecine et de chirurgie, de Patrini, de Gallardi et de Moscati; ses succis Papides et son zèle sontenu lui valurent bientôt la place d'élève persionné du grand hôpital de Milan, Il postédait déjà des connaiments chirurgicales approfondies, quand il se rendit à Padoue pour assister aux leçons du célébre Morgagni, et prendre dans cette muiversité le grade de docteur en médecine. Des cette époque, la réputation de la letta était commencée, et Marie-Thérèse voulut alors le nommeré h chaire d'anatomie de l'université qu'elle se proposait de fosée à Mantone; mais l'amour de son pays lui fit refuser cette place hoomble, et il revint à Milan, en 1774 : il était âgé de 26 ans. Il se liv des lors avec une nouvelle ardeur à l'anatomie pathologique et in chirurgie, et en 1778, il alla se faire recevoir docteur en chirurgia l'université de Pavie. De retour à Milan, Paletta y occupa successive ment la place de chirurgien-adjoint, de chirurgien ordinaire, de de monstrateur d'anatomie, et de professeur de clinique chirargieth. enfin en 1787, il fut nommé chirurgien en chef du grand hôpital à Milan, où les leçons, comme la renommée du professeur, donnérent i l'Université l'éclat dont elle a brillé si long-temps.

Les conts de Paletta sont aussi remarquables par l'érudition que w



2.º Saggio di sperienze sul sangue umano caldo; 3.º Osservazioni anatomico-patologiche sulla cifosi paralytica. Milan, 1785, in-4.º fig.

Splenitis phlegmenodes, ossia vera infiammazione della milza. Inséré dans le Scelta d'opusculi di Milano. Milan, 1784, tom. III, pag. 331.

Trismus a mercurio; ossia impossibilità di abbassamento della mascella inferiore sopraggiunta alle frizioni mercuriali. Ibidem, 1787, tom. II, pag. 404...

De structuré uteri. Leyde, 1788, in-8.º Publié par Sandifort.

Osservazioni di chirurgia pratica, intorno al seguenti punti: 1.º della lisotomia celsiana; 2.º dell' ernia vaginale; 3.º dell' idrocele delle donne; 4.º della cura del polipo uterino. Insérées dans les Memorie dell' Istituto Italiano. Tom. I, part. I, pag. 86 et suiv.

Del parto del braccio. Ibidem, tom. II, pag. 361, 9 avril 1808.

Della vescichetta ombellicale, e suoi usi nel feto. Ibidem.

Exercitationes pathologica. Milan, 1820, in-4.º 2 vol.

Di alcune singolari fratture delle ossa. Milan, 1824, in-4.º fig.

On trouve dans les Annali universali di medicina compilati dal dott. Annibal Omodei, les mémoires suivans:

Dello spasmo facciale. Vol. 24, fascicule 70, pp. 51.

Storia di una matrice amputata. Ibidem, p. 43.

Sul morso della vipera. Vol. 25, fasc. 74, p. 187, an. 1823.

Osservazioni intorno ad un glossocele, o procidenza di lingua. Ibid. pag. 194.

Storia di una sifisiontomia. Ibid. p. 218.

Sullo sclerom a ed induramento del tessuto cellulare nei neonati. Vol. 28, fasc. 82, p. 5. Ce mémoire est traduit en français dans les Archives gén. de méd., tom. V et IX.

Sullo stesso argomento. Memoria II. Vol. 35, fasc. 103-104, p. 17.

Rapporto all I. R. Istituto di Milano sulla china bicolorata. Vol. 33, fasc. 99, p. 297, an. 1827.

Sulle varici. Vol. 46, fasc. 136, p. 74, an. 1828.

Paletta a traduit en italien l'ouvrage de Rosen sur les maladies des enfans, et celui de Brüninghausen sur le traitement de la fracture du col du fémur.

## BIBLIOGRAPHIE.

Dictionnaire de Médecine, ou Répertoire général des Sciences médicales, considérées sous le rapport théorique et pratique; par MM. Adelou, Béclard, Bérard, Biett, Blache, Breschet, Calheil, Cazenave, Chonel, H. Cloquet, J. Cloquet, Coutanceau, Dalmas, Dance, Désormeaux, Déreimeris, P. Dubois, Ferrus, Georget, Gerdy, Guersent, Itard, Lagueru, Lambré-Beauvais, Marc, Marjolin, Murat, Ollivier, Orfila, Oudet, Pelletier, Raige-Delorne, Reynaud, Richard, Rochoux, Rostan, Roux, Rullier, Soubeiran, Trousseau, Velpeau, Villermé.

2.º édition, entièrement refondue et considérablement augmentée-Tome 11. me AIG-ANEN. Paris, 1833. Chez Béchet jeune.

Un laps de temps assez considérable s'est écoulé depuis la publication du premier volume de cet ouvrage, et nous blamerions les auteurs d'un aussi long retard, si nous ne savions que des circonstances tout-àfait indépendantes de leur volonté en sont la cause, et au nombre de ces circonstances figure en première ligne l'épidémie qui a ravagé la capitale. Les auteurs, en effet, la plupart praticiens très-répandus, ont été obligés de donner aux malades, dont le nombre était si considérable, le temps qu'ils devaient consacrer à la composition des articles dont ils étaient chargés.

Le second volume du Dictionnaire de médecine, considéré dans son ensemble, n'est pas inférieur au premier; les auteurs ont continué à refondre et à compléter les divers articles qui le composent, et le soin qu'ils ont mis à ce travail fait que cette seconde édition doit être plutôt considérée comme un ouvrage nouveau que comme une réimpression.

L'article aimant dû à M. Trousseau contient, dans un espace de quelques pages, tout ce que l'on sait de positif sur ce corps singulier. L'auteur fait d'abord connaître les propriétés physiques des aimans; il examine ensuite leurs essets physiologiques et thérapeutiques, la manière de les appliquer et les cas où leur emploi est indiqué. Il pense que c'est surtout dans les névroses, telles que l'angine de poitrine, les dyspnées nerveuses, etc., dans les névralgies et dans certains cas de rhumatismes qu'on pent espérer de retirer quelques avantages de l'application de ce moyen qu'il regarde d'ailleurs comme très-insidèle et qu'on ne doit mettre en usage que lorsqu'on a vu échouer tous ceux qui réussissent ordinairement. Il rapporte plusieurs observations de maladies nerveuses dans lesquelles il a vu l'application de plaques

\

aimantées produire un soulagement très-marqué, mais de peu de durée.

L'aine, considérée sous le rapport anatomique et pathologique, a été traitée par M. Bérard. L'auteur fait justement remarquer que l'aine ne peut être bornée à la ligne fictive mesurée par le ligament de l'allope. Il y comprend et décrit les régions abdominale et crurale voisines. Le lecteur trouvera plus de précision que dans tout autre ouvrage d'anatomie sur les dispositions de l'anneau crural, et sur le trajet suivi par viscères dans les hernies fémorales. Les tumeurs de l'aine, les causes d'erreur dans leur diagnostic y sont présentées avec netteté et une érudition de bon goût.

Nous avons à peu-près les mêmes éloges à donner à l'article misselle (anatomie). C'est M. Velpeau qui a composé l'article aisselle (padro-logic). Les tumeurs formées par les anévrysmes, les déplacemens de la tête de l'humérus, etc., ont dû être renvoyés à d'antres articles; mais on trouvera des détails vraiment pratiques d'antres articles; mais on trouvera des détails vraiment pratiques d'antres tomie pathologique et chirurgicale dans la description des inflammations profondes et des abcès de cette région. L'importance des feuillets aponévrotiques sur les directions diverses que prend le pus, dans les abcès inter-musculaires, y est bien appréciée et a conduit M. Velpeau à des préceptes sages sur l'époque de l'ouverture de ces abcès. Je regrette que l'espace ne me permette pas de signaler les détails relatifs aux tumeurs de l'aisselle que le lecteur trouvera dans cet article.

L'article air atmosphérique a subi d'importantes modifications. Après une exposition rapide et claire des propriétés physiques et chimiques de l'air due à M. Orfila, M. Ollivier, d'Angers, a traité de l'air atmosphérique, sous le rapport de ses effets sur l'organisme. Une partie toute nouvelle se fait remarquer dans son travail, c'est celle qui a rapport à l'introduction accidentelle de l'air dans les vaisseaux sanguins et surtout dans les veines. Ce sujet, d'un haut intérêt dans la pratique chirurgicale, a reçu tous les développemens que l'état actuel de nos connaissances permettait de lui donner. En traitant de l'action de l'air sur les membranes séreuses splanchiques et sur les membranes synoviales, M. Ollivier a démontré, d'après les expériences de plusieurs physiologistes modernes, tels que Nysten, Physick, de Phythelphie, Knox Finley, Astley Cooper et surtout John Davy, 400 For avait beaucoup exagéré les inconvéniens de l'introduction de l'es tous ces cavités; en esset, ces expérimentateurs ont reconnu que i me mjecté dans l'intérieur des membranes séreuses, la plèvre, par exemple est tantôt absorbé en totalité, tantôt ne l'est qu'en parter april soir son journé quelquefois plusieurs jours dans la cavité de come montre que et que, dans aucun cas, on n'observe pas ensuite la mavindire de com l'in quemment dans les plaier pénétrantes des services comme luis ser

attribués non à l'introduction et au contact de l'air, mais à des circusstances particulières qui accompagnent ces lésions. On devra desc modifier les opinions encore admises aujourd'hui par la majorité des praticiens, et ne pas craindre de pratiquer de larges ouvertures pour l'évacuation du spus accumulé dans les cavités séreuses et synoviales, lorsque d'ailleurs on en aura reconnu la nécessité.

Albinos a été traité par M. Breschet. Cet article contient de trabonnes choses, mais nous y auriens désiré plus de concision et sutout plus de précision dans l'exposition des faits. Il nous semble encore que l'examen des individus qui présentent cette aucunalie organique chez les animaux pouvait fournir des données précieuses pour l'étude de l'albinie chez l'homme.

Un nouveau collaborateur a été chargé de l'article aliénés. M. Calmeil a traité ce sujet important d'une manière extrêmement remiquable. Il présente d'abord des considérations médico-légales sur le aliénés; il examine la législation actuelle relativement à la séquetetion, et combat victorieusement les attaques qui out été dirigées cotre elle dans ces derniers temps, sous prétexte qu'elle était attenttoire à la liberté individuelle. Il fait voir que, quoique le Car n'autorise nulle part formellement l'isolement des fous non interdit. donne cependant à l'autorité administrative le droit de les faire entmer, même avant que l'interdiction soit prononcée , puisque les artich 475 et 479 rendent passibles d'une punition ceux qui ont laissé direguer des fous ou des furieux. Relativement à la liberté individuelle, à pense que dans l'état actuel des choses, il est presque impossible qu'ut attentat veritable soit commis au moment où l'on procède à la sequertration d'un aliéné, en raison des mesures très-sages que l'autorité : prises pour être convenablement éclairée sur l'état véritable de l'individu qu'on isole de la soriété.



L'article alimens, de M. Rostan, a été complètément refondu. L'auteur y a exposé tout ce que la science fournit de notions positives et de considérations intéressantes sur les différentes sortes d'alimens propres à l'homme et sur les effets physiologiques des diverses alimentations. Ce travail nous a paru très-complet.

On doit à M. Trousseau les articles alcohol, aloës, alun, amandes amères, ammoniaque et composés ammoniacaux, considérés sous le rapport thérapeutique. L'auteur décrit d'abord l'action physiologique de ces diverses substances, puis il passe à l'examen de leur emploi thérapeutique. Ces articles seront lus avec fruit par les praticiens, qui y trouveront tout ce que les progrès récens de la science ont appris de certain sur ces différens sujets. M. Trousseau a surtout insisté sur l'emploi de l'alun comme topique dans les inflammations, et il passe en revue les travaux de M. Bretonneau sur ce point.

L'article amaurose, de M. Marjolin, a été refait presqu'en entier. Dans la première édition du Dictionnaire on cherchait envain une description technique de cette maladie. Cette lacune, presqu'incompréhensible de la part d'un chirurgien aussi exact que M. Marjolin, a été réparée, et maintenant le sujet est traité beaucoup plus complètement que dans aucun de nos meilleurs ouvrages de chirurgie modernes. L'auteur a enrichi son article des recherches des auteurs allemands. Il contient aussi une juste et sévère appréciation des distinctions établies par ces auteurs entre les diverses espèces d'amauroses; en un mot on peut dire que cet article est éminemment pratique, comme on devait l'attendre de ce judicieux professeur.

M. Paul Dubois a revu ou plutôt refait l'article aménorrhée de Desormeaux. Nous croyons devoir reprocher au nouveau collaborateur de n'avoir pas fait disparaître de l'ancien article ce qu'il avait de trop scholastique; et s'il y a inséré des détails pratiques excellens, nous regrettons qu'il l'ait fait dans un style un peu dissus et trop apprêté, peut-être.

C'est surtout sous le rapport pratique que se recommande l'article Amputation, de M. le professeur J. Cloquet. Cependant au milieu de faits intéressans et de sages préceptes, nous avons à règretter que ce savant chirurgien ait passé un peu légèrement sur les questions toutes vitales de chirurgie. Afin de préciser nos remarques, nons dirons qu'à l'occasion des fractures, comme indication de l'amputation, il fallait signaler l'importance d'une plaie, quelqu'étroite qu'elle puisse être, pourvu qu'elle soit faite par l'un des fragmens, ou qu'elle communique avec le foyer sanguin dans lequel ils plongent, non pas que, dans ce cas, on doive amputer d'emblée, mais parce que souvent alors l'amputation consécutive devient nécessaire. N'est-ce pas d'un chirurgien aussi éclairé que M. Cloquet, que l'on doit attendre des conseils positifs sur la question des amputations de convenance, et doit-il dire

qu'il ne se sent pas le courage d'établir le précepte qu'il faut ou non amputer dans ces cas, lorsqu'il vient d'avancer que le plus grand nombre des amputations de complaisance ont une issue funeste. Il est clair, d'après cette assertion, qu'il ne faut point amputer lorsque l'opération peut compromettre la vie du malade. Le chirurgien doit-il se borner alors à ne pas conseiller l'amputation?

Sans doute la gangrène sénile offre peu de chances de succès pour les suites de l'amputation, mais est-il sûr qu'il faille toujours attendre que la gangrène soit bornée? Nous croyons que l'expérience n'est plus d'accord avec ce précepte.

En appréciant la méthode du docteur Koch, qui consiste à ne point faire de ligatures et à comprimer l'artère principale, il est bon de faire remarquer que dans certaines régions, par exemple celle des métatarsiens, les ligatures sont souvent inutiles après l'extirpation d'un ou de plusieurs de ces os, comme le prouvent l'expérience de Moreau et celle de quelques modernes.

La torsion est, je le crois, jugée trop favorablement; l'un de ses avantages n'est pas toujours de mettre à l'abri de l'hémorrhagie secondaire, car cet accident a été mainte et mainte fois observé après la torsion. M. Velpeau y a à-peu-près renoncé.

Les caractères de l'écoulement sanguin après les amputations, la question du régime alimentaire, la valeur de la position demi-fléchie du moignon, de l'hémorrhagie fournie par les capillaires développés par l'irritation devaient être discutés avec détail. Les questions relatives à ces divers sujets sont omises, ou résolues, à ce qu'il nous semble, dans un sens opposé aux résultats actuels de l'expérience.

Malgré les imperfections que nous croyons voir dans l'article de M. J. Cloquet, il sera cependant consulté avec intérêt, et notamment en ce qui touche aux accidens consécutifs des amputations. Nous en dirons autant de ce qu'il a écrit sur la pathologie chirurgicale des amygdales.

Deux articles importans de M. Dézeimeris exciteront à un haut degré l'attention du lecteur, ce sont les articles bibliographiques sur les amputations et l'anatomie. Ils sont dignes en tout de la réputation de critique érudit et profond que s'est acquise leur auteur. Dans le premier, il relève et montre au doigt des erreurs historiques graves trop répandues de nos jours parmi les chirurgiens même les plus distingués. Dans le deuxième, annexé à l'article de Béclard, qui a été conservé en entier par respect pour ce savant professeur, M. Dezeimeris a fait une histoire de l'anatomie considérée relativement aux circonstances qui ont favorisé ou retardé le développement de cette science, aux hommes qui l'ont cultivée, aux changemens et aux progrès qu'on faits chacune des parties dont elle se compose. Cette histoire, encore abrégée, malgré l'étendue relative de l'article, est un résumé

lumineux, qui paraîtra trop court à ceux qui l'auront lue avec attention, et qui ne se contenteront pas, peur juger de sa convenance, de compter les feuillets. Une bibliographie méthodique, brève, si en mesure l'étendue du sujet, précieuse pour quiconque a le goût des études sérieuses et l'espoir de former une bibliothèque choisie, fait suite à l'article histoire de l'anatomie. Nous craindrions en développant notre pensée sur ces articles, qu'on ne nous accusat de partialité; mais nous invitons le lecteur, dans son intérêt, à les étudier, pour se faire une conviction: nous pouvons prédire qu'elle sera semblable à la nôtre.

L'article anatomie pathologique, dû à un nouveau collaborateur du Dictionnaire, M. Littré, nous a paru fort bien fait : il joint au mérite du fonds celui d'un style clair, ferme, et remarquable par le choix de l'expression. Cet article a encore été pour M. Dezeimeris l'occasion d'un nouveau résumé historique et bibliographique, qui nous paraît mériter les mêmes éloges que les articles précédens, éloges que nous croyons devoir adresser à tous les articles bibliographiques contenus dans ce volume.

Nous terminerons cette revue par l'article anencéphalie de M. Breschet, qui clôt ce second volume. Cet article a été entièrement refait par son auteur, et ne laisse aujourd'hui rien à désirer, et sous le rapport des faits et sous celui de la manière dont ils sont exposés. Dans un espace de quelques pages; l'auteur a trouvé moyen de présenter à ses lecteurs tout ce qu'il est important de savoir sur ce point intéressant de l'histoire des monstruosités humaines.

Nous faisons des vœux pour que les auteurs du Dictionnaire continuent de suivre, sans s'en écarter, la route qu'ils se sont ouverte, et surtout pour qu'ils abrègent, autant que possible. l'intervalle qui sépare la publication des volumes.

P. VAVASSEUR.

Nouveau système de déligation chirurgicale, ou Exposé de moyens simples et faciles de remplacer avec avantage les bandes et la charpie, de traiter les fractures sans attelles et sans obliger les blessés de garder le lit; de redresser les gibbosités sans lits mécaniques; de soulever les malades sans louleurs ni embarras; de mettre le traitement d'un grand nombre d'affections chirurgicales graves à la portée des masses, en l'absence des hommes de l'art, et de populariser la chirurgie dans les armées. Avec un grand nombre de figures, par Matthas! Mayor, docteur en médecine. Brochure. Un vol. in-8.º Chez J. Cherbuliez. 1832.

Je prie les lecteurs des Archives de croire que j'ai copié exactement le titre de l'ouyrage de M. Mayor. C'est donc une révolution complètes

mateur, un rénovateur, il doit s'attendre à exciter d'abord ce ment. Toutefois il est juste que je dise dès à présent que si M. ne m'a point complètement converti, suivant son expression, o système de déligation est pour lui une véritable religion, tout m'a amené à penser que les pansemens ordinaires sont susce d'amélioration et de plus de simplicité; il m'a fait comprendi tout que les appareils des fractures peuvent être très-avantage modifiés sous quelques rapports. M. Mayor rejette comme com ment inutiles, et souvent nuisibles, les bandes ordinaires des giens; il en admet tout au plus l'usage dans les cas où il faut sur les membres une compression circulaire plus ou moins « Elles sont, dit-il, sujettes à se relacher, à se corder, et à de plusieurs manières, de sorte que leur réapplication se rep trop souvent; on est obligé d'en avoir de longueur et de largeur rentes; notez encore l'ennui, je dirai presque l'impossibilité d rouler une bande avant de l'appliquer, quand on ne s'y e exercé; la difficulté de la laver et soigner, etc., etc. »

A ce moyen contentif généralement employé, et qui a bien, vrai, quelques inconvéniens lorsqu'il n'est pas dirigé par une habile, M. Mayor substitue depuis 28 ans qu'il est chirurgi l'hôpital de Lausanne, uue pièce d'appareil qu'il trouve partous simple mouchoir qu'il plie en carré long, en triangle ou en cra suivant l'application qu'il en veut faire. Suivant lui, « l'appli des mouchoirs est des plus factes; ils ne se relâchent ni se gent pas facilement; jamais ils ne se cordent; s'ils viennent à bleur réapplication a lieu à l'instant même avec la plus grand lité, puisqu'une seule circonvolution équivaut parfois à une mul de tours de bande, etc. »

choir au-devant du front, dirigez en deux les chefs vers la nuque où ils seront croisés; ramenez-les directement en avant, pour être de nouveau croisés sur la lèvre. Une épingle au croisé de la nuque et une vers chaque tempe, rendront le bandage immobile et suffisant.

« Le même mouchoir en triangle servira pour panser le moignon après l'amputation de la jambe. Sa base placée sous le membre à une distance convenable de l'extrémité du moignon, les deux chefs qui répondent à cette base sont ramenés et croisés sur le membre de la même manière que les deux chefs d'une bandelette de Scultet, puis on replie le troisième angle sur l'extrémité du moignon, qu'il embôtte exactement. On peut aussi commencer par replier ce dernier angle, et le fixer par ceux de la base, passés et croisés comme il vient d'être dit. »

C'est encore à l'aide des mouchoirs en cravate, placés en travers sous les membres fracturés, qu'on peut fixer des attelles, ou les fragmens eux-mêmes sans attelles, etc., etc. Il nous serait impossible de citer toutes les applications de cette méthode citées par M. Mayor: il faut avouer qu'il a combiné fort ingénieusement ce mode de déligation, et qu'avant d'en avoir fait usage, il semble difficile, d'après les descriptions de ses appareils et les figures qu'il en a donnés, de joindre autant de solidité à plus de simplicité d'exécution. Au reste, il supplie les chirurgiens de ne pas juger sans avoir expérimenté, et dès qu'il nous invite à l'expérience, c'est à ce juge suprême en pratique qu'il faut renvoyer l'appréciation de sa méthode.

M. Mayor, toujours dans le hut de rendre plus simple et plus expéditive la pratique de la chirurgie dans les camps, rejette aussi l'emploi de la charpie. A ses yeux elle n'a pas même le mérite d'absorber le pus, et le retient plus souvent qu'elle ne lui livre passage. Des linges fenêtrés, des compresses trempées dans de l'eau commune, composent tout son appareil de déligation après les plus grandes opérations. Il invoque à l'appui de ses opinions l'usage de l'appareil de Larrey et sa propre et longue expérience. Le coton cardé et la compression au moyen des bandelettes agglutinatives lui paraissent beaucoup plus économiques et plus convenables tous les fois qu'on désirera couvrir une plaie d'une substance molle et souple.

M. Mayor a un tel désir de voir populaires les modifications qu'il propose, qu'il se complaît d'une manière assez plaisante, il faut le dire, pour ceux qui ne partagent pas son enthousiasme, à supposer que les militaires de tous grades recevront, par un sorte d'enseignement mutuel, une éducation chirurgicale qui leur permettra de se secourir les uns les autres. Nous ne sommes pas tellement initiés à l'usage de sa méthode, que nous fassions consister, comme lui, l'exercice de la chirurgie dans son système de déligation; cependant nous ne nierons pas qu'il ne pût y avoir de l'avantage à la rendre familière dans les

déplacemens. Des mouchoirs pliés en cravates maintiennent sur chette les fragmens, et ne s'opposent pas cependant aux par des plaies, des foyers purulens qui peuvent compliquer la fra

M. Mayor a guéri ainsi les fractures les plus compliquées, et cation de cette méthode est si facile, que, d'après ses instructi personnes les plus étrangères à la chirurgie ont pu traiter et puérison complète des accidens analogues. Il l'applique aussi tement des déviations de la colonne vertébrale et des maladies ticulations. Il termine par faire connaître ce qu'il appelle u clinique, de son invention, qui n'est autre qu'un moyen trè de mouvoir les malades dans leur lit, et à volonté; enfin, un chapitre ou mémoire est consacré à quelques fragmens de clapopulaire, où il pose des préceptes sur les premiers soins à donne l'arrivée du chirurgien, dans les cas d'hémorrhagie, de plaies, tures, et pour le transport des blessés.

M. Mayor a fait un livre dont le titre indispose le lecteur commence à lire avec une prévention peu favorable, et qui se plaire à cause de la simplicité des méthodes et du succès, qui en a constamment suivi l'application. Il est à désirer que son soit lu et médité par les chirurgiens, et que leur expérience ce les heureux résultats obtenus par ce praticien.

S. LAUGH

Clinique médicale, suivie d'un Traité des maladies cancéreus J. B. CAYOL, ancien professeur de clinique médicale à la Facmédecine de Paris; avec cette épigraphe: Non minor est qu'am quærere parta tueri. — Paris, 1833, in-8. pp. L.624.

Tel est le titre d'un ouvrage dans lequel M. Cayol a cru

récente de M. Cayol indépendamment des circonstances qui l'ont motivée. M. Cayol s'annonce en réformateur ou plutôt en restaurateur de l'art. Nous laisserons au jury institué pour le concours le soin de juger de quelle valeur a été et pourra être pour l'enseignement la doctrine professée naguère dans la chaire de Clinique de la Faculté. Nous, nous discuterons cette doctrine en tant qu'elle est offerte à notre croyance, en tant qu'on cherche à l'imposer à la science par le raisonnement et l'observation. Tant que ces idées n'avaient été communiquées qu'à huis-clos à quelques auditeurs bénévoles, qu'elles n'avaient été rendues publiques que par la voix de quelques prosélytes plus remplis de bonnes intentions que de lumières, ou que par une polémique de M. Cayol lui-même, renfermée dans un journal qui, en fait de doctrines, ne forme pas une propagande bien dangereuse, on pouvait se dispenser de prendre part au combat. Tout en battant des mains aux attaques vives et souvent justes dirigées contre le chef de la doctrine physiologique, on ne pouvait guères être incertain sur le sort de la théorie que M. Cayol avait la prétention de substituer à celle-là. Tant d'autres prétentions sont affichées qui ne tirent pas à plus grande conséquence! Fier de ce silence que le dédain peut-être avait fait garder aux partisans des divers systèmes ou méthodes qui partagent les médecins, sier de quelques approbations intéressées ou sans importance, M. Cayol proclame hautement aujourd'hui son triomphe au milieu des décombres des édifices médicaux élevés dans ces derniers temps. Il a rassemblé dans un livre, assez singulièrement bigarré, les discussions et les preuves sur lesquelles il appuie sa doctrine. Voyons donc!

Ainsi que le dit M. Cayol lui-même, cet ouvrage ressemble peu, pour la forme et pour le fonds, à la plupart de ceux qu'on voit sortir actuellement de la presse médicale parisienne. On peut s'en convaincre par la simple énumération des objets qu'il renferme. Après une préface où l'auteur expose les raisons qui l'ont porté à adopter ce mode de publication, après une introduction qui n'est qu'une courte notice historique, pleine de partialité, sur la marche et l'état de la science dans ces derniers temps, il reproduit : le discours sur la force vitale médicatrice, prononcé par lui dans l'amphithéâtre de l'hôpital de la Charité, à l'ouverture de son cours de clinique, pour l'année scolaire 1827-1828; puis un travail du docteur Leth, intitulé: Considérations théoriques et pratiques sur la fièvre et l'inflammation, ouvrage qui a paru d'abord dans la Revue médicale, en plusieurs articles ou fragmens; un résumé de sa clinique pendant les étés de 1824 et de 1829; et enfin l'article du Dictionnaire des Sciences médicales, sur les maladies cancéreuses, auquel il a ajouté sous forme d'appendice, un résumé très-succinct des progrès de la thérapeutique sur ce sujet, résumé dont une grande partie est extraite de l'ouvrage de M. Récamier, sur le traitement du cancer par la compression. Cette dernière

partie occupe à elle seule plus de la moitié du volume. Ce qu'il y a de plus remarquable dans toute cette publication, c'est le talent de M. Cayol pour former un gros volume in-octavo avec les travaux d'autrui, et la souplesse d'esprit dont il fait preuve en s'emparant de l'article cancer du Dictionnaire des Sciences médicales, article dont le fonds appartient à Bayle. Il est vraiment curieux de voir les tours et détours qu'il emploie pour s'approprier ce travail remarquable, tout en voulant paraître ne pas en dépouiller son auteur. Son court appendice ne renferme pas même une discussion sur les traitemens appliqués anx maladies cancéreuses, et sur les idées théoriques auxquelles il rattache le développement de ces maladies. Cependant depuis Bayle beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet; la science a marché, soit dans la bonne, soit dans la mauvaise voie, et l'on a droit de s'étonner de cette étrange concision de la part d'un homme qui a tout prêt un traité général de médecine.

La médecine hippocratique de M. Cayol a pour base fondamentale la nature médicatrice ou force vitale, être de raison comme l'attraction de Newton à laquelle il la compare du reste fort improprement, qui n'a aucune valeur réelle et n'est rien autre chose que l'expression hypothétique d'un fait complexe, qui n'a par conséquent qu'une signification vague. En vain nous assuré-t-il que toute personnification de cette force médicatrice est loin de sa pensée; le contraire résulte trop évidemment de ses paroles, lorsqu'il nous représente la force vitale d'Hippocrate comme une force médicatrice dans les maladies, force essentiellement active et intelligente. Sans cette personnification, plus excusable dans un temps où tout s'animait au gré du poète, et était peuplé de divinités, que dans celui où nous vivons, comment peut-on concevoir une réaction intelligente dans l'homme, considéré seulement sous le rapport des phénomènes matériels? La gloire durable d'Hippocrate ne tient point à sa force vitale médicatrice et à quelqu'idée théorique que l'on voudra exhumer de ses ouvrages; elle a sa source dans cette admirable sagacité qui lui faisait repousser les hypothèses dont les médecins étaient alors aussi féconds que de nos jours, pour les entraîner de toute la force de son autorité scientifique dans la voie de l'observation rigoureuse; elle a sa source encore dans le génie avec lequel il observait, et qui fait que ce qui était vraide son temps est encore vrai du nôtre, comme le dit M. Cayol. Hippocraie enseignait bien qu'il faut observer la marche naturelle des maladies, et l'imiter autant que possible dans les déterminations thérapeutiques. Mais cette imitation ne doit être ni générale ni absolue, car il y a des cas nombreux où la marche de la maladie est si funeste, qu'il faut, loin de l'imiter, se hâter au contraire d'y apporter un obstacle ruissant.

En repoussant la force vitale médicatrice de M. Cayol, et le système qu'il élève sur 'une base si peu solide, qu'on ne se méprenne point

de résistance de l'organisme aux causes de destruction, cette tendance à se rétablir dans l'état normal, qui est évidente, lorsqu'une maladie se guérit sans les secours de la médecine ou en dépit d'un mauvais traitement. Il y a loin de cette propriété des corps vivans, qui est une des conditions de leur existence, un des résultats des lois qui les régissent, à la doctrine qui la personnifie et lui accorde, avec l'intelligence, une action à part, tout-à-fait distincte de l'apsemble de nos fonctions-

La force vitale une fois posée, toute la doctrine vitaliste est déduite de ce principe faux, contraire au bon sens, qu'invoque à chaque page M. Cayol, comme à la conscience intime que nous avons de ce qui se passe en nous et à la connaissance de ce qui existe autour de nous : qu'il y a « une opposition constante, une lutte continuelle entre les propriétés vitales ou les lois qui régissent les corps vivans, et les propriétés non vitales ou les lois qui régissent la matière inorganique. La vie, ajoute-t-il, à ne considérer que ses phénomènes matériels, ne consiste que dans cette lutte de la force vitale contre les lois de la gravitation et de l'affinité. » Mais quelle doit être, je vous prie, l'anxiété de cette pauvre force vitale, lorsque, dans sa lutte de tous les instans contre la gravitation et l'affinité, elle voit tout-à-coup surgir un nouvel adversaire, le principe morbifique dont elle doit, sous peine de mort, obtenir l'élimination; trop heureuse quand ses efforts pénibles ne sont pas entravés par les prescrip-. tions étroites et mesquines d'un médecin physiologiste ou anatomonathologiste! Car, « indépendamment de cette lutte ou réaction continuelle de la force vitale, qui ne trouble point nos fonctions, (vous voyez que cette lutte de la force vitale est un fait en dehors de nos fonctions); d'autres luttes ou réactions anormales sont provoquées par les agens de destruction accidentels (comment peuvent-elles être anormales, puisque ces réactions ont pour but la conservation de la vie)? Dans toutes les maladies, vous verrez une suite d'efforts conservateurs... toujours appropriés à la cause morbifique qui doit être éliminée..... Dans les lésions physiques, ces efforts conservateurs existent à la vérité, mais ne constituent pas, à proprement parler, la maladie. » A proprement parler! Il serait en effet passablement impropre de considérer comme une maladie le travail de cicatrisation ou d'agglutination qui a lieu après une plaie avec ou sans perte de substance, et c'est pourtant ce qui se trouve implicitement dans la doctrine vitaliste!

Voici donc en résumé la doctrine de M. Cayol: force vitale; lutte continuelle de la force vitale contre la gravitation et l'affinité, ce qui constitue la santé; lutte accidentelle, anormale de la force vitale contre d'autres agens de destruction le plus souvent inappréciables et qu'on pourrait bien facilement confondre avec ceux qui nous assiègent sans cesse, ce qui constitue la maladie. Dans cette dernière lutte, et c'est

toute la différence qui existe entre la première et la seconde, la force vitale devient force vitale médicatrice, et il y a, ou plutôt il doit y avoir, car on ne le voit pas toujours, élimination d'une cause morbifique; cette élimination constitue la crise ou jugement!

D'après cette série d'hypothèses renouvellées des grecs, pour me servir des expressions de M. Cayol, la maladie est « essentiellement un acte de l'organisme qui a une tendance, un but, un commencement et une fin; c'est conséquemment une fonction. » Nous avons donc une fonction qui tue, qui désorganise, qui trouble ou suspend tout-à-fait nos fonctions. Mais si cette fonction bizarre a pour but d'éliminer une cause morbifique, la santé devrait toujours succéder à cette élimination, et l'on voit tous les jours des cas où une maladie s'est jugée par une collection purulente, et où l'abondance de cette élimination de cause morbifique épuise le malade et l'entraîne au tombeau, au lieu de luilaisser la jouissance paisible de sa santé. « Parlerai-je, dit M. Cayol, des sièvres et surtout des sièvres éraptives où l'on suit en quelque sorte pas-à-pas le principe morbifique, depuis son introduction dans le corps vivant, jusqu'à son élimination par la peau? » Mais à quoi pense donc cette force vitale si active et si intelligente, en laissant s'introduire ce principe morbifique? Pourquoi ne réagit-elle pas, elle qui lutte sans cesse, à l'instant même où la cause morbifique est mise en contact avec nos tissus, au lieu de l'y laisser prendre pied et de s'exposer à un combat peut-être inégal?

Nous venons de voir que dans toute maladie, un principe morbifique doit être éliminé au moyen d'une réaction de la force vitale : « La nature de la maladie est toute entière dans le caractère de la réaction vitale qui prend quelquesois le nom de diathèse; les organes sont sculement la matière, la voie de transmission, les instrumens à l'aide desquels cette réaction se manifeste et se continue. On conçoit d'après cela comment, à chaque espèce de réaction, tel ou tel organe, ou tel système d'organes peut être compromis. Ainsi la réaction inflammatoire affectera particulièrement le système sanguin ; la réaction nerveuse, le système nerveux...... » A quelqu'un qui demanderait pourquoi de ces deux réactions, l'une s'appelle inflammatoire et l'autrenerveuse, je ne vois pas d'autre réponse à faire que celle-ci, parce que la première affecte particulièrement le système sanguin et la seconde le système nerveux! « La réaction de l'organisme, poursuit M. Cayol, peut être générale ou locale. La réaction générale a pour agens le cœur et les centres nerveux. La réaction locale s'exécute par les nerfs et les vaisseaux de la partie affectée. L'intensité de la réaction, soit générale, soit locale, varie suivant une infinité de circonstances relatives à la nature de la cause morbifique, aux dispositions individuelles et aux influences extérieures. Lorsque la réaction est aigué; c'est-à-dire vive, prompte, énergique, accompagnée d'une exaltations de la chaleur vitale et de la sensibilité, elle prend le nom de fièvre. ou d'inflammation suivant qu'elle est générale ou locale. La sièvre est donc une réaction générale de l'organisme avec augmentation de la sensibilité; l'inflammation est donc une réaction locale de l'organisme avec augmentation de la chaleur vitale et de la sensibilité. L'inflammation est donc une sièvre locale, comme la sièvre est une inflammation générale. Ces deux mots, fièvre et inflammation, signisient donc en dernière analyse, la même chose. » Ainsi toutes les maladies que l'école vitaliste désigne sous le nom de flèvres, telles que les sièvres intermittentes, les sièvres putrides, les sièvres typhoïdes, les sièvres catarrhales, les sièvres goutteuses, etc., etc., sont des inflammations générales. Les fièvres nerveuses, parmi lesquelles M. Cayol place le choléra-morbus, sont des inflammations de l'appareil nerveux. Fallait-il tant crier contre la doctrine de M. Broussais, pour arriver à un resultat qui se rapproche tellement du sien? M. Cayol, qui prétend qu'il ne manque à M. Broussais pour être hippocraste, que de mettre la force vitale à la place de son irritabilité . et la réaction vitale à la place de son irritation, ne s'aperçoit pasque c'est lui qui se rapproche du physiologisme, car il n'a fait que transposer les termes: au lieu d'un principe, déduction exacte d'un certain nombre de faits, mais que M. Broussais applique hypothétiquement à d'autres qui ne le comportent pas, M. Cayol a admis un principe vague qui ne s'applique positivement à rien. Mais que ferons-nous des maladies où il est impossible de saisir aucun vestige de réaction? N'y aurait-il plus ici un principe morbifique à éliminer? cependant sans principe morbifique point de maladie. Une chose encore est digne de remarque, c'est qu'on trouve dans l'ouvrage de M. Cayol cette expression : fièvres inflammatoires qui, sous sa plume, signifie nécessairement inflammations générales inflammatoires.

M. Cayol, dans son antipathie pour la localisation des maladies, voit presque partout des affections générales, primitives ou essentielles. Ainsi une péritonite est pour lui une sièvre inflammatoire compliquée d'inflammation locale du péritoine. L'affection locale est ordinairement la crise de la sièvre. Cette crise peut devenir à son tour cause de maladie et par conséquent entraîner une seconde crise, et il n'y a pas de raison, comme on voit, pour que les maladies et les crises ne se succèdent ainsi indéfiniment. Comment peut-on considérer comme une sièvre inslammatoire compliquée d'inslammation du poumon, une pneumonite qui est produite presqu'instantanément par l'impression d'un froid vif et où la sièvre nait, croît et décroît ayec l'inflammation locale? Dans cette maladie, où est le principe morbisique et comment s'est-il introduit dans l'économie animale? Toute crisc peut, comme nous l'avons vu, devenir une cause de maladie; telle est l'origine des maladies chroniques qui ne sont autre chose que des altérations consécutives aux maladies aigues, des reliquets de sièvres. Il résulte de là que la phthisie pulmonaire, l'hypertrophiq

du cœur, le caucer, l'hydropisie idiopathique, la carie de la calenne vertébrale avec ses dépôts par congestion, l'épilepsie, etc., etc., sont des reliquats de fièvres!

Si , après avoir passé en revue la doctrine de M. Cayol , nous en venons à ce qui doit être le but de toute théorie médicale, c'estdire , aux indications thérapeutiques , nous retrouvous encore ici et h même inconséquence et la même subtilité d'esprit. « Lorsqu'on est pavenu, dit-il, à bien établir le véritable diagnostic d'une maladie signi. c'est-à-dire, à reconnaître la nature de la fièvre, le mode de réactions la diathèse, on est certainement sur la voie de l'indication principale, de l'indication colminante, de l'indication essentiellement curaine Mais les moyens propres à remplir cette indication ne sont pas toujon sans inconvénient ; ils peuvent être même plus ou moins dangeres: suivant l'état de l'organe sur lequel ils sont dirigés. » Voilà dens us indication essentiellement curative, qui non-sculement n'est pas curtive, mais qu'il faut bien se garder de remplir ; cor en y satisfannt, on pourrait tuer son malade. Sans doute alors il existe quelque sur indication qui, quoique moins exentiellement exentieve, doit cepair atther de préférence l'attention du thérapeutiste. Du reste , commi n'y a que deux modes de réaction ou diathèses, l'inflammatoire si merveuse, il ne se présente de même que deux indications, is conséquent deux ordres d'agens thérapeutiques : les antiphie tiques et l'opium ; encore faut il que nous sachions par l'empire qu'il faut combattre avec l'opium l'inflammation de l'appareil v veux , qui constitue la diathèse ou réaction nerveuse. Si M. Cayol # met quelques autres moyens thérapeutiques, croyez-vous qu'il s rattache l'emploi è ses iddes théoriques ? Non certainement. Il : borne à nous dire qu'il agit ainsi pour se conformer à la pratique à Sydenbam , Stoll ou autres.

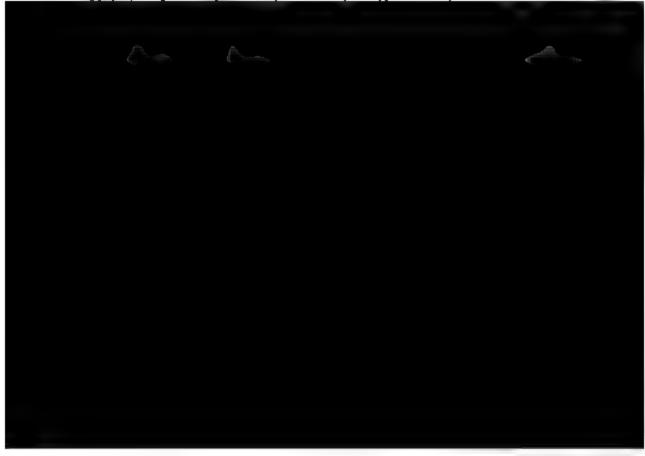

# **MÉMOIRES**

ET

## OBSERVATIONS.

AVRIL 1833.

Recherches sur l'æsophagisme, ou spasme de l'æsophage; par J. T. Mondiere, membre de plusieurs Sociétés savantes, médecin à Loudun (Vienne.)

En cherchant dans un précédent mémoire (1) à établir les signes caractéristiques des affections que l'on peut confondre avec les rétrécissemens organiques de l'œsophage, nous n'avons fait qu'indiquer d'une manière très-sommaire ceux qui sont propres à l'œsophagisme, nous réservant de consacrer plus tard à cette maladie un article particulier. Nous essayons de remplir aujourd'hui la tâche que nous nous étions imposée; et, comme pour l'inflammation de l'œsophage, nous pensons pouvoir prouver par nos recherches que c'est parce qu'on n'a pas su mettre à profit les observations de nos devanciers, que l'histoire de la dysphagie spasmodique est encore imparfaite.

L'æsophagisme consiste en une constriction plus ou moins complète et durable du canal pharyngo-æsophagien, et pouvant ou produire une dysphagie absolue, ou empê cher seulement la déglutition des corps solides ou liquides. Tantôt ce spasme est borné au pharynx ou à l'æsophage,

<sup>(1)</sup> Archives de Médecine. T. XXV, p. 379. 31.

tantôt il occupe en même temps ces deux condris Cette distinction, bonne à établir par rapport aux symptômes, est beaucoup moins importante cependant qui celle qui, fondée sur les causes de la maladie, la fait consi dérer tantôt comme idiopathique, et tantôt comme symptomatique.

Il est deux états pathologiques, l'hystérie et l'hypecet drie, dans lesquels on observe fréquemment le spasme l'œsophage. Sans être hystériques ou hypocondriaque. les personnes qui sont donées d'une grande susceptibile nerveuse y sont également très-sujettes, et chez del n'est souvent besoin pour le produire que de l'exposition un courant d'air, ou de l'influence d'une atmosphère imment chargée d'électricité. Dans ce cas la maladie (con) plus ordinairement avec ou peu de temps après la carr l'a produite. Chez les hystériques, la fin de l'accès 📭 babituellement aussi celle de la dysphagie : quelque pendant celle-ci persiste. Ainsi le docteur Albert a nº femme en proie à une affection hystérique des plus ries tes, et qui pendant sept à huit mois fut atteinte d'une constriction spasmodique du gosier, qu'elle ne por avaler qu'un peu de bouillon: elle était rédifte à une d trême maigreur (1).



pneumo-gastriques envoient à l'æsophage, rend cette opinion bien plus probable que celle de Willis, qui fait dépendre le resserrement du gosier dont se plaignent les femmes hystériques, d'une congestion du fluide nerveux dans les ganglions définer intercostal (1).

Les causes qui peuvent donner lieu à l'æsophagisme idiopathique sont principalement les affections vives de l'ame (2), les passions tristes, un courant d'air froid, l'électricité atmosphérique, la deglutition d'un liquide froid quand le corps est en sueur, celle de certaines substances vénéneuses ou autres, comme la jusquiame (3), l'arsenic, les champignons (4), les fruits du hêtre (5), celle de corps durs et volumineux. C'est à cette dernière cause que nous croyons devoir rapporter ces dysphagies attribuées à un prétendu déplacement des appendices cartilagineux de l'os hyoïde, dont on a peine à sc rendre compte, et que les auteurs qui citent de semblables observations n'expliquent qu'au moyen d'hypothèses difficiles à admettre. Nous nous appuyerons, comme plus récemment observé, sur le fait du docteur Mugna (6). Sans rapporter ici cette observation dans tous ses détails, nous dirons seulement que le sujet, vieillard d'une constitution grêle et affaiblie, en avalant un gros morceau de tendon de bœuf, qu'il avait à peine écrasé sous les dents, éprouva tout-à-coup une sensation de gêne très-pronencée, comme si le morceau de tendon se sût arrêté à l'entrée de l'æsophage. Bientôt il est tourmenté par un besoin continuel et des efforts inutiles de déglutition, sans pouvoir avaler même sa salive ni aucun

<sup>(1)</sup> Op. omnia. T. I. De morbis convulsivis. Genèves, 1676, in-4.°

<sup>(2)</sup> Deux fois Dumas l'a vu produit par la colère. Mal. chroniques, 4812, p. 554.

<sup>(3)</sup> Roques, Phytographie méd., 13. livraison, 1823.

<sup>(4)</sup> Alibert, Mat. méd. T. II, p. 456 et 461.

<sup>(5)</sup> Sielig (Ch. F.) De Hydroph. ab esu fructuum fagi. 1782, in-4.°
(6) Archives de Méd. T. XIX, p. 233.

goutte de liquide. Aussitôt après ces effòrts infructueux on entendait un bruit analogue à celui produit par de l'air qui ent remonté de l'œsophage avec bruissement. Une sonde parcourut facilement tout l'æsophage, et la sensation qu'é prouvait le malade disparut spontanément quand le docteur Mugna, ayant introduit deux doigts dans l'arrièregorge, eut imprimé quelques mouvemens à l'os hyoïde.

Pour appuyer notre opinion, nous dirons que l'anatonir nous démontre combien est difficile, pour ne pas dire in possible, un semblable déplacement des cornes de le hyoïde; que souvent des corps durs et volumineux ont produit des spasmes de l'æsophage (1); que ce bruisseme observé chez le malade du docteur Mugna, l'a été (produit des spasmes de l'æsophagie spasmodique, par Monro et pronte ami et premier mattre le docteur Latourette, procien distingué de Loudun, chez un malade qui, par longues années, fut souvent, au milieu de ses repas, proposes apasme de l'æsophage. Enfin, le résultat obtenu par monvemens imprimés à l'os hyoïde s'expliquera factuent quand nous aurons fait voir, en parlant du trat ment, combien est grande l'influence de la compresse pour la guérison du spasme dont nous parlons.

Mais revenons aux causes de l'esophagisme Da.



faisante ces espèces d'asthmes à la suite desquels on ne trouve aucune lésion grave des poumons et du cœur, mais seulement une inflammation de la muqueuse trachéo-bronchique, et qui s'observent chez des personnes douées d'une grande susceptibilité nerveuse. L'action trop violente d'un vomitif donné inconsidérément l'a également produite. M. Carron, médecin à Annecy, rapporte qu'un homme atteint de dyspepsie prit, d'après le conseil d'un empirique, une forte dose d'émétique. Il y eut des vomissemens énormes, des douleurs d'estomac aiguës, et au bout de quelques heures difficulté dans la déglutition qui fut bientôt impossible; l'æsophage était si hermétiquement sermé, que le malade ne pouvait avaler même une goutte de liquide (1). Everard Honfe l'a vu survenir chez une dame qui, en passant d'Irlande en Angleterre, éprouva un violent mal de mer, accompagué d'envies de vomir qui se prolongèrent pendant plusieurs heures (2). M. Mauclerc a vu la disparition, au moyen de répercussifs, d'une dartre qui occupait toute la partie supérieure de la main droite. être suivie d'un spasme de l'œsophage qui rendit la déglutition impossible. Une seule goutte d'eau livrait la malade à d'affreux esforts (3). Pareil phénomène s'est présenté à la suite de la disparition brusque d'un accès de goutte et de rhumatisme. Courant (4) a vu, au contraire, l'œsophagisme cesser par le retour d'une violente douleur de goutte. Stoll avait déjà dit que l'hystérie n'était que la matière volatile de la goutte, et que lorsque cette matière se déposait sur l'œsophage, il en résultait le globe hystérique (5). Hoffmann l'a vu succéder à la suppression d'un flux hémor rhoïdal.

<sup>(1)</sup> Recueil périodique. T. XL; p. 58.

<sup>(2)</sup> Bibl. méd. T. VIII, p. 263.

<sup>(3)</sup> Recueil periodique. T. XXII, p. 63.

<sup>(4)</sup> De nonnullis morbis convulsivis æsophagi. Montpellier, 1778, in-4.\*, p. 12.

<sup>(5)</sup> Stœœts, Dissert. de arthritide, p. 103.

Dans un cas rapporté dans la Clinique médicale (1), le spasme de l'œsophage sut produit par une violente contusion de l'épigastre, chez un jeune homme de 26 ans. Cinq heures après avoir reçu le coup, le malade veut boire un verre d'eau sucrée, mais la déglutition est impossible, et il se déclare aussitôt des contractions spasmodiques des muscles de la gorge qui l'empêchent d'avaler et d'articuler un seul mot.

D'après un fait du docteur Stevenson, fait que nous rapporterons en parlant du traitement, il semblerait que l'œsophagisme serait héréditaire, du moins la fille de la malade dont il est ici question fut, dès son enfance, tourmentée de la même affection que sa mère. Il peut aussi dépendre d'un vice de conformation de l'œsophage. Telle était la personne dont parle Everard Home, qui éprouvait depuis son enfance une étroitesse de gosier. Si la mastication n'était pas parfaite, ou si la malade avalait précipitamment, il survenait un état spasmodique de l'æsophage ct une espèce de suffocation (2).

Le spasme de l'æsophage n'est souvent que le résultat de l'imagination. Sans citer le fait rapporté par Lentilius (3), qui parle d'une femme qui pouvait facilement avaler toute espèce de boissons ou d'alimens, mais qui ne put jamais avaler une hostie, nous citerons le fait bien plus intéressant, que le professeur Boyer a consigné dans son Traité des Maladies chirurgicales (4). Il s'agit d'une femme hystérique qui, depuis trois mois et après avoir ressenti quelques picotemens et de la douleur en mangeant un morceau de poulet, n'avait osé avaler aucun aliment solide, par la crainte d'être étranglée. Zimmermann (5)

<sup>(1)</sup> T. II, p. 8.

<sup>(2)</sup> Bibl. médic. T. VIII, p. 260.

<sup>(3)</sup> Actes des curieux de la nature. cent. VII, obs. LXI, p. 125.

<sup>(4)</sup> T. VII, p. 153.

<sup>(5)</sup> Acta helvetica. T. II, p. 97.

parle d'un prêtre dans la trachée-artère duquel quolques gouttes de bouillon tombèrent, et qui depuis ce moment ne put, malgré les plus grands efforts, avaler une seule goutte d'un liquide semblable. Les faits de cette nature ne sont pas rares, et pendant que nous exercions la médecine à Paris, nous avons donné des soins à un jeune hypochondriaque, au gosier large, qui, malgré des efforts violens et répétés, n'a jamais pu avaler une seule pilule de Méglin. Lorsque cette pilule atteignait le fond du pharynx, il y avait un mouvement convulsif des muscles de la face et de la gorge, et la pilule était rejetée.

Sans doute les convulsions du pharynx et de l'œsophage sont quelquesois un symptôme de la rage, et entièrement sous la dépendance de cette terrible maladie; mais aussi combien de fois n'a-t-on pas considéré comme hydrophobes des individus qui étaient seulement atteints de spasme de l'œsophage, et chez lesquels une susceptibilité nerveuse extrême jointe à l'influence de l'imagination suffisait pour développer tous les accidens du tétanos rabique? Tel est le malade dont M. Serres (1) rapporte l'observation, et qui fut atteint d'une constriction à l'estomac et à l'œsophage. et bientôt de la plupart des autres symptômes de la rage, plus de deux ans après avoir été mordu par un chien, qui sut tué deux jours après, quoiqu'il n'eût présenté aucun des signes de la rage. Telle est surtout l'observation de cet individu qui, rentrant en France après une absence de vingt ans, et apprenant que son frère avait succombé aux suites de la morsure d'un chien dont il avait également été mordu, sut aussitôt pris des symptômes de la rage, et y succomba. Il nous serait facile d'accumuler des faits qui serviraient de preuves à notre opinion; mais nous nous contenterons d'ajouter les observations suivantes :

Le docteur John Ferriar rapporte qu'un homme fut;

<sup>(1)</sup> Biblioth. méd. T. XXXIX, p. 234.

ainsi que sa femme , mordu par un chien qu'il croyait esragé ; la femme ne craignait aucun danger , mais le mari , homme maigre et hypocendriaque, s'imagina qu'il avai un embarras dans le gosier et qu'il ne pouvait avaler. persista pendant quinze jours à croire qu'il était enragé, di ne quitta point son lit, attendant ainsi la mort. Ferrir lui fit remarquer que les personnes atteintes de la rage conine mouraient le huitième jour; cette réflexion le décihi quitter son lit et à reprendre son train de vie ordinaire()'. M. Barthelemi, professeur à l'école d'Alfort, ayant de mordu par un chien malade, se crut atteint de la rate pendant trois jours il ne put rien avaler, et la vue de l'a lai faisait éprouver comme des commotions électriques Enfin le docteur Barbantini (3) rapporte qu'un house étant à chasser, rencontra un chien sur lequel le siestlança. Les deux animaux commencèrent à se batterm fureur, et le chasseur, pour parvenir à les séparer, est de tirer son chien par la queue, et en reçut un léger 🐠 de dent à la jambe; cette blessure du reste était si pr grave, que le troisième jour elle était tout-à-fait cicatrie Cependant le chien s'égara, et ne revint pas à la maiss Le mattre alors s'imagina qu'il était enragé . et l'idét ! cette terrible maladie agit tellement sur son imagin

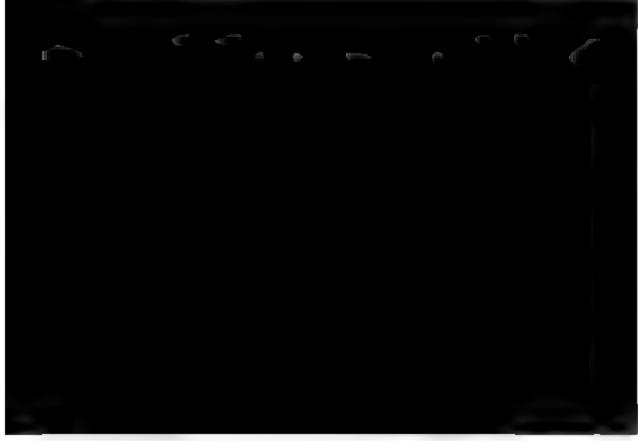

des faits de cette nature qui ont porté Bosquillon à émettre cette idée que l'hydrophobie était une affection purement nerveuse (1).

Parmi les organes dont les altérations peuvent sympathiquement produire le spasme de l'œsophage, il faut compter surtout le larynx et les poumons, la matrice et ses dépendances, enfin l'estomac.

Nous avons déjà cité, dans un de nos précédens mémoires (2), l'observation intéressante d'une ulcération du larynx qui, donnant lieu au spasme de l'œsophage, fit croire à un rétrécissement organique de ce conduit. Howship (3) rapporte également deux observations dans lesquelles la contraction spasmodique de l'œsophage se trouva coïncider avec une ulcération du larynx et avec une phthisie pulmonaire. Dans un de ces cas, l'autopsie montra la partie qui avait été le siége du spasme, contractée dans l'étendue d'un demi-pouce; clle céda à un léger effort et on put voir aisément que les membranes n'étaient nullement épaissies.

Le docteur Marcia Gelcen (4), auteur d'un bon mémoire sur les sympathies, dit avoir connu une dame, âgée d'environ 34 ans, qui était depuis quelque temps atteinte d'un spasme de l'œsophage dépendant d'une lésion des organes de la génération. M. Burdin, instruit par sa pratique, rapporta à une altération de l'utérus ces constrictions presque continuelles et gênantes, sans symptômes hystériques, qu'éprouvaient plusieurs femmes dont les observations surent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'Athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'athénée, dans sa séance du 25 férent communiquées à l'athén

<sup>(1)</sup> Mémoire sur les causes de l'hydrophobie. Paris, 1802, in-3.•, p. 2.

<sup>(2)</sup> Archives de Méd. T. XXV, p. 367.

<sup>(3)</sup> Practical remarks upon indigestion, including observations upon the disorders of the superior parts of the alimentary canal. London, 1825. in-8.°, p. 152.

<sup>(4)</sup> Journal complémentaire. T. XI, p. 8.

vrier 1820 (1). Nous avons nous-même observé dernitement cet accident chez une fermière des environs de Loudan, à laquelle nous fûmes appelé à donner des sois pour une ménorrhagie qui durait depuis donze jours, é que le toucher nous fit reconnaître dépendre d'une inflammation chronique de la matrice, avec hypertrophie de toute sa partie postérieure. L'état de faiblesse de cette femme nous empêcha de recourir aux évacuations suguines; mais, par l'emploi de la décoction de ratanhia, des bains de siége, des demi-lavemens avec le laudanus, nous vimes successivement disparaître les douleurs de rein et de la matrice, l'hémorrhagie et enfin le spasme de l'emphage, dont le retour coincidant exactement avec l'empération des douleurs et l'expulsion des caillots annouries suffisamment quels rapports unissaient ces accidens.

La matrice, chargée du produit de la conception, quelquefois aussi développé ces effets sympathiques. As Riedlin rapporte qu'une femme fut, pendant les dernis mois de sa grossesse, tourmentée par un spasme de l'asphage qui l'empéchait d'avaler tout aliment solide. Ce pir nomène disparut après l'acconchement (2).

L'inflammation simple de l'estomac a suffi quelqueles



la difficulté dans la déglutition, et lorsqu'elle prenait des alimens, ellé était obligée de boire après chaque bouchée pour la faire descendre dans l'estomac. Abernethy, ayant égard aux troubles de la digestion annoncés par des vomissemens, la constipation, etc. donna quelques purgatifs et vit, sous leur influence, l'œsophagisme disparaître; mais son existence était tellement liée à l'état des intestins, qu'il reparaissait à chaque rechute qu'éprouvait la malade.

Mais c'est principalement dans les affections organiques de l'estomac qu'on a observé la dysphagie spasmodique. Howship (1), Abernethy, Heineken (2), Monro (3), etc., etc., citent des saits de cette nature. On l'a vu survenir dans quelques maladies du cerveau. M. Brieu (4), médecin à Draguiguan, en a rapporté une observation intéressante; le malade succomba d'inanition. A ce sujet, nous dirons qu'Hossmann plaçait les causes les plus terribles du spasme de l'œsophage dans l'instammation de la partie supérieure de la moelle épinière.

Portal (5) cite l'observation d'une dame qui succomba après avoir éprouvé de la difficulté à parler et à avaler surtout les liquides, qui refluaient souvent dans les fosses nasales. A l'autopsie, on s'attendait à trouver le siège de la maladie dans le larynx et le tube pharyngo-œsophagien; mais ces parties étaient dans l'état le plus sain. Le péricarde, d'un rouge violet, adhérait au cœur par des fausses membranes.

L'œsophagisme peut être sous la dépendance de douleurs rhumatismales, comme semble le prouver l'observation

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 158.

<sup>(2)</sup> De morbis nervorum, corumque frequentissima ex abdomine origine. Gottingue, 1783, in-8.°

<sup>(3)</sup> Disp. med. inaug. de Dysphagid. Edimbourg, 1787, in-8.°, sig.

<sup>(4)</sup> Ancien Journal. T. XIV, p. 315.

<sup>(5)</sup> Quelques remarques sur l'inflammation du péricarde; dans le tome IV de ses Mémoires sur diverses maladies. Paris, 1819, in-8.°

rapportée par M. Trolliet, et qu'il décrit sous le nom de globe antipéristaltique de l'œsophage (1). La sensation de ce globe parut toujours au moment où les douleurs des lombes se faisaient sentir avec le plus de force. Courant (2) l'a vu accompagner une dentition difficile, et persister au point de faire périr les enfans d'inanition. M. Bouteille (3) l'a vu produit par des vers qui s'étaient développés dans l'oreille, et le docteur Uberto Bettali (4) par le tœnia. Portal (5) dit l'avoir observé chez des personnes qui avaient éprouvé de vives douleurs par des opérations chirurgicales ou pendant l'accouchement. Enfin nous rappellerons que, dans un travail précédent (6), nous avons noté, comme un fait très-commun, la contraction spasmodique de l'extrémité supérieure de l'œsophage, alors qu'il existe dans sa portion inférieure un rétrécissement organique.

Symptomes. — Le spasme de l'œsophage survient ordinairement tout à-coup, souvent même au milieu d'un repas et dans un état de santé parfaite. Monro (7) parle d'un individu, déjà âgé, qui, deux fois dans le cours de sa vie, fut tout-à-coup, au milieu de son diner, pris d'un spasme de l'œsophage qui l'empêcha d'avaler. La première attaque dura quelques heures seulement, et fut dissipée au moyen d'un lavement anodin; la seconde dura quatre jours. Cette circonstance de l'invasion de la maladie pendant le repas en a souvent imposé aux malades, et leur a fait croire qu'un corps étranger s'était arrêté dans l'œsophage (8).

Les symptômes que l'on observe dans la dysphagie spas-

<sup>(1)</sup> Journal universel. T. XXXIX, p. 287.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., p. 19.

<sup>(3)</sup> Biblioth. médicale. T. XVI, p. 246.

<sup>(4)</sup> *Ibid.* T. XXXII, p. 109.

<sup>(5)</sup> Anatomie médicale. T. IV, p. 536.

<sup>(6)</sup> Archives de Méd. T. XXV, p. 358.

<sup>(7)</sup> Loc. cit., p. 264.

<sup>(8)</sup> Voyez une obs. Journal universel. T. XXXVI, p. 107.

modique varient selon le point de l'æsophage affecté. Lorsque le spasme occupe le pharynx ou la partie supérieure de l'œsophage, la déglutition est tout-à-fait impossible, les alimens sont rejetés de suite et avec force. La déglutition s'opère, au contraire, lorsque la constriction existe dans un point rapproché de l'estomac; mais arrivé à ce point, le\* bol alimentaire est arrêté; et peut, ou séjourner long-temps dans l'æsophage, comme Monro (1) l'a vu, ou être bientôt ramené dans la bouche par un mouvement de régurgitation, suivi d'une douleur vive qui, commençant au pharynx, se propage jusqu'à l'estomac (2). Cette régurgitation n'est pas toujours douloureuse: chez le malade dont M. Latourette nous a communiqué l'observation, le bol alimentaire était ramené sans douleur dans la bouche, et une seconde déglutition le faisait ordinairement parvenir dans l'estomac. Courant rapporte qu'il a vu le bol alimentaire rester pendant un certain temps comme ensermé dans l'œsophage, être ramené successivement de la partie supérieure à la partie inférieure de ce conduit, et être enfin tout-àcoup, ou rejeté avec violence au dehors, ou précipité dans l'estomac (3).

Nous aurons occasion de mentionner plus bas quelques anomalies que présente le spasme de l'œsophage; mais nous croyons devoir faire connaître dès à présent celle dont Hoffmann (4) a été témoin. Cet auteur a vu une femme qui pendant long temps fut tourmentée de cette maladie, et qui offrit cette particularité que, dans le commencement, il n'y avait que le dernier bol alimentaire qui était arrêté dans l'œsophage, et que, pour le faire arriver dans l'estomac, elle était obligée de boire beaucoup. Spies (5) rapporte un

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 64.

<sup>(2)</sup> Zimmermann, Acta Helvetica. T. II, p. 96.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 16.

<sup>(4)</sup> Loc. cit., p. 474.

<sup>(5)</sup> De deglutitione istiusque læsione, et læsionis therapid. Helms-tadii, 1727, in-4.°

tation des vaisseaux absorbans, dit-il, se propageant dans toute la longueur de l'œsophage et dans l'intérieur du gosier et de la bouche, décide la sensation de la soif (1).

Souvent le spasme se propage aux organes de la respiration, et aux accidens que nous avons énumérés viennent se joindre tous les phénomènes d'une suffocation imminente; la voix est éteinte, la respiration se fait par saccades et à de longs intervalles.

C'est dans des cas de cette nature, où l'éréthisme nerveux est devenu général et est porté à un degré très-élevé, que que l'on a vu, surtout lorsque l'imagination vient aggraver encore ce trouble profond de l'économie, survenir par la respiration d'un air frais, par la déglutition ou seulement à la vue d'un liquide, ces accidens terribles et trop souvent mortels, dont l'ensemble a reçu le nom d'hydrophobie.

Nos annales ne renferment que trop d'exemples où une funeste prévention a voué à une perte certaine des individus qu'une thérapeutique mieux entendue et surtout des soins moraux auraient pu arracher à la mort. Le jeune homme dont nous avons rapporté plus haut l'observation, et qui présentait déjà la plupart des symptômes de la rage, n'aurait-il pas succombé, si le retour de son chien, après neuf jours d'absence, ne l'avait soustrait à la funeste influence d'une imagination frappée.

Loin de nous l'idée de nier l'existence du virus rabique. Trop de faits sont là pour nous convaincre. Mais aussi nous pensons que si un esprit droit apportait dans l'examen des observations publiées sous le nom de rage une critique sévère, on les verrait réduites à un très-petit nombre. Une imagination frappée, l'inflammation des membranes encéphalo-rachidiennes, celle de l'œsophage, et le spasme, soit idiopathique, soit symptômatique de ce conduit, sont les

<sup>(2)</sup> De l'inflammation des vaisseaux lymphatiques. 2.º édit. Paris, 1824, 2 vol. in-8.º fig. T. II, p. 38.

Causes qui ont donné lieu à plus de méprises de ce genre. Notre opinion est fondée sur de nombreuses lectures auxquelles nous nous sommes livré relativement à l'histoire et surtout à l'anatomie pathologique de la rate; et si les recherches auxquelles nous nous livrons encore nous conduisent à quelques résultats satisfaisans, nous nous empresserons de les faire connaître.

Nous avons déjà indiqué une des anomalies que peut présenter le spasme de l'æsophage, relativement à la déglutition; et comme celles qui nous restent à exposer sont trèsnombreuses, nous nous contenterons de signaler les principales. Tantôt les boissons chaudes passent plus facilement que les froides, tantôt le contraire a lieu; le plus ordinairement les liquides seuls peuvent être avalés, d'autres fois ce sont les substances solides seulement. Elselenius (1) a vu un homme qui avalait sans difficulté les alimens tant solides que liquides lorsqu'ils étaient chauds, et qui, aussitôt qu'il essayait d'avaler quelque chose, seulement à la température de l'atmosphère, sentait une espèce de raclement dans le gosier: l'orifice de l'estomac se resserrait, et l'aliment restait dans l'œsophage jusqu'à ce qu'il eût bu quelque chose de chaud; alors l'orifice cardiaque se dilatait et le bol alimentaire pénétrait dans l'estomac. Thomas Percival (2), Bleulaud (3), citent des cas semblables. Le contraire s'observe aussi, et nous verrons même, à l'article du traitement, que la glace a dissipé quelquesois la maladie. Courant (4) a vu les alimens solides parcourir aisément toute l'étendue de l'æsophage, et les liquides ne pouvoir être avalés, ou ne parvenir dans

<sup>(1)</sup> Medicinische und chirurgische Beauserkungen. Francsort sur le. Mein, 1789, in-8.°, ou Ancien Journal, T. LXXXVI, p. 281.

<sup>(2)</sup> Medical Transactions published by the College of physicians in London. 1772, in-8. T. II, art. 8.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 56.

<sup>(4)</sup> Loc. cit., p. 16.

l'estomac que goutte à goutte. Dumas (1) a donné des soins à une malade chez laquelle aussi la déglutition des solides se faisait plus facilement et avec moins de douleur que celle des liquides. Enfin, nous rappellerons qu'Hoffmann cite une femme chez laquelle ce n'était que le dernier bol alimentaire qui restait dans l'œsophage.

Le spasme de l'œsophage n'a point de durée fixe. Il peut n'exister que 24 heures, ou se prolonger, sans la moindre rémission, pendant des jours entiers. Osterdyk (2) en a vu un durer douze jours sans la moindre relâche. Ce dernier cas est rare, car si l'œsophagisme se prolonge pendant des mois et même des années, comme Zimmermann l'a observé chez une dame qui en était atteinte depuis cinq ans, et que l'on avait condamnée comme ayant un rétrécissement organique, il y a toujours des intervalles plus ou moins longs pendant lesquels les malades peuvent facilement avaler. Cette maladie peut même revêtir une marche intermittente: du moins nous croyons devoir rapporter à cette affection l'observation d'une gêne à avaler accompagnant une fièvre intermittente et se montrant chaque jour avec une intensité très-inquiétante. Le quinquina arrrêta cette maladie (3). Dumas a observé un fait analogue (4).

Le spasme de l'œsophage étant rarement mortel, on a eu peu d'occasions d'observer les lésions anatomiques qu'il laisse à sa suite. Sans doute dans les spasmes récens, le resserrement s'efface tout-à-fait, quand la cause qui l'a produit vient à disparaître : mais en est-il de même dans les cas où la maladie a eu une longue durée? Nous ne connaissons aucun fait qui l'établisse d'une manière positive. Nous dirons cependant que Baillie (5), sans rapporter d'observations,

<sup>(1)</sup> Consult. et obs. de médecine. Paris, 1824, in-8., p. 428.

<sup>(2)</sup> Bleuland. Loc. cit., p. 56.

<sup>(3)</sup> Desgranges, Journal de Leroux, Boyer et Corvisart. T. IV, p. 226.

<sup>(4)</sup> Boisseau, Pyrétologie physiologique. Paris, 1824, in-8.º, p. 97.

<sup>(5)</sup> Anatomie pathologique. Paris, 1802, in-8.°, p. 97.

dit qu'après la mort on trouve l'œsophage plus ou moins contracté dans une partie quelconque, et plus dur que dans l'état naturel, que Howship l'a vu resserré dans un point, mais sans altération aucune des tissus, et que M. Larrey (1) a trouvé le pharynx et l'œsophage contractés avec force, sur quelques cadavres de tétaniques.

Pour terminer ce qui a rapport à l'anatomie pathologique, nous dirons que Monro (2) pense que la muqueuse de l'œsophage affecté de spasme peut faire hernie à travers les fibres musculaires, et former une poche plus ou moins volumineuse; et que Charles Bell (3), en parlant de dilatations que présentent quelquefois le pharynx et l'œsophage, dit qu'elles peuvent reconnaître pour causes les efforts répétés pour exécuter la déglutition, alors que l'œsophage est atteint de spasme. Nous ne faisons qu'indiquer ici ces faits que nous apprécierons à leur juste valeur, en présentant l'histoire des dilatations congéniales et accidentelles du tube pharyngo-œsophagien.

Traitement. — La nature seule de la maladie dont nous nous occupons semble assez indiquer dans quelle classe de médicamens il convient d'aller chercher des armes pour la combattre. Si l'on consulte les auteurs qui ont écrit sur l'œsophagisme, tous s'accordent bien sur les bons effets que l'on retire généralement des médicamens dits antispasmodiques et narcotiques; mais ils se taisent sur leur mode d'administration, et ne parlent point de quelques autres moyens thérapeutiques, qui comptent cependant plus de succès, et d'autant plus importans à connaître que les premiers échouent souvent. Ainsi, c'est en vain que Dumas donna à la malade dont nous avons parlé d'après lui, les antispasmodiques sous toutes les formes à l'intérieur comme à l'ex-

<sup>(1)</sup> Mém. de Méd., Chir. et Pharm. militaires. T. XIV, p. 175.

<sup>(2)</sup> Morbid Anatomy of the gullet, stomach and intestins. Edinburgh, 1811, in-8., p. 252.

<sup>(3)</sup> The Lancet. T. XII, p. 706.

térieur. Alors même que les antispasmodiques n'échoueraient pas aussi souvent, il resterait encore, comme nous le disions tout-à-l'heure, à déterminer quelle serait la manière la plus favorable de les administrer. Les auteurs classiques nous laissant à cet égard dans une ignorance complète, nous allons tâcher, toujours d'après l'expérience, car c'est à l'aide de son flambeau seulement qu'il faut marcher, d'établir à cet égard quelques données plus positives.

Si nous réfléchissons combien sont différens les résultats que l'on obtient dans le traitement de la sciatique, par exemple, selon que l'on donne les médicamens appropriés à l'intérieur, ou qu'on les dépose à la surface de la peau de la cuisse dénudée ou non, on se convaincra facilement qu'il ne peut être indifférent dans l'œsophagisme, de confier les médicamens à telle partie ou à tel organe. Eh bien! ce que nous ne faisons que supposer a reçu encore, dans ce dernier cas, la sanction de l'expérience. C'est ce qui est résulté pour nous de la lecture des faits nombreux sur lesquels repose entièrement ce mémoire.

Nous ne connaissons qu'un seul fait (1) où les antispasmodiques donnés à l'intérieur seulement aient été suivis de succès. Ces derniers sont au contraire fréquens, quand ces médicamens ont été appliqués localement soit à l'extérieur, soit à l'intérieur.

Ainsi, Chambon de Montaux (2) guérit facilement un spasme de l'œsophage, en couvrant le cou de cataplasmes faits avec la jusquiame et la ciguë. Thomas Percivall (3) l'a

<sup>(1)</sup> M. Jourdan, qui cite ce fait, n'indique point la source où il l'a puisé, de sorte que nous n'avons pu le vérisier. Il est dit que Jonhston ne craignit pas de faire prendre quinze gouttes de teinture thébaïque toutes les quatre heures, et à la sixième prise, le spasme, qui était des plus violens; cessa pour ne plus jamais reparaître. ('Dict. des Sc. méd. en 60 vol., T. X. p. 444.)

<sup>(2)</sup> Observ. clinicæ. Parisiis, 1789, in-4,°, p. 189.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 90.

vu disparaître, en faisant arriver dans la beuche des vapeurs d'asa fætida dissous dans une infusion de plantes aromatiques. Aird (1), Zimmermann, Monro, Hoffmann, Courant, ont obtenu de semblables succès. Plus récemment, M. Suchet (2) a rapporté une observation qui consirme parfaitement cette donnée thérapeutique. « Nous sûmes appelés, dit ce médecin, pour secourir un jeune serrurier, affecté d'un spasme convulsif qui siégeait dans le diaphragme, l'œsophage et les muscles pectoraux, cervicaux et maxillaires. Ce jeune homme, en proie aux souffrances les plus aiguës, grinçait les dents, se mordait la langue et la lèvre inférieure, s'agitait violemment et poussait des cris effrayans; la respiration était haute, précipitée, et les fonctions encéphaliques anéanties. Si, par sois, le trisme, moins grand, permettait qu'on pût placer un verre entre les arcades dentaires, il faisait, pour avaler, des efforts très-pénibles et presque toujours infructueux. Lorsque la rejection des médicamens n'avait pas lieu, ils parcouraient avec des dissicultés inouïcs le tube œsophagien, et tombaient dans l'estomac, en produisant un bruit semblable à celui d'un liquide qui, versé dans un tuyau d'airain, aarait été reçu dans un vase de même métal. Des frictions faites sur les régions thoracique, trachélienne, frontale et temporale, avec une mixtion où entraient l'éther acétique et l'opium de Rousseau, assoupirent en peu de temps les muscles convulsés, et bientôt le malade recouvra et la faculté d'avaler et l'usage de l'intellect.

On conçoit sacilement quelle application heureuse on peut encore saire ici de la méthode endermique, comme le prouve l'observation suivante dont nous présenterons seulcment le résultat. Une semme, âgée de 23 ans, d'une constitution nerveuse, était depuis quinze jours atteinte de

<sup>(1)</sup> Obs. de médec. de la Société d'Edimbourg, T. 1, p. 332.

<sup>(2)</sup> Journ. complementaire. T. XV, p. 248.

spasme de l'œsophage qui avait résisté à divers moyens. Le docteur Omboni fit appliquer un petit vésicatoire au-dessous du larynx, à la partie antérieure du cou. Quand la vésicule fut levée et la plaie à découvert, on put s'assurer, en donnant à boire à la malade, que la dysphagie était toujours la même, et déterminait toujours le même état (hoquet et convulsions épileptiformes) malgré l'application simple du vésicatoire. La plaie sut ensuite saupoudrée d'un demi-grain de sulfate de morphine et recouverte d'un linge enduit de cérat. Au bout de quelques heures de cette application, la malade put boire et manger sans éprouver aucun symptôme nerveux, à l'exception d'un léger resserrement de l'œsophage, plus prononcé dans la déglutition des alimens solides. Le lendemain, on mit sur la plaie la même dose de sulfate de morphine, et, comme les accidens ne reparurent plus, on laissa cicatriser la plaie du vésicatoire au bout de quelques jours. La malade put boire et manger avec la même facilité que dans l'état de parfaite santé (1).

Un tel fait n'a pas besoin de commentaires. C'est le seul cas d'œsophagisme, à nous connu, où la méthode endermique ait été mise en usage. Mais comme pour point de comparaison, nous avons pris plus haut la sciatique, nous ne croyons pas inutile de dire qu'à Paris nous avons guéri, comme par enchantement, une névralgie fémoro-poplitée, qui avait éludé l'action d'un grand nombre de médicamens, en saupoudrant la plaie d'un vésicatoire placé sur la tête du péroné, avec un demi-grain d'hydrochlorate de morphine.

D'après les faits que nous avons rapportés ou indiqués, les préparations d'opium et les sels de morphine semblent devoir être préférés. Cependant si, comme le prétend Pinel (2), le camphre avait réellement une ac-

<sup>(1)</sup> Annali univ. di Méd., août 1829; ou Archives de Méd. T. XXI, p. 438.

<sup>(2)</sup> Nosographie. T. III, p. 153.

tion spéciale sur l'æsophage, on devrait employer aussi ce médicament.

Les préparations mercurielles comptent quelques succès. J. Abernethy (1) a guéri par leur moyen trois malades, et J. Brisbane (2) a dissipé, chez une jeune semme hystérique, un spasme de l'æsophage par des frictions mercurielles qui déterminèrent une légère salivation. Everard Home (3) et M. Trucy (4) ont obtenu le même résultat de frictions faites sur le col avec l'onguent mercuriel, dans des cas où un grand nombre de médicamens avaient été inutilement employés.

Quelques guérisons ont été obtenues par l'électricité. Duncan, Thomas-Percival, Courant, Jean-Hunter (5) en rapportent des observations; et Monro (6) dit que Gregorius lui a communiqué celle d'une jeune fille hystérique qui, depuis plusieurs jours, était atteinte de dysphagie spasmodique, et fut promptement guérie par une étincelle électrique déchargée dans son gosier. Ne pourrait-on pas employer, dans les mêmes circonstances, l'acupuncture ou l'électro-puncture? Les observations et expériences de M. Bretonneau qui a pu impunément enfoncer des aiguilles dans l'estomac et le cœur sont bien suffisantes pour empêcher de craindre de traverser ainsi l'œsophage.

Les boissons froides et la glace ont réussi dans quelques cas. Chez une dame, dont nous devons l'observation à M. Blanc (7), de Marseille, le spasme de l'æsophage durait depuis quatorze jours et à un tel point que pendant ce laps de temps aucune substance solide ou liquide ne put être

<sup>(1)</sup> Journal Medical and Chirurgical. T, XVI, p. 277.

<sup>(2)</sup> Courant. Loc. cit., p. 33.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 264.

<sup>(4)</sup> Soc. de Méd. de Marseille, année 1817, p. 44.

<sup>(5)</sup> Transact. of a Society for the improvement of Med: and Chir. T. I. et, p. 184.

<sup>(6)</sup> Loc. cit., p. 65.

<sup>(7)</sup> Ancien Journal. T. XXVII, p. 555.

avalée. Les bains froids, la glace autour du cou, les révulsifs, etc., avaient vainement été employés. Ce spasme disparut subitement par de la glace mise dans la bouche. La déglutition devint si libre et si aisée que deux verres d'eau furent aussitôt avalés. Monro et Tode (1) ont obtenu un pareil résultat. A ce sujet, nous rappellerons qu'un assez grand nombre d'auteurs attribuent au spasme de l'œsophage la difficulté d'avaler qu'éprouvent les personnes atteintes de la rage, et cette opinion nous paraît fondée; mais si cette dépendance venait à être prouvée, il s'en suivrait que dans des cas de spasme de l'œsophage, qui résisteraient aux moyens indiqués dans ce mémoire, il conviendrait d'employer le vinaigre donné par la bouche et en lavement, puisque le docteur Cassan (2) dit que l'usage de ce liquide a rendu la déglutition facile chèz un jeune homme atteint de la rage.

Il nous reste à parler maintenant d'un moyen qui semble réunir le plus de succès en sa faveur, nous voulons dire l'emploi des sondes. Beaucoup d'auteurs qui pensent que la dilatation au moyen des bougies peut être très-nuisible dans les cas de rétrécissement organique, la regardent au contraire comme très-utile dans les rétrécissemens spasmodiques, s'appuyant sur les bons effets que l'on en retire dans les affections analogues de l'urètre.

Gerbesias (3), Everard Home (4), Autenrieth (5), Monro (6), Abercrombie, Howship (7), Stevenson (8),

<sup>(1)</sup> Diss. advers. med. pract. Hafn. 1729, p. 14.

<sup>(2)</sup> Archives de méd.. T. VII, p. 91. — Voyez des faits semblables, Hist. de la Soc. roy. de Méd., années 1777, 1778.

<sup>(3)</sup> Ephem. Gerns., dec. 3, ann. III, obs. 5, p. 6.

<sup>(4)</sup> Bibliot. médicale. T. VIII, p. 263.

<sup>(5)</sup> Ibid. T. XXIV, p. 404. C'est par une analogie forcée que l'auteur attribue la dysphagie dont il parle au cours anormal de l'artère sous-vière gauche. (Dysphagia lusoria.)

<sup>(6)</sup> Loc. cit., p. 269.

<sup>(7)</sup> Loc. cit., p. 44.

<sup>(8)</sup> Medical and Physical Journal. T. VIII, p. 35.

citent un ou plusieurs cas dans lesquels ils ont obtenu un succès complet. Et ici encore, si-nous voulions, comme pour les rétrécissemens organiques de l'œsophage, invoquer l'analogie que présentent les affections spasmodiques de ce canal avec celles de l'urêtre et du rectum, nous pourrions citer un très-grand nombre de faits concluans. Mais pour ne pas donner trop d'étendue à ce mémoire, nons nous bornons à signaler cette analogie, et à indiquer seulement les faits qui prouvent l'efficacité de la compression dans les contractions spasmodiques de l'œsophage. Nous rapporterons cependant l'observation de Stevenson.

Une femme d'une constitution nerveuse et irritable, sut, vers l'âge de vingt ans, attaquée d'une violente cynanche maligne. Devenue bientôt mère, sa santé sut pendant quelques années très-délicate, et elle ne tarda pas à éprouver quelque difficulté à avaler, accompagnée de douleur et de salivation. Le traitement qui fut administré consista en apéritifs, sangsues et vésicatoires. Malgré ces moyens, la déglutition devint de plus en plus difficile, et la malade sut incapable d'avaler des alimens solides. Chargé du traitement à cette époque, M. Smith, de Nottingham, administra le mercure qui détermina une salivation qui dura trois mois. Sous l'influence de ce traitement, les symptômes diminuèrent, la déglutition devint plus facile, et la malade put avaler des alimens d'une consistance assez grande. Ce mieux ne fut que d'une courte durée, car aussitôt que la malade sut sortie de l'état de faiblesse où l'avait jeté la salivation, la dysphagie reparut, et même avec plus d'intensité.

Lorsque le docteur Stevenson sut appelé à lui donner des soins, elle avait près de quarante ans, et depuis sept elle ne pouvait soutenir sa srêle existence qu'au moyen d'alimens liquides, et ce n'était qu'avec beaucoup d'essorts qu'elle pouvait en avaler une tasse, et encore une partie était rejetée par la régurgitation, avant que l'autre sût parvenue dans l'estomac. La douleur que la malade éprouvait alors était si vive, que souvent elle était prise de convulsions. Tel était l'ensemble des symptômes que présentait cette malheureuse, que plusieurs praticiens recommandables consultés avant M. Stevenson la condamnèrent à périr d'inanition.

L'auteur ne crut pas cependant devoir l'abandonner, et proposa comme dernière ressource la dilatation mécanique. La malade y consentit avec empressement. Une bougie ordinaire fut en conséquence poussée jusqu'à la partie inférieure du pharynx. Là elle rencontra un obstacle résistant, et comme la pression exercée était assez grande, l'instrument se courba en plusieurs sens. M. Stevenson lui substitua alors une petite sonde enduite d'huile. Il parvint, non sans beaucoup de peine et d'efforts, à lui faire franchir l'obstacle: après quoi il pénétra facilement jusqu'à la partie inférieure de l'œsophage, où il rencontra un second obstacle. Après de nouveaux efforts pour le franchir, la sonde parvint tout-à-coup dans l'estomac; elle fut retirée avec précaution, et quand la douleur et l'irritation qu'elle avait produites furent un peu appaisées, on lui donna de la semouille. En essayant d'avaler, elle s'aperçut que le premier obstacle avait disparu, et elle but environ une pinte de ce liquide. Bientôt l'opération fut réitérée avec une sonde d'un calibre plus considérable, à quelques jours d'intervalle; et après une quatrième introduction, la malade fut capable d'avaler, sans la plus légère incommodité, des alimens solides, et depuis les accidens ne reparurent pas.

Ce moyen réussit également chez la fille de cette malade. Elle était alors âgée de vingt ans, d'une constitution nerveuse, et avait, depuis sa naissance, été tourmentée presque constamment par la même maladie que sa mère.

Si, dans quelques cas, il a sussi de la simple introduction de la sonde pour obtenir une guérison complète, comme chez le malade d'Everard Home, il est le plus ordinairement nécessaire de la répéter plusieurs fois. La sensibilité et l'irritabilité de l'œsophage peuvent être développées au point que cette introduction devienne extrêmement douloureuse ou même impossible. Dans le premier cas, il faudra enduire la sonde d'extrait de belladone, moyen qui a complètement réussi au docteur W. Chevallier, dans des rétrécissemens spasmodiques de l'urêtre (1). Dans le second il conviendra d'introduire une sonde assez volumineuse jusqu'à l'endroit rétréci, et de la laisser quelque temps en contact avec cette partie. Par là on obtiendra souvent la cessation du spasme. C'est par ce moyen que MM. Dupuytren et Lisfranc (2) ont fréquemment fait cesser le spasme qui complique certains rétrécissemens de l'urêtre. Presque tonjours, et Monro et Howship en ont fait la remarque, au moment où la sonde se trouve en contact avec la partie affectée de spasme, celui-ci augmente, il survient des contractions qui repoussent l'instrument; mais en maintenant ce contact et augmentant graduellement la compression, le spasme cesse ordinairement, et la sonde peut être introduite.

Sans doute il est encore plusieurs moyens qui pourraient réussir dans la maladie dont nous nous occupons; mais nous nous sommes attaché à indiquer surtout ceux dont l'expérience a confirmé l'efficacité. Nous ajouterons seulement que les bains tièdes prolongés et un vésicatoire à l'épigastre ont réussi une sois à Pomme le fils et à Dumas.

Si l'imagination était la cause première de la maladie, il faudrait avoir recours à la médecine morale, et employer, selon les circonstances, des moyens analogues à celui qui a si heureusement réussi à M. Boyer, et qui décèle le praticien habile.

<sup>(1)</sup> Archives de Méd. T. XIII, p. 92.

<sup>(2)</sup> Lecons orales, 1827 et 1828.

Enfin il est presque inutile de dire que dans le traitement de l'œsophagisme il faut tenir compte des complications, avoir égard aux anomalies que cette maladie présente, et ne pas l'attaquer directement quand elle reconnaît pour cause l'influence morbide d'un autre organe.

Observations d'érysipèle de la face traité avec succès par des fomentations alcoholiques réfrigérantes; par le docteur Gouzes, médecin et chirurgien principal de l'hôpital militaire d'Anvers, membre de la commission de surveillance médicale de la province.

On sait la tendance qu'ont les érysipèles de la face et du cuir chevelu à gagner le cerveau et les méninges. Pour la vaincre, pour éviter ses suites si souvent funestes, il ne suffit pas d'éloigner les excitans naturels de l'encéphale, une lumière trop vive, le bruit, les passions, et d'empêcher, par une abstinence rigoureuse, que les sympathies de cet organe avec le tube digestif ne viennent à être éveillées : pour peu que la maladie soit grave, il est encore nécessaire d'opposer au mal des moyens directs, afin de calmer la violence de l'inflammation érysipélateuse elle-même.

Parmi les agens propres à faire atteindre ce but, les déplétions sanguines, et surtout les saignées locales, doivent être en général placées au premier rang. Mais pourquoi n'aurait-on pas recours aussi à des fomentations réfrigérantes appliquées sur la partie enflammée? Il est un préjugé généralement répandu et partagé par beaucoup de médecins, c'est que les applications froides sur l'érysipèle peuvent en occasionner la répercussion. Nous sommes de cet avis quand le liquide qu'on emploie contient des irritans : tout ce qui augmente l'inflammation augmente aussi la propension qu'a la maladie de se propager à d'autres organes. Mais il n'en est pas ainsi des fomentations aqueuses auxquelles on

a mêlé de l'alcohol, de l'éther, et qu'on renouvelle à mesure qu'elles s'échaussent. Ces liquides, en se mettant en évaporation, enlèvent à la partie une grande quantité de calorique, et, loin de donner lieu à quelques motifs de crainte pour la épercussion, ils tendent évidemment, au contraire, à diminuer l'état inslammatoire.

Ces réflexions se sont présentées à nous à l'occasion du fait suivant, dans lequél nous avons employé, pour la première fois, les fomentations alcoholisées réfrigérantes.

Obs. I. Rose, fusilier, âgé de 33 ans, d'une bonne constitution, entra à l'hôpital militaire d'Anvers le 29 avril 1828, ayant une inflammation érysipélateuse à l'oreille gauche, qui était recouverte de grosses phlyctènes. (Eau d'orge acidulée, diète absolue).

Le 3 mai, l'érysipèle avait envahi toute la partie gauche de la face, la région temporale et le nez; les phlyctènes étaient presque confluentes, surtout au nez, et contenaient une sérosité noirâtre; cet organe exhalait une odeur fétide qui ressemblait à celle de la gangrène, et je crus à l'imminence de fâcheux ravages; langue sèche à son centre, soif vive, pouls fort et fréquent, chaleur intense, léger délire. (Saignée du bras, qui fut répétée le soir; dix sangsues à la base de la mâchoire du côté gauche; les phlyctènes sont ouvertes avec la pointe d'une lancette; toute la partie malade et le front sont recouverts de compresses légères mouillées avec une fomentation froide composée de deux onces d'esprit de froment à 15°, mêlées à seize onces d'eau; eau gommée acidulée pour boisson, diète absolue).

Le 4, les accidens généraux n'avaient pas augmenté; l'érysipèle seulement avait gagné le côté droit de la face. (Huit sangsues à la base de la mâchoire à droite, lavement émollient, mêmes fomentations, etc.)

Le 5, diminution de tous les accidens. Le 6, le malade pouvait ouvrir les yeux, dont les paupières étaient auparavant très-gonflées; plus de délire, plus d'excitation fébrile,

Le 7, commencement de desquammation; le nez, que j'avais cru le siége de quelques points gangréneux, apparaît intact. Le 8, il n'était plus nécessaire de continuer l'usage de la fomentation réfrigérante; la face fut lavée de temps en temps avec l'eau de guimauve. Le 10, le malade eut la diète de pain, et le 14, il pouvait manger le quart. La convalescence fut très-courte.

Dans ce cas, les évacuations sanguines, employées concurremment avec les fomentations, ont sans doute été pour beaucoup dans l'issue heureuse de la maladie; mais il nous semble que les applications réfrigérantes ont puissamment contribué à en abréger la durée et à calmer les accidens cérébraux, en diminuant directement la somme d'irritation dans la partie enflammée; elles peuvent ainsi, selon nous, revendiquer une bonne part dans la guérison.

Les bons effets de cette médication sont plus manifestes encore dans l'observation suivante.

Obs. II. • — Maréchal, commis, âgé de 35 ans, d'une faible constitution, sujet à des douleurs rhumatismales, à des irritations profondes dans les yeux, souffrait de nouveau de ces incommodités depuis environ deux mois.

Le 6 mai 1830, un érysipèle se déclare au côté gauche de la face; le lendemain il avait envahi les paupières et les tégumens du front. Les jours suivans, l'inflammation s'avance à droite et vers le cuir chevelu; la sérosité soulève l'épiderme en plusieurs endroits. Le 11, le front est rouge, dur, tendu, douloureux; les tégumens de la tête et l'oreille droite participent à cette tension inflammatoire. Les accidens fébriles, faibles d'abord, ont peu à peu augmenté; le pouls est fréquent, la peau chaude, la langue blanchâtre, mais humide; la soif vive; en outre, la tête s'est troublée graduellement : d'abord il n'y eut que de légères hallucinations peu durables; maintenant le délire est complet et continu; le malade reconnaît à peine ceux qui l'entourent; la nuit il fait des efforts pour sortir de son lit.

Depuis les premiers jours de l'érysipèle, quatre applications de sangsues, de dix à seize chacune, avaient été faites à la base de la mâchoire, aux tempes, derrière les oreilles, aux jugulaires, sans influer en rien sur la maladie. Je ménageais les émissions sanguines à cause de la constitution faible et détériorée du malade. Cependant le 12, une nouvelle application de douze sangsues aux jugulaires devint encore nécessaire. Le malade a toujours la tisane d'orge pour boisson, de temps en temps un lavement émollient, et la diète absolue.

Le lendemain 15 malgré la nouvelle déplétion sanguine de la veille, la maladie continue à marcher avec son cortège d'accidens alarmans; il n'y a pas la plus légère amélioration. La fomentation froide alcoholisée fut alors mise en usage.

J'avais eu, dès le principe, l'intention de recourir à cette médication, mais un mot d'un assistante dont je ne voulais pas heurter les préjugés, sur les prétendus inconvéniens de l'application du froid, me fit différer l'exécution de ce projet que je n'avais au reste pas encore fait connaître. Je voulais d'ailleurs saisir cette occasion d'essayer la méthode antiphlogistique ordinaire. Mais je vis bientôt son insuffisance et ne balançai plus. La fomentation fut donc appliquée le 13, au moyen de compresses posées légèrement sur le cuir chevelu peu garni de cheveux, sur le front, et étendues jusque sur les joues, avec recommandation de tenir les linges constamment humides et froids.

Une prompte amélioration suivit l'emploi de ce moyen. La nuit fut calme, et dès le lendemain 14, la tuméfaction et la rougeur étaient considérablement diminuées. Le 15, le malade reconnaît les assistans; il ne reste plus qu'un peu de gonflement à la tempe et à l'oreille droite. Je sis appliquer, pendant quelques heures, des sinapismes aux pieds pour combattre un reste d'irritation cérébrale annoncée par des hallucinations passagères; mais loin de produire cet

esset, ils augmentèrent les accidens. Le lendemain 16, tout était rentré dans l'ordre. On avait continué jusqu'alors la diète absolue. Le 17, on accorda un peu de bouillon de veau, et on cessa, peut-être un peu trop tôt, l'emploi des somentations. Cependant, l'amélioration se soutint, et deux jours après la convalescence était consirmée.

On vient de voir que les fomentations résrigérantes alcoholisées ont été appliquées sans aucun danger dans des cas graves d'érysipèle. Le sait suivant nous offrira l'exemple d'un malade assaibli par une maladie grave, chez qui l'irritation offrait une mobilité remarquable, et qui n'a pas éprouvé cependant le plus léger dommage de l'emploi du même moyen.

III. Obs. — Hennuy, soldat du train, âgé de 23 ans, ayant la peau blanche et fine, indisposé et toussant depuis cinq jours, entra à l'hôpital le 21 mars 1821, pour une gastro-entérite grave accompagnée d'une forte bronchite. Trois saignées de 14 à 16 onces, les premiers jours, trois applications de 12 sangsues à la poitrine et à l'épigastre les jours suivans, secondées par l'usage des adoucissans et par une diète sévère, domptèrent les accidens, et le malade parut près d'être convalescent dans les premiers jours d'avril.

Cependant, le 4, un gonflement se montra à la parotide droite; le 5, la tuméfaction était considérable et avait réveillé les symptômes fébriles. Deux applications de huit sangsues chacune calmèrent ces nouveaux accidens, et le 7 il restait à peine un peu de tuméfaction. Mais une rougeur érysipélateuse s'était manifestée à la joue gauche, et le 8 elle avait envahi toute la joue et le front. La fomentation alcoholisée fut aussitôt mise en usage: la rougeur diminua bientôt graduellement, et en moins de trois jours, elle avait totalement disparu. Le 13, nouvel érysipèle à la joue droite, nouvelle application de la fomentation. La rougeur s'effaça de nouveau peu-à-peu, et au bout de trois jours la conva-

lescence était déclarée. Il n'est pas inutile de faire observer qu'une diète sévère fut continuée jusqu'à la cessation complète des accidens. La convalescence fut longue. Ces irritations graves et multipliées avaient profondément affaibli le malade; il avait en outre de l'œdème aux pieds. Il sortit vers le milieu de juin.

On a vu, dans les deux premières observations, que la gravité de la maladie nous a obligé de joindre les évacuations sanguines aux fomentations froides. Mais lorsque la maladie est moins grave, nous employons la fomentation seule. Dans tous les cas, nous avons soin de recommander en même temps une diète sévère, les boissons adoucissantes et le repos. Nous avons eu recours un grand nombre de fois, depuis cinq ans, à ce mode de traitement; nous l'avons employé dans une foule de cas, soit que l'érysipèle fût léger, soit qu'il fût grave, fixe ou erratique, simple ou compliqué; et loin de jamais occasionner d'accidens, il nous a constamment paru calmer promptement l'inflammation cutanée, abréger ainsi la durée de la maladie et diminuer en même temps les chances fâcheuses qui lui sont propres.

Compte rendu de la clinique de la Pitié, pendant les mois de novembre, décembre 1832 et janvier 1833; par M. Martin Solon, agrégé à la Faculté, chargé par intérim de ce service. — Leçon du 10 avril. — I. re partie, contenant les généralités des faits observés.

C'est surtout par le nombre des faits saillans et consciencieusement rapportés, qu'un compte rendu de clinique présente un véritable intérêt. Ce genre de travail met en présence les spéculations théoriques avec les résultats pratiques; il prouve mieux que les plus savantes discussions, l'importance ou la nullité, la justesse ou la fausseté des systèmes qui tour-à-tour envahissent la médecine. Il n'est

nous nous efforcerons de rapprocher ainsi les fait aurons à observer dans les salles confiées à not d'en publier les résultats, afin d'apporter à la portion de matérianx que les médecins doivent het qui serviront un jour à juger des questions si débattues.

Une des dissicultés les plus grandes pour comptes rendus, c'est le choix de la classification tériaux qui les constituent. Il est en effet sort faire entrer dans les cadres nosologiques tracés puteurs les cas nombreux et variés que la pratiprésente. Ces cadres cependant n'auraient dût é qu'après avoir réuni une vaste collection de faits e suivant l'analogie qu'ils offrent entre cux. La clade Pinel, qui nous a valu les immortels travaux sur les membranes, est certainement insuffisante des observations ne peuvent trouver leur place dat donné par l'illustre nosographe. La doctrine phy n'a pas jusqu'à présent, à notre connaissance cette dissification dont nous montes par l'illustre nosographe.

janvier 1833, pendant lesquels nous avons fait le service de l'hôpital de la Pitié, sorment un trimestre qui a été remarquable par le froid humide qui a régné pendant presque toute sa durée. L'interruption de cet état météorologique par quelques jours de froid sec, durant lesquels le thermomètre est descendu au-dessous de zéro, et les vents ont soufflé de nord-est, ne nous a pas paru modifier sensiblement la constitution médicale, remarquable surtout par les affections catarrhales qui l'ont constituée. Au reste, ce n'est point par notre service seul qu'il faudrait juger de cette constitution médicale, car pendant que nous manquions de maladies aiguës, d'autres services ou d'autres hôpitaux en offraient un certain nombre. Il est néanmonis vrai que les maladies graves n'ont généralement pas été communes; et si notre faible mortalité l'atteste pour notre service, la diminution proportionnelle du nombre des morts, dans la plupart des hôpitaux, le constate également pour l'ensemble de la constitution médicale. Ce résultat s'observe ordinairement à la suite des épidémies meurtrières. Le grand nombre de valétudinaires enlevés par le choléra explique suffisamment comment les maladies ont été moins communes et la mortalité moins considérable pendant les mois qui ont suivi les ravages effrayans de cet horrible fléau.

Fièvres. — Sur les 203 malades dont l'état a été noté pendant ce trimestre, nous avons observé 17 cas dans lesquels il était impossible de localiser d'une manière parfaite l'affection que nous avions sous les yeux. Toute l'économie semblait participer à la maladie. Nous avons cru devoir comprendre ces affections dans cette classe que les nosologistes ont désignée sous le nom de fièvres, parce que l'ensemble des phénomènes que ce mot désigne forme un des symptômes les plus constans de la maladie.

Fièvre ataxique. — Deux cas ont été désignés sous le nom de fièvre ataxique, parce que le désordre, l'incohérence et la succession des symptômes variés que nous

avons observé, pendant la marche de la maladie, nous mpêchaient d'en rattacher l'ensamble à l'une des affectios locales plutôt qu'à l'autre. Pensant que le système nerveu plus ou moins troublé devait lier entre eux ces différes symptômes, nous aurions pu désigner la maladie sous à nom de fièvre nerveuse; mais le sens attaché à cette expression, et l'existence de lésions appréciables de différe organes, s'opposaient à l'adoption de cette dénomination. Nous avons preféré celle qui indique l'irrégularité que be deux cas soumis à notre observation out présentée. Ou pe gera de cette irrégularité par le peu de mots suivans.

Celui des deux malades qui a succombé était un acce tisserand âgé de 45 ans, qui s'adonnait depuis trois seur nes seulement à la préparation du blanc de céruse, et às le moral était vivement affecté par sa position missis. Quelques jours après son entrée à la fahrique de illustrations cet homme éprouve des coliques et de la constituir il prendquelques boissons irritantes et un médicament, problèment de l'émétique, qui donne lieu presqu'anssité à nombreux vomissemens. N'étant pas soulagé, il entre la Pitié le 1.4 décembre. Les symptômes de la colique sur nine sont bien caractérisés; ils sont cependant complime de quelques symptômes légers d'irritation gastrique.

à concentrer sa marche; les facultés intellectuelles se troublent, le scrotum tombe en gangrène. Aux boissons adoucissantes et à l'usage des crêmes de riz, on joint la prescription d'un julep avec addition d'un gros d'extrait de quinquina et d'un pansement chloruré. Le malade succombe le 28 décembre. A l'ouverture du cadavre, nous trouvons une infiltration sous-arachnoïdienne limpide peu marquée; les tuniques de l'estomac amincies, mais d'une consistance normale; quelques arborisations peu étendues sur la membrane muqueuse du jéjunum; le tissu du foie ramolli, et la rate d'une diffluence extrême et d'une couleur livide; le tissu cellulaire du scrotum infiltré d'une certaine quantité de sanie putride.

Une semme, qui est le sujet de notre seconde observation, a ofsert la plus grande analogie dans la marche de sa mala-ladie. Les émissions sanguines ont été peu abondantes; des lavemens de valériane, d'asa-sœtida et de sulfate de quinine, ont dissipé les accidens intermittens et périodiques qu'elle a présentés. Elle est maintenant convalescente d'un érysipèle survenu aux trochanters et au sacrum, et de plusieurs abcès qui se sont développés au sacrum, aux trochanters et dans la prosondeur de la sesse droite.

Fièvre typhoïde. — Une seule de nos affections typhoïdes a présenté quelque chose de notable; c'est celle que nous avons observée sur un tisserand âgé de 18 ans. La stupeur était très-marquée, la langue rouge et sèche, le ventre presque indolent, excepté vers la fosse iliaque; l'artère radiale donnait 60 pulsations par minutes; le soir il y avait un frisson marqué; mais non suivi de chaleur intense ni de sueur. La diète, des boissons acidules et des demi-lavemens composés de décoction de quinquina et de huit grains de sulfate de quinine, terminèrent cette maladie en quelques jours.

On est trop généralement d'accord sur la participation de toute l'économie à l'affection dont il s'agit, pour que

nous ayons besoin d'énoncer les motifs qui nous ont empéché de classer ces maladies parmi nos gastro-entérites simples.

Courbatures. — Quoique dans la plupart des cas l'appareil circulatoire semble spécialement atteint dans l'affection que l'on désigne vaguement sous le nom de courbature, cependant on ne peut nier que les autres appareils ne soient soumis, d'une manière plus ou moins considérable, à l'influence morbide; car si on ne remédie convenablement à ces courbatures, très-souvent elles sont suivies d'affections locales très-graves, dont Hippocrate annonce le développement dans son aphorisme: Lassitudines spontaneas morbos prænunciant. La plupart de ces affections étaient caractérisées par une turgescence pléthorique assez grande, une sièvre vive, une céphalalgie prononcée, de l'inappétence. Toutes ont cédé promptement à la diète et aux délayans, les unes après des évacuations sanguines naturelles et spontanées, telles que l'apparition des règles ou d'une épistaxis; les autres après l'emploi d'une saignée générale ou locale.

Immédiatement après ces courbatures ou ces états pléthoriques, nous avons placé les phlegmasies.

Phlegmasies. — Ces maladies ont été observées au nombre de 121. La plupart étaient à l'état aigu, quelques-unes étaient passées à l'état chronique; un petit nombre présentait le développement de ces dégénérescences organiques qu'à l'exemple du professeur Broussais nous avons rapprochées des phlegmasies chroniques, parce que, soit que l'on regarde ces altérations comme le produit d'une modification morbide de la nutrition ou d'une sécrétion anormale de nos tissus, toujours est-il que des traces d'inflammation précèdent, accompagnent ou suivent constamment leur développement.

Phlegmasies cutanées. — Erysipèle. — Les cinq érysipèles que nous avons eu à observer n'ont rien offert de bien

remarquable; deux d'entre eux ont envahi la face, et n'ont point été suivis d'accidens cérébraux; les autres occupaient les membres et le tronc; tous ont cédé aux antiphlogistiques. Nous avons de nouveau constaté l'avantage des onctions d'axonge récente faites plusieurs fois par jour, sur la partie affectée, pour calmer la douleur, et peut-être aussi abréger la durée de l'érysipèle. Nous avons déjà, il y dixhuit mois, consigné des résultats analogues dans la Lancette.

Variole. - Nos quatre malades atteints de variole consluente n'avaient point été vaccinés; d'eux d'entre eux ont guéri, deux ont succombé. L'un de ces derniers, cordonnier, âgé de 26 ans, d'une sorte constitution, est mort le 12.° jour de l'invasion. L'éruption avait été extrêmement abondante, elle s'étendait sur toute la membrane muqueuse des voies aériennes; quelques sangsues avaient été appliquées au col, pour arrêter le développement de l'inflammation laryngéc. Ces accidens semblaient devoir se terminer d'une manière heureuse, lorsque le malade succomba pendant la période de suppuration. A l'ouverture du cadavre, plusieurs onces de pus d'un blanc grisâtre, assez épais, s'écoulèrent. des voies aériennes, qui en étaient engouées; toute la membrane muqueuse qui les tapisse était recouverte de pustules varioliques. Le malade avait été asphyxié par la suppuration. Nous trouvâmes dans le poumon droit quelques points d'hépatisation circonscrite. Tous les autres organes étaient sains.

Le second de ces malades, passementier, âgé de 33 ans, affecté de chagrins domestiques qui le tourmentaient beaucoup, succomba à une suppuration disséminée dans le parenchyme pulmonaire, le 28.° jour de la maladie. La percussion et l'auscultation pratiquées la veille n'avaient point fait soupçonner ces graves lésions.

Varioloïde. — Parmi les deux malades atteints de varioloïde, se trouvait une femme âgée de 22 ans, qui avait été vaccinée dans sa jeunesse, et qui ne présentait plus les cicatrices apparentes de la vaccine. Sa varioloïde se termina en huit jours. L'exanthême de l'autre sujet, ferblantier, âgé de 28 ans, offrit ceci de remarquable, que le malade, non vacciné, contracta sa varioloïde en donnant des soins à son jeune frère atteint de petite-vérole. La durée et la marche de l'affection éruptive de ce jeune frère ne nous ont pas laissé de doute sur sa nature. L'éruption de ce ferblantier parut après trois jours de prodrômes, et se termina en un septénaire.

Nous avons vu à l'hôpital Beaujon, la présence dans nos salles d'un individu atteint de varioloïde, déterminer le développement de plusieurs cas de variole bien caractérisée. Le rapprochement de ces faits, trop peu nombreux sans doute, tendrait du moins à faire présumer une certaine analogie, entre la variole et la varioloïde, puisque dans le cas cité plus haut la variole a été l'occasion du développement de la varioloïde, et que dans le dernier la varioloïde au contraire a été la cause probable de l'apparition de la variole.

Miliaire. — Cette sièvre miliaire, développée chez une jeune domestique âgée de 15 ans, sut précédée de trois jours de sièvre et de mal de gorge. Le 5 janvier, l'éruption miliaire se développa sur la voûte palatine, les joues et quelques endroits du col; elle ne s'étendit à aucune autre partie. Le lendemain, elle était terminée. On pouvait croire qu'il y avait eu erreur dans le diagnostic; mais le 8 janvier un commencement de desquammation qui apparut d'abord au col et qui s'étendit ensuite sur toutes les parties du corps qui n'avaient point présenté d'éruption, consirma le diagnostic qui avait été porté, et nous donna une preuve presque complète de l'existence de ces sièvres éruptives sans éruption signalées par Sydenham.

Zona. — Il occupait le côté droit de la base de la poitrine. Nous en cautérisâmes la moitié avec le nitrate d'argent, le reste sut abandonné à sa marche spontanée. Nous avons reconnu que la dessiccation fut plus prompte, et les douleurs moins vives dans la partie cautérisée.

Urticaire. — Quelques bains simples contribuèrent à dissiper promptement cette éruption et à calmer la démangeaison qu'elle occasionnait.

Prurigo. — Cette affection ne présenta rien de notable, si ce n'est que, chez l'un des deux malades qui en était atteint, on fut obligé de pratiquer une saignée du bras fort abondante pour modérer l'intensité de l'irritation cutanée.

Phlegmasies muqueuses. — Fièvre catarrhale. — Les sujets atteints de la maladie que nous avons désignée ainsi, présentaient tous une inflammation plus ou moins étendue des diverses membranes muqueuses. La bronchite et l'entérite offraient chez tous un degré de développement remarquable. Chez quelques-uns même la membrane muqueuse de la vessie participait à cette disposition inflammatoire du reste du système muqueux. Quelques applications de sangsues, les délayans et la diète, ont été employés avec succès dans presque tous les cas. L'ipécacuanha à dose vomitive offrit cependant un avantage marqué chez un de nos malades: c'était un jeune mâçon âgé de 24 ans, qui, outre les symptômes généraux de la sièvre catarrhale, se plaignait d'une sensibilité très-vive de la muqueuse buccale, et d'un empâtement fort incommode de la bouche. Cette cavité était tapissée d'un mucus épais au-dessous duquel les follicules présentaient un état érythémateux qui avait résisté à l'emploi des gargarismes émolliens, des sangsues et des cataplasmes placés au-dessous de la mâchoire insérieure. L'ipécacuanha sut prescrit à la dose de 24 grains, donnés en trois sois; des vomissemens muqueux abondans eurent lieu. La muqueuse buccale se dégorgea et perdit son aspect érythémateux; le mouvement fébrile qui durait encore cessa, et la convalescence s'établit promptement.

Chez un des sept malades atteints de sièvre catarrhale, l'inflammation s'étendit au parenchyme pulmonaire, et plus tard aux méninges. Il succomba à la gravité et à l'étendue de ces lésions.

Ophthalmie aiguë. — Les paupières seules des deux malades que nous avons observés, étaient atteintes d'érysipèle phlegmoneux. La suppuration eut lieu dans les deux cas, malgré un traitement antiphlogistique énergique. Dans l'un d'eux, un foyer circonscrit se forma et s'ouvrit sur la région du sac lacrymal. Il aurait pu faire croire à l'existence d'une tumeur et d'une fistule lacrymales, si l'état humide de la narine, l'écoulement des larmes par cette voie; l'impossibilité de faire passer l'air des narines par la plaie, en engageant le malade à faire les efforts nécessaires, et la nature phlegmoneuse de la suppuration n'avaient éclairé le diagnostic. Ce ne fut qu'après six semaines que la petite plaie fistuleuse placée sur le tissu fibreux du sac lacrymal finit par déterminer le développement des bourgeons cellulovasculaires convenables pour établir une cicatrice solide.

Ophthalmie chronique. — Cette ophthalmie développée chez une jeune fille scrofuleuse, affectait les deux yeux et était accompagnée de taies. Un collyre sec de calomélas et de sucre candi détermina la disparition de ce dernier accident.

Coryza chronique. — La céphalalgie frontale et la pesanteur de tête très-considérable dont la malade, âgée de 54 ans, et d'une constitution assez forte, se plaignait, nous avaient d'abord fait craindre une congestion cérébrale. Une saignée du bras et des bains de pied avaient été prescrits inutilement. L'odeur fétide qui s'exhalait des narines, et la voix nasonnée de la malade, nous portèrent à penser que les fosses nasales et les sinus frontaux étaient le siège d'une phlegmasie chronique, et contenaient du mucus en putréfaction. Des injections émollientes et détersives débarrassèrent ces parties d'une énorme quantité de mucosités fétides. Les douleurs frontales disparurent.

Angine tonsillaire. — Cette amygdalite n'offrit rien de remarquable; l'apparition des règles contribua à faciliter la résolution.

Angine laryngée. — Deux cas de laryngite chronique ont été soumis à l'usage des sumigations pulmonaires et de vésicatoires appliqués sur le larynx. L'un des malades a éprouvé d'excellens et rapides essets de ce traitement; l'autre est sorti de l'hôpital sans être guéri.

Bronchite aiguë. — Aux émolliens donnés en boissons nous avons joint, dans plusieurs cas, principalement quand la toux était sèche et opiniâtre, l'usage des fumigations émollientes: les malades s'en sont ordinairement bien trouvés. Le sirop de pointes d'asperges que nous avons expérimenté dans ces cas, ne nous a pas paru produire d'effets avantageux bien appréciables.

Bronchite chronique. — Les sumigations balsamiques, les révulsifs sur la peau du dos, de la poitrine ou de la partie interne du bras; les minoratifs quelquesois répétés et les boissons chaudes, ont en général été suivis de bons essets dans ces maladies, communes surtout pendant les mois de novembre, décembre et janvier.

Les gastro-entérites aigués que nous avons reçues dans notre service, n'ont en général rien présenté de remarquable ni dans leurs causes ni dans leur marche. Toutes ont cédé à l'usage de la diète, des boissons adoucissantes, des sang-sues à l'épigastre ou au siège, et des cataplasmes émolliens appliqués sur le ventre. Les sujets que nous avons perdus atteints de fièvre ataxique, typhoïde et catarrhale, présentaient aussi les lésions anatomiques plus ou moins prononcées de la gastro-entérite, mais ces lésions de l'appareil digestif étaient en outre accompagnées d'altérations morbides variées qui nous ont déterminé à ne pas considérer ces affections comme de simples gastro-entérites.

Parmi les malades atteints de cette dernière inflammation, nous devens mentionner deux semmes qui présentaient tous les symptômes de la gastrodynie. Un léger état fébrile nous sit élever quelques doutes sur la nature de la maladie, et nous détermina à prescrire une application de sangsues à l'épigastre. La cessation de tous les symptômes éclaira ou établit le diagnostic, et consirma cette sentence d'Hippocrate: Naturam morborum ostendit quoque curatio.

Gastrite chronique. — Le succès remarquable qui suivit l'emploi du régime, de la magnésie calcinée, du magistère de bismuth, et d'un large emplâtre stibié à la région épigastrique, nous engage à mentionner deux cas de cette maladie arrivée déjà à un certain degré de gravité lorsque le traitement fut prescrit.

Cancer de l'estomac. — Cette grave lésion occupait l'ouverture pylorique de l'estomac : la malade qui en était atteinte avait été, nous a-t-elle dit, prise tout-à-coup de vomissemens par suite d'une révolution de lait, six mois avant son entrée à la clinique de la Pitié. La tumeur, rénitente, du volume d'un œuf de poule, et située dans la région pylorique, les vomissemens continuels qui fatiguaient la malade, la rareté des garde-robes, etc., etc., ne laissaient point de doute, le 3 décembre, sur la nature ni sur le siège de cette affection. Un cautère sur le centre de la tumeur, l'iode en frictions sur l'épigastre et l'hypochondre droit, le régime lacté, des lavemens gélatineux, l'emploi alterné, selon les circonstances, de l'eau de Seltz, de la magnésie calciné et des préparations opiacées, l'hydrochlorate de morphine en particulier, furent les moyens prescrits contre cette maladie. Une diminution de moitié dans la tumeur, des vomissement plus rarcs et moins abondans, des garderobes plus copieuses et une émaciation moins prononcée, annonçaient des changemens savorables et qui dépassaient nos espérances, lorsque, fatiguée du régime, la malade voulut sortir le 7 janvier. Elle rentra le 12, mais son état s'était beaucoup aggravé. Elle eut quelques jours après des vomissemens

couleur chocolat, et succomba le 23 janvier. Nous trouvâmes toutes les tuniques du pylore converties en un tissu lardacé squirrheux, mais peu rénitent, qui formait la tumeur indiquée; quelques points de la membrane muqueuse de cette région de l'estomac, étaient superficiellement atteints de dégénérescence encéphaloïde. L'amélioration observée avant la sortie de la malade peut-elle faire admettre que l'on aurait, en continuant le traitement, entravé la marche de cette affection cancéreuse? La diminution de la tumeur et l'aspect du tissu squirrheux qui, à l'autopsie, présentait moins de consistance, sans cependant offrir l'apparence du ramollissement, permettent de le croire.

Vaginite; leucorrhée aiguë. — Ces affections, caractérisées par une douleur assez vive du vagin et un écoulement muqueux, purulent, abondant, ont cédé à l'usage des boissons et des injections adoucissantes. L'une d'elles avait été occasionnée par la présence d'un énorme pessaire de buis en forme de bilboquet dont nous avons fait l'extraction.

Phegmasies séreuses; pleurésie. — Parmi les quatre pleurésies aiguës que nous avons observées, deux ont offert les symptômes et la marche de la pleurésie franchement inflammatoire et se sont terminées rapidement par l'emploi de la saignée générale, des sangsues ou des ventouses mouchetées appliquées sur le point douloureux. La troisième de ces maladies a été remarquable par le développement d'un énorme épanchement, et la quatrième par l'état bilieux qui accompagna les symptômes de pleurésie. Voici en quelques mots l'histoire de ces deux malades.

Le premier des deux était un bonnetier, âgé de 34 ans, d'une petite taille, d'une assez forte constitution, jouissant habituellement d'une bonne santé. Cette homme avait éprouvé, en travaillant, une vive douleur dans le côté gauche de la poitrine : c'était vers la fin de décembre. Il continua son travail, cherchant à oublier sa douleur; enfin,

il fut obligé de consulter. On le saigna et on lui mit un vésicatoire sur le côté; n'éprouvant pas d'amélioration dans son état, il se décida à entrer à la Pitié. M. Piedagnel, qui faisait alors un service dans cet hôpital, reçut le malade, le sit saigner et eut la bonté de le faire passer à la Clinique à cause de l'intérêt que présentait son état. Nous vimes cet homme le 8 janvier, 15.° jour de la maladie; décubitus assis, ou couché sur le côté gauche; toux sèche, douloureuse; oppression; développement beaucoup plus considérable du côté gauche que du côté droit du thorax, écartement remarquable des espaces intercostaux du côté diiaté; immobilité complète de ce côté dans les mouvemens de la respiration; mathé des plus marquées de toute cette région de la poitrine; absence de tout bruit respiratoire; résonnance légère de la voix; battemens du cœur percevables seulement dans le côté droit du thorax, au-delà du sternum; état fébrile assez marqué; trouble peu notable de l'appareil digestif; sécrétion urinaire sensiblement diminuée. Nous reconnûmes une phiegmasie sub-aiguë de la plèvre, accompagnée d'un énorme épanchement probablement séreux. (Saignée du bras; quatre ventouses mouchetées sur le côté gauche du thorax; boissons pectorales nitrées chaudes; diète.)

Le lendemain, respiration beaucoup moins gênée. (Nou-velles ventouses.)

10 janvier, le malade pouvait déjà rester quelques instans couché sur le côté droit; l'urine était augmentée de quantité, et la sièvre dissipée.

Les boissons nitrées furent continuées; l'état satisfaisant des voies gastro-intestinales nous permit de donner plusieurs doses de sirop de nerprun et d'accorder assez promptement des alimens au malade. En quelques jours, nous vimes se dissiper avec une incroyable rapidité toute la série des accidens graves que le malade présentait à son entrée; l'oppression et la toux diminuèrent; le cœur revint graduel-

lement reprendre sa place; la respiration bronchique commença à se faire entendre, puis elle devint un peu vésiculaire; la matité du thorax diminua; du son clair fut bientôt perçu au-dessous de la clavicule, et la mobilité du reste de l'épanchement reconnue en inclinant le tronc du malade dans divers sens. Le volume du côté gauche du thorax devint de moins en moins considérable; les côtes se rapprochèrent les unes des autres, leur courbure diminua d'étendue, et la paroi thoracique de ce côté finit par présenter une dépression de plusieurs pouces. Enfin vingt jours seulement après son entrée dans nos salles, le malade sortit guéri et se sentant la force nécessaire pour travailler.

L'autre malade était une femme agée de 40 ans, qui entra à la fin du mois de janvier, atteinte d'une douleur vive an côté droit du thorax et de tous les signes d'une pleurésie aignë de ce côté; en même temps la bouche était pâteuse, amère; il y avait des nausées; la langue était saburrale et le visage légèrement jaunâtre, surtout auprès des ailes du nez et de la commissure des lèvres. Une saignée et plusieurs applications de sangsues sur le point douloureux n'amendèrent point l'état de cette malade. 24 grains d'ipécacuanha, donnés en trois fois, déterminèrent des efforts de vomissemens très-fatigans et des évacuations autant muqueuses que bilieuses. Le lendemain, la douleur du côté n'existait plus; la bouche n'était plus amère; les nausées avaient disparu et la convalescence marcha avec autant de facilité que de promptitude.

Péritonite. — Nous n'avons eu qu'un seul cas de péritonite; mais la maladie a été très-remarquable dans sa marche. Cette affection s'est développée à la suite d'un violent accès de colère, chez une semme âgée de 36 ans. On la saigna chez elle. Les douleurs du ventre persistant, on transporta la malade à la Pitié, le huitième jour de l'invasion, 4 décembre. L'état de la face, du pouls et du ventre ne laissait point de doute sur l'existence d'une péritonite en-

core aigue. L'hypogastre était le siége d'une tumeur arrondie, rénitente, immobile, douloureuse, comme le reste du ventre, du volume de la tête d'un sœtus à terme; elle donnait un son mat à la percussion, ne faisait pas éprouver, d'une manière bien évidente, la sensation de fluctuation par la percussion latérale, et ne présentait aucun changement par les diverses positions que prenait la malade. Était-ce la vessie distenduc par l'urine? le volume de la tumeur, sa forme et le lieu qu'elle occupait pouvaient le faire croire. Cependant la facilité avec laquelle la malade rendait ses urincs portait à penser que la vessie n'était pour rien dans le développement de cette tumeur. Pour plus de certitude, une sonde sut introduite dans la vessie, il ne s'écoula que quelques gouttes d'urine : la vessie était donc étrangère au développement de cette tumeur. Étaitelle formée par l'utérus ou ses annexes? Le toucher nous apprit que la matrice se trouvait dans l'état de vacuité, et que ses annexes ne semblaient point malades; d'ailleurs, · l'immobilité de la tumeur, son développement rapide, sa position à la partie moyenne de l'hypogastre, empêchaient de croire qu'elle pût être formée par un kyste ovarique. Nous pensâmes qu'elle était produite par un épanchement séreux ou purisorme abdominal, circonscrit par des adhérences. (Saignée du bras (sang très-couenneux); 40 sangsues à appliquer sur le ventre et surtout vers l'hypogastre; cataplasme émollient; infusion de guimauve.)

Le lendemain, diminution de la sensibilité abdominale. (Nouvelle application de sangsues sur la tumeur.)

- 10 janvier. Rénitence moins considérable de la tumeur, fluctuation sensible par la percussion latérale.
- 11, Développement vers la sosse iliaque droite, d'une tumeur analogue à la première, indépendante d'elle, mais moins tendue et moins volumineuse. Elle disparut lentement les jours suivans.
  - 14. Diminution très-notable de la tumeur hypogastrique,

coincidant avec des garde-robes séreuses, d'un jaune sale, et très-abondantes; gargouillement sensible au toucher dans la région sus-pubienne. Y a-t-il eu résorption du liquide? la tumeur s'est-elle ouverte dans l'intestin? Il était difficile de se prononcer d'une manière décisive pour l'une de ces questions. On pouvait facilement admettre la première supposition, puisqu'on a vu des ascites, même considérables, disparaître de cette manière. Quant à la seconde, le gargouillement et la sonoréité plus grande de la tumeur la rendaient soutenable. Il était cependant possible que les intestins distendus par des gaz et une certaine quantité de liquide donnassent lieu à ce bruit de gargouillement et au son hydropneumatique que la tumeur rendait. Dans tous les cas, la tumeur continua à diminuer, mais lentement. On employa quelques purgatifs, l'huile de ricin, le sirop de nerprun, pour faire un nouvel appel de sécrétion séro-muqueuse sur le canal intestinal, et faire résorber l'épanchement. Il ne disparut entièrement qu'après un mois de traitement. La convalescence fut ensuite entravée par une gêne très-grande de l'articulation coxo-fémorale droite, et un œdème assez considérable des membres inférieurs qui dépendait probablement de quelque lésion consécutive de la première affection, et qui comprimait les vaisseaux dans le bassin. A l'aide d'un régime réparateur et du temps, ces derniers accidens se dissipèrent, et la malade sortit guérie vers la fin de février.

Phlegmasies parenchymateuses; pleuro-pneumonies. — Sur huit malades atteints de pleuro-pneumonies, cinq n'ont rien offert d'important à noter : ils ont guéri sous l'influence du traitement antiphlogistique employé avec quelque énergie au début de la maladie. Nous mentionnerons parmi les trois autres une femme âgée de 33 ans, entrée le 14 décembre, pour une pleuro-pneumonie gauche très-intense, et dont l'état thoracique était sensiblement amélioré; lorsqu'elle fut prise du choléra asiatique le 21

décembre. Cette maladie sut combattue avec avantage à l'aide de l'extrait de ratanhia. La malade sortit guérie le 3 janvier. Nous avons cru devoir compter cette semme pour deux, dans ce relevé, l'histoire de son choléra est renvoyée à l'exposition des flux. (Voy. pag. 528.)

Une autre femme, âgée de 18 ans, entrée le 12 janvier. était atteinte d'une sensibilité extrême du ventre et de tous les symptômes qui caractérisent une péritonite. (Saignée du bras; sangsues sur l'abdomen; boissons émollientes.) Le lendemain, ces symptômes étaient remplacés par ceux d'une pleuro-pneumonie droite et d'une sièvre typhoïde qui, deux jours après, furent accompagnés d'un délire presque continuel que nous rapportions à une méningite, et qui cédait, ainsi que presque tous les autres symptômes, pendant ' les rémissions irrégulières de la fièvre. Le traitement antiphlogistique fut continué sans succès. Un vésicatoire placé sur le côté sembla diminuer les accidens thoraciques; ceux du cerveau augmentèrent. La malade succomba le 24. A l'autopsie, nous ne trouvâmes d'autres lésions que celles d'une pleuro-pneumonie gauche au second degré, et une entéro-mésentérite fort étendue. Les méninges et le cerveau étaient dans leur état normal.

Un traitement antiphlogistique actif était-il suffisant pour combattre cette réunion d'accidens graves? Le vague observé dans la marche de la maladie, et la rémission, quoiquirrégulière, des symptômes, n'indiquaient-ils point un trouble primitif du système nerveux, et ne réclamaient-ils point l'usage des antispasmodiques diffusibles et du quinquina? Nous avons vu ces médications réussir dans des cas analogues.

Chez un commissionnaire âgé de 39 ans, décrépit par la misère, nous reconnûmes le 23 janvier une pleuro-pneumonie droite remarquable par la fétidité putride de l'expectoration; le pouls était petit et fréquent, la peau visqueuse et froide. Nous prescrivîmes la tisane de polygala, un julep

avec sirop de quinquina; la diète fut continuée peu de temps. Le malade sortit guéri le 15 février.

Pneumonie chronique. — Un malade présentant tous les symptômes qui caractérisent cette induration ou ramification de quelques parties du poumon, désignée par Laennee sous le nom de pneumonie chronique, fut traité par les fumigations émollientes, les rubéfians sur le thorax, et les boissons adoucissantes. Il sortit guéri. Nous reviendrons sur son observation dans la seconde partie de ce travail, lorsque nous parlerons des fumigations de l'appareil respiratoire.

Phthisie pulmonaire. — Nous renvoyons aussi à cet article l'histoire de nos phthisiques. Quelques-uns ont présenté quelques remarques importantes dans la marche de leur maladie; tous ont fait usage de fumigations émollientes, narcotiques, balsamiques ou iodées; plusieurs en ont obtenu un soulagement marqué.

Cardite interne. -- Nous avons cru devoir rapporter à une phlegmasie du cœur, et surtout de sa tunique interne, les symptômes et les lésions que nous avons observés sur le malade dont il va être question. Un bottier, âgé de 45 ans, d'une très-forte constitution, éprouve, le 15 août 1832, de violentes palpitations en montant avec rapidité cinq étages. Les battemens tumultueux continuent et s'exaspèrent plus tard par l'usage des boissons alcoholiques. On pratique une saignée; le malade en est un peu soulagé, mais il continue son travail et l'usage des liqueurs; les accidens reprennent une nouvelle intensité. Entré à la clinique le 16 janvier, le malade reste assis dans son lit; nous observons des battemens fréquens, tumultueux et sans bruits anormaux, dans la région précordiale; la matité de cette région est plus étendue que de coutume; le pouls est fréquent, irrégulier; la chaleur de la peau peu augmentée. Le soie dépasse de beaucoup l'hypocondre droit; la matité du !horax de ce côté fait soupçonner un épanchement dans la plevré,

L'aspect peu riche du sang nous empêche d'a saignée.

Les jours suivans l'oppression diminue; on ple nombre des pulsations; il s'élève à 100 par chaleur de la peau est normale. (Digitale en p

L'état du malade semble s'améliorer, los coup, dans la nuit du 21, sa respiration s'embissage devient violet, et il meurt en quelques in

Nous trouvons, à l'ouverture du cadavre, gauche du cœur dilaté, et ses parois aminciest sygmoïdes de l'aorte violettes, et l'une d'elles valvule bicuspide d'un rouge violet. Nous voy cule droit peu dilaté, ses parois minces; la me en revêt l'intérieur de couleur normale. Le cœune assez grande quantité de sang; les poumot veau en contiennent aussi un peu plus que dans naires; le foie en est gorgé, et l'hypertre tissu explique bien mieux que l'épanchemen pourquoi ce viscère dépassait de beaucoup l'hypocondre dreit. L'estemac pet d'un cadavre, se parois amincies?

un état inflammatoire. L'abdomen présente un épanchement peu considérable de sérosité sanguinolente; un épanchement de même nature, et beaucoup plus considérable, occupe le côté droit du thorax.

Ce n'est qu'après l'autopsie que nous avons considéré cette affection comme une cardite interne; les causes de la maladie, quelques-uns de ses symptômes et ses lésions anatomiques, nous semblent autoriser cette dénomination. La perforation d'une des valvules sigmoïdes de l'aorte nous a paru être le résultat d'un travail inflammatoire qui s'était développé dans cette partie. L'état peu riche du sang nous a mal à propos arrêté dans l'usage de la saignée; l'amélioration qui avait suivi cette médication indiquait d'y revenir, à juvantibus indicatio, dit Stoll; la quantité de sang assez considérable trouvée dans les différens viscères prouve aussi que la saignée aurait pu soulager ce malade. Auraitelle empêché l'inflammation ulcéreuse de continuer ses progrès? Non sans doute; mais elle les aurait probablement ralentis; elle aurait, par conséquent, éloigné la mort du malade. Il nous a semblé en effet que la rapidité de cet événement pouvait s'expliquer par le trouble qui avait dû survenir dans la circulation au moment où la persoration s'est effectuée, trouble qui a dû déterminer promptement l'engouement des viscères les plus importans au maintien de la vie.

Cardite chronique. — Nous avons cru devoir rapporter à ce paragraphe les maladies dites organiques du cœur. L'un des deux malades, rachitique, âgé de 60 ans, présentait quelques palpitations accompagnées d'un léger bruit de soufflet et d'un état asthmatique que la conformation du thorax aggravait encore. Quelques sangsues appliquées à l'anus dégagèrent le système circulatoire, et procurèrent une amélioration sensible. L'histoire fort importante d'un autre malade âgé de 71 ans, atteint d'ossification des valvules sygmoïdes qui les empêchait de se rapprocher et de

fièvre survinrent. La malade entra à la clinique 29 janvier. Teinte ictérique très-prononcée, per mangeaison à la peau; langue couverte d'un conâtre, bouche amère, quelques nausces, à hypocondre droit douloureux spontanément et sion; garde-robes rares et décolorées, urines al bourbeuses, déposant une très-grande quantité colorante jaune-orangé. Percussion de l'hypoconémontrant pas d'augmentation de volume dans le fort, large et très-fréquent; chaleur de la peau, du bras; 40 sangsues sur l'hypocondre et l'épige plasme; petit-lait; chiendent.)

Le sérum du sang contenait une grande prejustière colorante jaune; le caillot ne paraissa contenir une aussi grande quantité. La malade beaucoup mieux, les douleurs de l'hypocondre avaient cessé. Les jours suivans, l'urine et la prent leur teinte jaune, les garde-robes reprirent leur normale, et la santé se rétablit rapidement. Voulut sortir le 4 février, devant soitte cher elle

de l'hépatite ces observations d'ictère: bien qu'il n'y ait eu qu'irritation sécrétoire du foie, et point, comme dans le cas précédent, de symptômes évidens de l'inflammation de ce viscère. Des sangsues à l'épigastre ou au siège, de l'eau de gomme, de la limonade coupée d'eau de Seltz, et la diète, ont suffi pour diminuer l'irritation, ramener promptement la sécrétion à l'état normal, et faire disparaître la teinte jaune de la peau.

Affection bilieuse ou gastrique. — Nous avons désigné sons ce nom, ainsi que l'ont fait plusieurs nosologistes, une affection qui consiste dans un dérangement sécrétoire de la bile et des follicules muqueux de l'estomac et du duodénum, sans symptômes inflammatoires primitifs de ces parties. Nous avons observé huit malades, toutes femmes, atteintes de cette affection. Elle avait en général été occasionnée par quelqu'écart de régime. Parmi les symptômes qui la caractérisaient, nous citerons une teinte bise de la face, une couleur jaune plus ou moins prononcée des ailes du nez, l'enduit muqueux jaunâtre de la langue, l'anorexie, les nausées, l'amertume de la bouche, une soif peu vive, la préférence donnée aux boissons acidules, quelquefois une douleur modérée de l'épigastre, le plus souvent absence de cette douleur, dévoiement bilieux, rarement constipation; sentiment de brisement dans les membres, céphalalgie sus-orbitaire, mouvement fébrile peu développé. L'ipécacuanha à dose vomitive, des boissons délayantes acidules, et quelquefois des purgatifs huileux ou salins, ont triomphé de cette maladie avec une promptitude remarquable, et n'ont point occasionné d'inflammation des voies digestives. L'appétit s'est au contraire rétabli presque aussitôt, et la facilité de la digestion a prouvé que la médication employée était préférable à toute autre.

Voici, en quelques mots, l'analyse de quatre de ces faits les plus remarquables.

Une semme, âgée de 70 ans, couchée au n.º 10 de la

salle Notre-Dame, offrait, depuis une douzaine de jours, les symptômes indiqués: une douleur assez prononcée à l'épigastre avait engagé à appliquer plusieurs fois des sangsues à l'épigastre; la douleur, les nausées et l'anorexie persistaient. Nous fimes donner vingt-quatre grains d'ipécacuanha, en trois fois, à cette femme; elle eut des vomissemens bilieux et muqueux assez abondans. Dès le lendemain elle était très-soulagée, la douleur épigastrique s'était dissipée. Cette femme fut promptement en état de manger de la soupe, puis le quart.

Une ouvrière, âgée de 69 ans, présentant les mêmes symptômes, entra à la clinique le 22 janvier. On lui prescrivit de suite l'ipécacuanha. La douleur épigastrique disparut avec la même facilité, et la malade sortit guérie le 31 janvier.

Une marchande, âgée de 37 ans, d'une assez forte constitution, offrant tous les symptômes de l'affection bilieuse, et de plus des garde robes bilieuses très-abondantes, accompagnées de coliques assez fortes, sans douleurs abdominales développées par la pression, et sans fièvre notable, prit l'ipécacuanha le 10 décembre. Le lendemain de son entrée elle était soulagée, et sortit guérie le 17.

Une journalière, âgée de 42 ans, couchée au n.º 6 de la salle Notre-Dame, le 17 décembre, présentait, outre des exostoses vénériennes considérables au radius et au tibia droit, tous les symptômes de l'affection gastrique, accompagnés d'une douleur très-prononcée à l'épigastre, de chaleur à la peau et de fréquence dans le pouls. Ces derniers symptômes nous disposaient à prescrire une application de sangsues à l'épigastre. L'enduit jaunâtre de la langue, l'amertume de la bouche et l'anorexie bien prononcée nous firent penser que la sensibilité épigastrique était probablement consécutive, et qu'il y avait indication évidente d'agir comme dans le cas précédent. L'ipécacuanha détermina plus de garde-robes que de vomissemens bilieux, et la médi-

cation eut un tel succès, que dès le lendemain cette femme était en très-bon état. Nous employâmes pour résoudre les exostoses les frictions préparées avec dix-huit grains de deuto-iodure de mercure pour une once d'axonge, et à l'intérieur des pilules d'un huitième de grain de deuto-iodure de mercure. La malade en prit jusqu'à trois en vingt-quatre heures. Les exostoses étaient beaucoup diminuées, lorsqu'elle sortit le 5 janvier, désirant terminer son traitement en se livrant à ses occupations.

Splénite chronique. — Ce malade, âgé de 38 ans, avait été plusieurs fois atteint de fièvre intermittente. On ne pouvait rapporter qu'à cette cause l'hypertrophie de la rate qu'il présentait, et qui était accompagnée d'une teinte bise très-prononcée du visage. Des sangsues placées à l'anus, une tisane de saponaire coupée avec l'eau de Vichy, des frictions sur l'hypochondre gauche avec une pommade d'axonge et d'iodure de plomb diminuèrent le volume de la rate; le visage perdit en même temps sa teinte morbide.

Orchite. — Cette inflammation aiguë, précédée d'une blennorrhagie, céda à l'application de sangsues sur le scrotum et plus tard aux frictions avec une pommade d'iodure de mercure.

Métro-péritonite aigué. — Deux malades furent traitées et guéries de cette affection. L'une d'elles présentait cela de remarquable, qu'ayant été, l'année précédente, affectée d'une métrite à la suite d'une couche, elle éprouvait à chaque époque menstruelle, un retour de douleurs vives dans l'utérus et, dans l'intervalle de ces époques, un sentiment incommode de pesanteur dans le bassin. L'utérus examiné à l'aide du toucher, offrit une augmentation notable de volume : ce signe réuni aux précédens, fit penser que la nouvelle métro-péritonite était entée sur une métrite-chronique. Une saignée, des bains et des applications émollientes dissipèrent la recrudescence inflammatoire; des frictions avec une pommade d'hydriodate ioduré

de potasse sur l'hypogastre, sur la face interne des cuisses et de la vulve, diminuèrent le volume de l'utérus. La sensation de poids incommode sur le bassin n'existait plus, lorsque cette femme sortit de la Clinique.

Cancer utérin. — Rien de particulier à rapporter sur les malades atteintes de cette terrible affection. L'une d'elles mourut : le cancer était borné à l'utérus.

Arthritis chronique. — Une semme de 40 ans, atteinte de tumeur blanche et d'épanchement synovial du genou droit, suite de plusieurs chutes saites sur cette partie, éprouva une amélioration incontestable par le traitement suivant : plusieurs applications de sangsues; cataplasmes émolliens; ensuite frictions avec des pommades iodurées et surtout l'hydriodate ioduré de potasse; compression méthodique et repos absolu.

Rhumatalgies. — Nous avons donné ce nom à ces fluxions morbides susceptibles de se développer dans plusieurs de nos tissus sous l'influence des variations atmosphériques, en particulier sous l'action du froid, et que les Anglais appellent a cold, un froid, les Italiens rafreddatura un refroidissement, et le langage vulgaire français un coupd'air. Cet état morbide est en effet loin de présenter les caractères pathologiques de l'inflammation, il en diffère par sa marche, son peu de gravité et sa terminaison. Nous ne confondons pas non plus ces maladies avec l'arthritis que nous rangeons parmi les inflammations synoviales et sibreuses. Des auteurs anciens ont admis l'existence de ces rhumatalgies, plusieurs médecins les ont également reconnues. Bang les désigne dans premier le volume des Actes de la Société de médecine de Copenhague par ces mots : de vagantibus corporis affectionibus. Il rapporte dans ce mémoire l'observation d'un jeune homme qui, après avoir éprouvé l'action du froid, sut successivement atteint de gonslement aux cuisses, à la poitrine, aux mains et à la poitrine. Les caractères principaux de cette tuméfaction

étaient, selon l'auteur, tumor mollis, indolor, cuti

Gosse de Genève décrit dans son livre sur les maladies rhumatoïdes, toutes les affections produites par l'action du froid sur l'économie, par l'intermédiaire du système nerveux. Nous n'étendrons pas autant que lui le nombre de ces maladies, voici celles que nous avons rangées dans cette classe; elles ont affecté les systèmes cellulaire, musculaire et nerveux.

Oreillons. — Cette fluxion fort connue, observée dans le tissu cellulaire de la région parotidienne gauche, chez un vannier âgé de 34 ans, n'offrit rien de remarquable dans sa marche. Elle se termina promptement, par l'entretien de la chaleur dans la partie affectée, à l'aide de morceaux de flanelle et en faisant, sur cette même partie, des frictions avec un liniment légèrement ammoniacal.

Pleurodynie. — Nous ne rappellerons pas les signes qui distinguent cette fluxion musculaire et fibreuse des parois thoraciques de la pleurésie. Nous avons observé six cas de pleurodynie, quatre dans la salle des femmes, deux dans la salle des hommes. Ces pleurodynies avaient quelquefois été précédées de douleurs analogues et de douleurs vagues dans quelqu'autre partie du corps. Toutes ont présenté une mobilité plus ou moins marquée, tantôt en envahissant un autre muscle du côté affecté du thorax ou du côté opposé, tantôt en se portant sur les muscles des bras ou d'une autre région. Toutes ont cédé aisément, soit à l'application d'un cataplasme émollient chaud, soit à l'usage de quelques sangsues ou de ventouses mouchetées, soit surtout à l'application d'un cataplasme sinapisé ou d'un vésicatoire volant.

Entérodynie. — Un cordonnier âgé de 22 ans, précédemment atteint de pleurodynie, fut pris de coliques vives sans sièvre et sans symptômes dits bilieux ou gastriques. Ces coliques avaient succédé à la disparition de la pleuro-

dynie, nous les jugeames de même nature que cette dernière maladie, et nous pensames qu'elles occupaient la tunique musculeuse du canal intestinal. Un cataplasme sinapisé, appliqué sur l'abdomen, les fit cesser. Le lendemain, le malade ressentait de nouvelles douleurs vers les points d'insertion des grands pectoraux aux côtes, puis vers les attaches du muscle transverse abdominal gauche. Trois ventouses mouchetées, placées sur cette dernière région, dissipèrent entièrement la douleur.

Lumbago. — Les huit cas de lumbago ont cédé à l'emploi des différens moyens thérapeutiques que nous avons mis en usage dans la pleurodynie.

Névralgie ou neurodynie. — Cette affection qui, de la région lombaire, s'était portée à l'un des nerfs sciatiques, diminua après l'application d'un vésicatoire volant, et disparut après deux pansemens de ce vésicatoire avec une pommade saupoudrée d'un huitième de grain d'hydrochlorate de morphine.

Fiux. — Les anciens nosologistes avaient admis une classe de maladies sous le nom de flux ou profluvia. Ces maladies ont été d'abord diminuées de nombre, puis rayées entièrement des nosologies, probablement surtout parce qu'elles ne sont ordinairement que le symptôme de la lésion d'un organe ou d'une partie quelconque de l'économie. Cette considération ne manque pas d'exactitude; mais comme il est bien vrai que très-souvent nous ne pouvons apprécier la nature de la lésion de la partie malade, que la cessation du flux est l'indication pressante, et que les moyens susceptibles de le modifier sont ceux qu'il importe le plus de rechercher, nous pensons qu'on ne trouvera pas mauvais que nous ayons rétabli cette classe de maladies.

Tantôt ces flux ont lieu sur les membranes, tantôt ils partent d'un organe sécréteur.

L'état des membranes muqueuses qui produit l'hémor-

rhagie, se rapproche bien jusqu'à un certain point de l'état phlegmasique, puisque, dans l'un comme dans l'autre, il y a fluxion sanguine vers la muqueuse affectée; mais dans le dernier cas le sang se combine avec la membrane, dans le premier il s'échappe de sa surface. Qui est-ce qui détermine ce mécanisme? nous ne le savons pas plus que nous ne connaissons la cause qui, dans certaines circonstances, augmente l'exhalation des membranes séreuses, ou la sécrétion des organes glanduleux. Nous n'entrerons pas plus avant dans l'histoire générale des slux, pour ne point sortir des limites: nous dirons seulement que ces flux ne s'écoulent pas constamment au-dehors; que quelquesois ils sont retenus dans le tissu de l'organe ou dans la cavité qu'il présente : ainsi les hémorrhagies cérébrales, interstitielles ou collectées; ainsi les épanchemens séreux nous semblent appartenir à la classe des slux, bien qu'ils ne se manisestent point par un écoulement extérieur de fluides. Voici les flux que nous avons observés : nous les avons divisés en flux hémorrhagiques, séreux, muqueux et cholérique asiatique.

Flux hémorrhagique; morbus maculosus ou hemorrhagicus de Werlhoff. Ce cas de maladie, ou hémorrhagie tachetée, se présenta chez une couturière âgée de 35 ans, d'une forte constitution, régulièrement menstruée. Cette femme était atteinte, sans cause connue, d'une irritation catarrhale qui avait envahi, depuis six jours, toutes les membranes muqueuses, mêmes celle de la vessie, lorsqu'elle entra à la Clinique le 12 janvier. Le visage était abattu; les yeux caves; la langue rouge; l'épigastre et presque tout le ventre douloureux; un dévoiement sérobilieux et des vomissemens bilieux verdâtres incommodaient la malade, qui était aussi tourmentée par une toux fatigante et une dysurie très-incommode; le pouls était fréquent, assez fort; la chaleur de la peau vive. (Vingt sangsues au siège; infusion de guimauve; somentations émollientes; lavement de pavot. ) Diminution des symptômes.

Le 16 janvier, on trouve dans les déjections un ver lombric dont une des extrémités semble avoir été altérée par un commencement de digestion. (Huit grains de calomélas en quatre doses.)

- 17. Le dévoiement reparaît et les douleurs abdominales reprennent une nouvelle acuité. (Quinze sangsues sur le ventre.)
- 18. Douzième jour de la maladie, éruption de plaques rouges, très-légèrement saillantes, d'une à deux lignes de diamètre, qui s'étendent et se réunissent dans quelques points; dans le centre surtout, l'épiderme est un peu sou-levé, et l'on trouve entre lui et le corps muqueux de la péau une gouttelette de sang d'un rouge noirâtre. Cette éruption se répand bientôt du visage au membre et à tout le corps; amélioration marquée des membranes muqueuses et de l'état général. (Boissons adoucissantes; bouillon.)
- 21. Le centre des taches reste soncé; la circonsérence prend les diverses teintes jaunes d'une ecchymose qui peuà-peu est résorbée. (Potages.)
- 25. Desquammation générale de l'épiderme qui entraîne avec lui un peu de matière colorante du sang desséchée.
  - 28. Convalescence confirmée.

Il serait facile de rapprocher la maladie que nous venons de décrire rapidement, de quelques sièvres exanthématiques, et de ne voir dans cette hémorrhagie qu'un abord du sang plus considérable que dans une miliaire, une rougeole ou une scarlatine. Les prodrômes communs aux deux espèces d'affections, la sièvre et l'irritation de toutes les membranes muqueuses, augmenteraient les élémens du parallèle et démontreraient au moins les rapprochemens nombreux que l'on peut établir entre les inslammations et les hémorrhagies; mais la disposition hémorrhagique incontestable que nous avons rencontrée sur la peau de cette semme, nous a cependant sait prendre le parti de rapprocher la maladie des autres hémorrhagies ou sluxions hé-

morrhagiques que nous avons observées, et de la séparer ainsi des simples exanthèmes.

Congestion cérébrale; hématémèse; ménorrhagie; hémorrhoïdes. — Ces différentes maladies se sont présentées en très-petit nombre et n'ont rien offert de remarquable dans leur marche ou dans leur traitement.

Hydropisie ascite. — Cette hydropisie était au-dessus des ressources de l'art, puisqu'elle était occasionnée par une péritonite chronique avec développement de tubercules miliaires, et que d'ailleurs la malade était en même temps affectée d'un cancer de l'utérus et de tout le tissu cellulaire du petit bassin.

Bronchorrhée. — Cette maladie observée sur deux hommes, était caractérisée par l'expectoration de mucus trèslimpide et plus ou moins spumeux, avec absence de sièvre et de signes qui indiquassent autre chose qu'une augmentation marquée de la sécrétion des follicules muqueux. L'une des malades éprouvait de temps en temps les accidens de l'asthme. L'autre présentait un état particulier de la peau qui, en empêchant la perspiration habituelle de cette membrane, avait probablement déterminé pour la remplacer, une augmentation de la perspiration pulmonaire. La peande ce malade offrait un épaississement de l'épiderme, tel qu'elle avait la plus grande analogie avec celle des pachydermes et surtout avec celle de l'éléphant. La cause de cet état morbide ne peut être bien appréciée; on pouvait la trouver dans l'incurie du malade. Déjà il avait pris inutilement des bains de plusieurs espèces pour se guérir, et après quelques jours de repos, il se resusa à tenter un nouveau traitement.

Choléra asiatique. — La place du choléra asiatique dans nos cadres nosologiques, est encore fort incertaine. Le funeste passage de ce terrible fléau à travers nos contrées, nous a surtout et presque seulement fait connaître qu'il diffère tout-à-fait des autres maladies que nous avons l'ha-

bitude d'observer. Nous n'avons pu voir dans le cheix asiatique une gastro-entérite. La cause spéciale de la mladie, sa marche la plus ordinaire, l'absence de la pluse des symptômes qui caractérisent la gastro-entérite, tels que la rougeur de la langue, les douleurs épigastriques ou à dominales, la fréquence du pouls, la sécheresse et la chike de la peau, etc., nous ont empêché de confondre les den affections. L'état particulier du système cérébro-spinal, & la circulation générale et capillaire, du sang lui-même, è la calorification et des différentes sécrétions suspendues « altérées, nous a paru caractériser d'une manière spécié le choléra asiatique. Les lésions anatomiques d'après le quelles on voudrait rapprocher le choléra de la gastrontérite, nous semblent insuffisantes; d'abord parce qu'és sont loin d'être constantes et absolument semblable les deux maladies, ensuite parce qu'on n'est pas sont . sur la nature et les caractères de ces mêmes lésion le succès nombreux obtenus dans une foule de cas de chor par certains toniques, certains astringens, et les effets la saignée souvent utile au début de la maladie pour et pêcher la stase sanguine des organes, bien plus que come moyen antiphlogistique, nous ont encore empêché de on fondre toujours le choléra avec une inflammation \



- de 39 ans, convalescente d'une grave péripneumonie gauche, pour laquelle nous l'avions reçue à la clinique le 14 du même mois.
- 21 décembre. Facies abattu, yeux un peu enfoncés dans les orbites, voix éteinte, grêle; dévoiement dont nous ne pouvons voir le produit, point de vomissemens ni de douleurs abdominales, urines normales. (Julep additionné d'une once de sirop de ratanhia; lavement de pavot et d'amidon.)
- 22. Choléra confirmé par l'état de la face et de la voix, le développement de la cyanose et la mollesse de la peau, la presque disparition du pouls, les vomissemens et les déjections cholériques. La langue est pâle, humide et froide; les urines sont beaucoup diminuées de quantité; des crampes se font sentir dans les mollets et les bras. (Un gros et demi d'extrait de ratanhia en trois doses; trois-huitièmes de grain d'hydrochlorate de morphine en pilules; fragmens de glace; deux demi-lavemens avec un gros et demi d'extrait de ratanhia; cataplasmes sinapisés aux mollets; briques chaudes autour de la malade.)
  - 23. Même état; cependant diminution légère dans les évacuations. (Même prescription.)
  - 24. Le pouls commence à reparaître; les évacuations cholériques sont beaucoup diminuées, mais toujours de même nature; la peau reprend un peu de consistance; les crampes sont peu marquées. (Ratanhia en poudre et en lavemens; glace; potion de Rivière; briques chaudes.)
    - 25. L'amélioration augmente graduellement.
  - 26. L'épigastre est légèrement douloureux. (Cessation de l'extrait de ratanhia; limonade, eau de Seltz frappée de glace.)

Les jours suivans l'urine reprend son cours ordinaire, le pouls son développement accoutumé, l'appétit et la digestion un état satisfaisant. Un reste d'épanchement thoracique du côté gauche a complètement disparu pendant. les

jours précédens, et cette partie du thorax a repris un som clair. La malade sort entièrement guérie le 5 janvier.

Névaoses. — Nous avons placé dans cette classe une foule de maladies qui n'ont de rapports que par une modification morbide générale ou partielle du système nerveux. Peu d'entre elles ont offert de l'intérêt.

Chlorose. — L'usage de la limaille de ser a été suivi des meilleurs essets dans deux cas de chlorose qui se sont présentés à notre observation, et que nous avons rapportés à une altération du système herveux qui préside à l'hématose.

Colique saturnine. — Nous avons de nouveau constaté l'utilité des lavemens purgatifs énergiques unis à l'usage de simples boissons adoucissantes, dans le traitement ordinairement si compliqué de cette maladie.

Gastralgie. — Une semme atteinte de gastralgie rehelle à plusieurs traitemens, s'est très-bien trouvée de l'us age intérieur du magistère de bismuth et de lavemens, d'asafortida.

Delirium tremens. — Un buveur, tourmenté par des contrariétés, fut pris de cette maladie. Les lavemens opiacés en ont calmé les accidens avec promptitude.

Névralgie de la septième paire. — L'application d'un emplâtre d'opium sur la sortie de cette paire de ners, sit cesser facilement les douleurs que la malade ressentait dans la face.

Tremblement mercuriel. — C'est sans doute par l'intermédiaire du système nerveux, que l'on voit l'appareil musculaire si singulièrement affecté dans cette maladie. Le doreur qui en était atteint prit avec succès le soufre lavé à la dose de deux gros par jour, la tisane sudorifique et les bains sulfureux.

Paraplégie. — Nous avons attribué les deux paraplégies que nous avons observées, à une lésion primitive du système nerveux qui a déterminé ensuite l'affaiblissement des muscles des membres inférieurs. L'observation la plus re-

marquable est celle d'une couturière agée de 20 ans, d'une taille assez élevée, d'une bonné constitution, et qui entra à la clinique le 13 janvier. La maladie avait commence depuis onze ans, sans que sa cause ait pu être connue; l'époque de la puberté ne l'avait pas modifiée. La malade était dans l'état suivant : amaigrissement peu marqué des membres abdeminaux, contraction facile des muscles de ces parties, mais ne se soutenant ni avec assez de sorce ni avec assez d'énergie pour permettre long-temps la station debout ou la progression; prédominance des extenseurs des orteils qui les tient habituellement et inégalement rel evés; quand la malade reste debout, ses cuisses tendent à se sléchir sur le bassin; lorsqu'elle veut marcher, son allure est chancelante, ses pieds s'entrecroisent et se heurtent, leurs mouvemens sont incertains et vacillans comme dans la chorée, ces difficultés dans les mouvemens augmentent le soir et pendant l'époque menstruelle; la sensibilité des membres ne paraît point altérée; toutes les autres fonctions sont dans l'état normal.

L'extrait alcoholique de noix vomique, donné à la dosc de deux à cinq grains dans un quart de lavement que la malade gardait, occasionnait immédiatement de légères coliques, mais point de dévoiement; de légères secousses dans les membres se faisaient sentir une ou deux heures après. Dès le quatrième jour de l'emploi de ce médicament, la marche était moins incertaine. Le 5.º jour, la dose qui avait déjà été prise la veille (cinq grains), détermina de la rougeur au visage, des vertiges accompagnés de bourdonnemens dans les oreilles, et de trouble dans les idées. On abaissa à trois grains la dose d'extrait, puis on la ramena lentement à cinq. L'apparition des règles eut lieu quelques jours plus tôt qu'on ne les attendait. Les mouvemens présentèrent pendant leur durée plus de dissicultés; l'amélioration reprit ensuite sa marche. Plus tard on remplaça l'ex-. trait alcoholique qui agissait peu, et dont on craignait cependant d'augmenter la dose par la strichnine donnée en pilules. On en éleva la dose d'un huitième à deux tiers de grain. Sous l'influence de cette médication, le rétablissement de la contraction musculaire se sit assez rapidement pour permettre à la malade de sortir guérie le 25 mars.

Fièvres intermittentes. — Ces maladies périodiques de dissérens types ne présentaient aucun symptôme prédominant bilieux ou inflammatoire. Le sulfate de quinine en triompha facilement. Celle de ces maladies qui se présenta sous le type de quarte doublée, perdit d'abord le second accès qui avait lieu le jour de pyrexie, et la sièvre quarte simple qui subsista céda ensuite comme les autres à l'usage du sulfate de quinine.

Nous avons classé dans un appendice des maladies qui n'ont entre elles aucune analogie, mais qu'il était difficile de placer dans notre cadre. Les maladies vénériennes se sont présentées sous plusieurs formes : pustules à la peau, ulcérations à la gorge, exostoses ; toutes ont cédé à l'emploi du mercure chloruré ou ioduré.

Dans une seconde partie, nous donnerons les observations détaillées les plus intéressantes de ce travail; elles ont été recueillies par M. Grand et par quelques élèves de la clinique; nous y ajouterons quelques considérations thérapeutiques sur l'emploi des fumigations pulmonaires, de l'iode et de quelques autres médicamens.

Les faits observés dans l'épidémie de choléra-morbus de Paris, en 1832, tendent-ils à faire croire que l'extension de la maladie ait eu lieu par contagion? par M. GAULTIER-DE-CLAUBRY.

Depuis que le choléra-morbus a régné dans Paris, on a souvent avancé, comme un fait certain, que quand cette maladie s'est déclarée dans un quartier, dans une maison,

au sein d'une famille, il est bien rare qu'elle se soit bornée à y affecter une seule maison, un seul ménage, une seule personne; quelques médecins ont montré dès-lors une tendance non douteuse à conclure de là que l'extension de la maladie avait lieu par contagion, et M. Velpeau a annoncé (Archives, N.º de juin 1832), que, sur plus de quatre-vingts cas dont il a noté en ville les principales circonstances, il n'en était pas un seul dont le sujet n'eût eu quelque rapport, soit direct, soit indirect, avec d'autres cholériques.

Comme, en médecine, ainsi que dans toutes les sciences, les opinions ne doivent être que l'expression des faits bien observés, et que, dans la grande question que j'aborde ici, des faits nombreux, constatés dans toutes leurs circonstances avec exactitude et impartialité, peuvent sculs donner une solution vraie, j'ai eu la pensée d'apporter le faible tribut de mon observation propre, en publiant les résultats d'un nombre assez grand de faits que j'ai recueillis dans ma pratique particulière, sous le rapport des conséquences que la fréquentation intime des malades a eues sur la santé des nombreux assistans qui ont donné leurs soins à ces derniers. Le nombre de ces cas est de 87, dont 37 chez des hommes et 50 chez des femmes.

A la distance de quelques mois, les souvenirs des malades et de leurs familles ne sauraient être assez exacts pour nous faire connaître aujourd'hui avec précision si des rapports directs et surtout indirects avec des cholériques avaient eu lieu, quand la maladie s'est déclarée chez eux. D'ailleurs, il faudrait, avant tout, qu'on fût bien d'accord sur ce qu'il conviendrait d'entendre par des rapports indirects avec des sujets cholériques. Serait-ce, en effet, par l'intermédiaire d'une seule, de deux, ou d'un plus grand nombre de personnes successivement? Serait-ce par le séjour passager ou l'habitation plus prolongée dans des lieux où auraient précédemment demeuré, où seraient morts des cholériques? Serait-ce enfin par quelque contact effectué au moyen des

objets de literie, linge de corps, vêtemens, qui leur auraient appartenu? Aussi, me suis-je exclusivement appliqué à rechercher quelles ont été, pour les assistans, les conséquences des soins que ces derniers ont donnés, dans les 87 cas, aux malades avec lesquels ils ont eu des rapports immédiats et prolongés. Cela sussira pour le but que je me propose; car si, dans la presque totalité des cas, les sujets cholériques observés par moi dans des conditions très-dissé-4 rentes de professions, de fortune, d'habitation, ont pu être impunément approchés, soignés par leurs parens, leurs amis, cette circonstance diminuera de beaucoup l'importance qu'on serait tenté d'attacher à quelques rapports, soit directs, soit surtout indirects, que les sujets actuellement affectés de choléra auraient pu avoir, avant de tomber malades, avec d'autres individus cholériques. Quoi qu'il en soit, voici les résultats que j'ai obtenus.

Sur 87 cas de choléra-morbus à des degrés différens, dans cinq seulement des accidens consécutifs, légers dans un cas, plus graves dans un autre, mortels dans les trois autres, se sont manisestés à des époques plus ou moins éloignées, parmi les personnes qui avaient eu des rapports directs avec les malades, tandis que, dans 82 autres cas, il n'y a eu aucune extension du mal; c'est-à-dire, que dans un peu moins du 17.º des cas seulement, la fréquentation des malades a été suivie du développement de la maladie chez quelques-uns des assistans. Or, le nombre total de ces derniers était au moins de deux, plus communément de trois, de quatre et même bien davantage, dans quelques occasions; mais en le réduisant, par une large concession, à deux personnes seulement pour chaque malade, cela fait un total de 174 personnes en rapport directet prolongé avec des cholériques, parmi lesquelles 5 seulement, c'està-dire, 1 sur 34 4, ont été malades postérieurement. Encore faut-il observer que si, dans trois cas, 8, 9 et et 15 jours seulement ont séparé la maladie des premiers

sujets affectés de celle des personnes qui leur avaient donné des soins, 48 jours se sont écoulés entre la maladie d'un père et celle de son sils, et 84 jours entre la malatie d'un homme et celle de sa semme. Or, qui n'hésiterait pas à affirmer qu'à une aussi grande distance, il y a eu entre ces derniers cas quelque rapport de cause à effet ? Un cas qui s'est présenté à mon observation, démontré d'ailleurs combien on doit être réservé quand il s'agit d'étàblir la dépendance d'un sait à l'égard d'un autre sait. Une somme succombe le 6 avril, après dix-huit heures des accidens d'un choléra-morbus sur-aigu. Sa sœur, qui vint la visiter cinq heures avant sa mort, est prise dans la nuit suivante des symptômes cholériques les plus graves, et meurt dans la soirée du lendemain. Peut-on attribuer cette prompte mort à la visite faite à la sœur malade, quand on saura que la seconde sœur avait déjà depuis quarante lieures une diarrhée séreuse excessive, et accompagnée de crampes, qu'elle negligeait complètement, lorsqu'elle vint chez la malade que je soignais, cinq heures seulement avant la mort de cette dernière, et que j'al acquis la certitude que ces deux sœurs ne s'étaient pas vues, et n'avaient même eu aucun rapport indirect depuis huit jours? Je savais toutes ces pinticularités du vivant même de la première sœur, ce qui n'à pas empêché qu'on ne répétât dans la famille que la séconde sœur avait été frappée en venant saire la visite tardive dont j'ai parlé.

Ne suis-je pas autorisé à conclure de cette proportion si faible dans laquelle les cas d'affection cholérique secondaire se sont présentés à la suite des 87 cas de choléra que j'ai observés, que, pour expliquer la propagation de la maladie en général, il faudrait peut-être chercher une autre théorie que celle de la contagion par suite des rapports plus ou moins intimes avec les malades? En effet, à moins d'admettre, ce qui semble absurde, que des rapports indirects, fagaces, de peu de durée, ont plus d'efficacité pour trans-

mettre la maladie, que des rapports directs, immédiats, prolongés, tels que ceux qui résultent de la fréquentation répétée des malades et des soins multipliés qu'on rend à ces derniers, on ne conçoit pas comment, sur 174 personnes assiduement occupées à soigner des malades, 5 et plus exactement 3 seulement auraient consécutivement contracté la maladie, tandis que 169 autres y auraient complètement échappé?

Quant aux résultats de ma pratique elle-même dans ces 87 cas, ils sont loin d'être brillans, puisque 31 sujets ont succombé, répartis ainsi qu'il suit, 9 sur 37 hommes, et 22 sur 50 femmes.

Abcès nombreux dans les muscles et le tissu cellulaire des membres, accompagnés d'une éruption de boutons purulens et d'un érysipèle gangréneux de la face; par M. Rennes, médecin à Bergerac, ancien médecin ordinaire des armées, et agrégé de la Faculté de Strasbourg.

 diverses parties du corps; il regarde la question comme ne pouvant être résolue dans l'état actuel de la science et attend d'autres observations qui viennent compléter les premières.

Le fait que je publie pourra trouver place à la suite des précédens. S'il ne doit pas jeter un grand jour sur la cause et la succession des désordres qui lui sont communs avec les faits précités, il vient utilement se joindre à des cas analogues et augmentera le nombre des observations anatomiques relatives à la naissance et au développement des abcès profonds, comme à la disposition particulière qu'affecte la matière purulente dans l'épaisseur de nos tissus. Rien n'est à négliger aujourd'hui de ce qui tend à éclairer la doctrine moderne de l'humorisme et à lui assigner la place qu'elle mérite dans l'appréciation des phénomènes pathologiques.

— Le 22 avril 1828, je reçois dans mes salles, à l'hôpital militaire de Strasbourg; le nommé Allemand, soldat du train, âgé de 32 ans, grand, fort et robuste, malade depuis quinze jours. Il déclare avoir éprouvé de la fièvre, puis des tumeurs douloureuses aux jambes et aux cuisses, qui se sont affaissées et laissent voir à leur place des enfoncemens correspondans susceptibles d'admettre l'extrémité d'un ou plusieurs doigts, suivant leur étendue. Les membres supérieurs, particulièrement les avant-bras, présentent encore plusieurs de ces tumeurs, dont le volume varie entre celui d'une noisette et celui d'un petit œuf de poule. Ces tumeurs sont molles, presque sans rougeur, mais fort douloureuses comme les premières. La face est en même temps gonslée, luisante et présente l'aspect érysipélateux. Il y a insomnie; tête lourde; soif vif; toux sèche; constipation; douleurs profondes dans les extrémités inférieures; le pouls est plein, fort et fréquent. Je prescris une saignée de douze onces, qui produit un caillot serré et une couenne épaisse de demi-ligne; les avant-bras sont couverts de cataplasmes

538 ABCES.

émolliens et les extrémités inférieures de somentations de même nature.

Le lendemain, pouls plus souple, toujours fréquent; sace moins rouge et moins tumésiée ; le soir, même état; langue plus sèche; soif plus vive; point de douleur abdominale. Vingt sangsues à l'épigastre; hémorrhagie abondante. Le 24 au matin, pouls développé, fréquent; légère moiteur; éruption sur les cuisses de pustules d'une nature particulière. (Saignée de huit onces; sang couenneux, caillot serré, nagcant dans une abendanto sérosité:) la nuit est plus tranquille. Le 24, pouls déprimé; douleurs moindres dans les membres; éruption sur toutes les parties du corps, mais particulièrement sur le ventre, de boutons suppurés assez semblables à ceux de la varicelle. L'un des abcès de l'avant-bras ayant été ouvert à l'aide du bistouri, il en est sorti un pus épais, visqueux, d'un blanc grisâtre, exempt d'odeur. L'érysipèle se maniseste surtout sur les parties supérieures et latérales de nes, l'œil droit est fermé, larmoyant. [ Hult sangsues sous L. mâchoires; vésicatoires aux jambes. } Le sofr, agitation; léger délire; le malade veut sortir de son lit et laisse échapper ses urines sans avertir; deux points gangréneux apparaissent, l'un sur le nez, l'autre au-dessus du sourcil gauche; les crachats sont épais, grisâtres et fétides. Le 36 au matin, les taches gangréneuses ont acquis plus d'étendue; elles présentent la largeur d'une pièce de deux francs; la phlyctène est bien formée audessus du sourcil; le pouls est sortement déprimé, petit et fréquent; léger coma; pas de douleurs; les boutons de l'éruption sont beaucoup plus gros et plus saillans que la veille, jaunâtres au centre, remplis de pus et environnés d'un cercle rouge; la langue n'est pas plus sèche que les jours précédens; le ventre est libre. (Bourrache miellée; potion gommeuse acidulée ; poudre de camphre sur l'érysipèle.) Le soir à deux heures, le malade est toujours dans un état sémi-comateux et chases légèrement aux mouches;

une sérosité roussâtre s'échappe de la plaie du nez, et les pustules sont assaissées; le pouls est de plus en plus déprimé; les crachats, qui contiennent un peu de sang dissous, sont rendus avec peine. A six heures, une sueur abondante s'engage, trois chemises en sont mouillées. Jusqu'à dix heures alors, la respiration devient de plus en plus gênée; les crachats se suppriment; le râle commence à minuit, et la mort a lieu le 27 à une heure et demic du matin.

Autopeie le 28 à 8 heures du matin. — Pas d'amaigrissement, point d'odeur forte. Les tâches gangréneuses de la face pénètrent toute l'épaisseur du derme et du tissu cellulaire sous-jacent, à la profondeur d'environ trois lignes, diminuant de largeur et d'intensité à mesure qu'elles s'enfoncent davantage. Le tissu cellulaire sous-cutané des membres est le siège d'une vingtaine de soyers plus ou moins remplis d'un pus analogue à celui qui a été évacué pendant la vie par l'ouverture de l'un de ces abcès. Les muscles des extrémités supérieures et inférieures, particulièrement ceux des jambes et des avant-bras, présentent un nombre égal de collections purulentes de la grosseur d'une noix muscade à celle d'une grosse noix. Le pus qu'elles contiennent, épais, visqueux, roussâtre, semblable à la purée de lentille, est compris dans la substance même des muscles, dont les sibres sont là mâchées, fondues, interrompues, tronquées brusquement et non pas seulement écartées. Ces abcès, exactement circonscrits et comme enkystés, ont les parois formées par la substance musculaire même, rendue grisâtre très-superficiellement; au pourtour, on ne remarque aucune altération du muscle. Ces abcès sont situées pour la plupart très-profondément dans les membres; les muscles du tronc n'en présentent pas de trace. Tout le système musculaire est d'un rouge soncé. Les muscles du des sont presque violets. Les articulations sont saings.

La pie-mère, assez fortement injectée, est d'un rougebrun qui se prononce surtout dans les plexus choroïdes et la toile choroïdienne. Toutes les parties du cerveau offrent une fermeté très-remarquable; sa substance est plus colorée que de coutume; le cervelet n'a rien de particulier; la protubérance annulaire et la moelle alongée sont extrêmement dures point de sérosité dans les ventricules.

La membrane muqueuse de la trachée-artère est légèrement rouge; ses divisions le sont d'autant moins qu'elles s'enfoncent davantage dans le poumon. Le tissu de celui-ci est noirâtre, exempt d'altérations, plus particulièrement engorgé par le sang dans la partie droite, où l'on aperçoit quelques glandes noirâtres. Le cœur est très-volumineux, les parois du ventricule gauche sont très-épaisses, et sa cavité est peu considérable. On ne trouve point de sang dans cet organe; mais les veines, tant du tronc que des membres, sont remplies d'un sang noir, en partie caillé, qui colore fortement les tissus sur lesquels il se répand. Les vaisseaux eux-mêmes ne présentent rien de remarquable. L'intérieur de l'estomac présente à son bas-fond une rougeur superficielle; l'intestin une coloration rouge trèslégère et unisorme dont on peut se dispenser de tenir compte. Les muscles psoas et iliaques sont exempts de dépôts. Le foie est volumineux, un peu coloré par le sang qu'il contient. La rate et la vessie sont saines.

Je ne veux ajouter à cette observation aucune réflexion sur la nature et le caractère de la maladie; je dois cependant faire remarquer que les abcès des membres inférieurs ont précédé l'érysipèle de la face, et ne peuvent en être considérés comme la conséquence. Je veux plus spécialement signaler ces dépressions de la peau, correspondant à la disparition des tumeurs des jambes et des cuisses, et cette éruption particulière de boutons pisiformes, immédiatement remplis de pus, qui apparaissent en quelques heures, et que j'ai vus constamment être un présage de mort. Je les

ai observés cinq ou six fois dans des cas de fièvre putride avec parotides suppurées, et deux autres fois dans des cas de rhumatismes articulaires aigus, qui ont eu promptement une terminaison funeste.

Nul doute que les faits du genre de celui-ci ne soient en réalité plus nombreux qu'on ne le croit, et qu'ils n'eussent été publiés, si ce n'était l'entraînement de l'esprit de système chez quelques-uns, ou la crainte de parattre sacrisser à l'humorisme chez quelques autres. Cependant à l'époque où nous vivons, et surtout après l'apparition du choléramorbus asiatique, qui a donné un si grand développement aux idées médicales, je ne conçois pas comment on oserait livrer au ridicule cette tendance des jeunes médecins à la réhabilitation de l'humorisme raisonnable, non pas de l'ancien humorisme spéculatif si justement flétri dans ses exagérations, mais de l'humorisme régénéré qui naît de l'observation et de l'expérience, qui n'a rien d'exclusif, et qui, assujetti à la méthode rigoureuse de l'analyse, se présente comme le complément des doctrines tronquées du solidisme, dans une foule de cas où celles-ci ne peuvent suffire à l'explication des phénomènes.

# MÉDECINE ÉTRANGÈRE.

Anévrysmes de l'artère axillaire; guérison par la ligature de l'artère sous-clavière. (Med. Chir. Transact., vol. XVI.) (1)

I. \*\* Obs. — Henri Lobb, homme vigoureux, âgé de 46 ans, Entra à l'hôpital le 30 juin 1830. Il portait une

<sup>(1)</sup> La première observation appartient au docteur T. Crossing; la deuxième au docteur Ch. Mayo.

tumeur dissuse, pulsative, située immédiatement sous la clavicule du côté droit et en contact avec elle, s'étendant jusqu'au cartilage de la cinquième côte, dans l'aisselle et sur le sommet de l'épaule, tendue, élastique, offrant ordinairement des battemens obscurs, et quelquesois si manisestes, qu'on les apercevait à une grande distance du malade. Cette tumeur n'était pas compressible, mais on pouvait toujours suspendre les pulsations en comprimant l'ar tère au-dessus de la clavicule. Le bras était considérablement tumésié depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, engourdi, et avait perdu toute aptitude à se mouvoir. Le peuls n'était pas sensible au poignet; le membre était écarté du tronc presque à angle droit, par le volume de la tumeur; le muscle pectoral et les ligamens étaient prodigieusement distendus. La douleur était constante, mais souvent insupportable; le malade ne pouvait se coucher sur le dos; il se tenait assis sur son lit, le bras soutenu par un coussin et le corps penché en avant. Henri Lobb exerçait le métier de pilote et de pêcheur; il s'était toujours bien porté, lorsqu'après une nuit froide où il avait tenu long-temps ses bras plongés dans l'eau de la mer, il sentit une vive douleur au coude, où il y avait un peu de tumésaction. Il fut obligé de quitter ses travaux. On le traîta pour un rhumatisme. Au bout de quelque temps, l'avant-bras s'étant enslé, avec des élancemens, il aperçut une petite tumeur grosse comme une noix, entre la clavicule et le tendon du grand pectoral; elle était survenue presque subitement, ayant été précédée pendant quelques jours d'un grand mal-aise dans l'aisselle. Au bout de quinze jours elle avait atteint le développement indiqué plus haut. A son entrée à l'hôpital on le saigna, on le mit à une diète convenable pour le préparer à l'opération de la ligature de l'artère sous-clavière qui fut faite dix jours après.

Le patient sut placé dans un sauteuil; la tête inclinée à gauche sut maintenue par un aide. Les tégumens étant atti-

rés du côté de la poitrine, une inclsion sut saite à partir de l'attache sternale du sterno-mastoïdien, sur la clavicule, dans une étendue de trois pouces et demi; on laissa les parties revenir à leur place; alors l'incision remonta d'un demi-pouce et sut presque parallèle à l'es; elle découvrit la veine jugulaire qui fut attirée de côté avec un crochet mousse. Le fascia cervicalis sut divisé avec soin depuis le bord claviculaire du sterno-mastoidien jusqu'à l'extrémité de la plaie, ce qui mit à nu le sterno-hyoïdien. Ce muscle, au lieu de former un espace triangulaire avec le scalène et la clavicule, était parallèle à cet os et presque couché ' sur lui. On passa sous lui une sonde cannelée, et on le divisa. Le reste de l'opération fut pratiqué avec le doigt et la sonde. Une membrane celluleuse lâche et une glande graisseuse furent enlevées; l'artère se trouva immédiatement au-dessous; on en sépara trois branches nerveuses considérables, et elle fut liée. Cette partie de l'opération fut extrêmement difficile; il fallait passer la pointe de l'aiguille sans blesser l'artère ni aucune des parties délicates environnantes: on y parvint avec l'instrument ingénieux de Weiss. En serrant l'artère on fit cesser les battemens de la tumeur. Un des chefs de la ligature sut coupé près du vaisseau, l'autre resta en dehors de la plaie qui fut sermée à l'aide d'une suture et d'emplâtres agglutinatifs. Pendant l'opération, qui fut supportée avec beaucoup. de courage, deux artères furent liées; le malade ne perdit pas plus de deux drachmes de sang. Il s'écoula vingt-ciaq minutes depuis le moment où il quitta son lit jusqu'à celui où on l'y reporta.

Aussitôt après l'opération, la tumeur, qui était le siège d'une grande souffrance, devint complètement indolente; le malade put reposer le dos sur des coussins, ce qu'il n'avait pu faire depuis plusieurs semaines. Le bras sut enveloppé de flanelle, et conserva la même température que l'autre. Le malade dormit pendant le jour; le soir il était tranquité;

pouls à 90, sans dureté. Pendant les neuf premiers jours qui suivirent l'opération, les nuits furent calmes, il y eut à peine de la sièvre. On administra un purgatif. Le gonslèment du membre diminua très-lentement : la chaleur normale s'y conserva, et des picotemens s'y firent sentir. La tumeur avait considérablement diminué, le 10.º jour; la ligature d'une petite artère céda en pansant la plaie; il en résulta une petite hémorrhagie qui fut réprimée par des applications froides. Le malade s'inquiéta, et le pouls s'étant élevé, on tira 14 à 15 onces de sang de la veine. Des douleurs au larynx et à la tête, avec un pouls dur et plein, et une toux fatigante, nécessitèrent une seconde saignée. Le 11.° jour, les purgatifs furent employés. Le soir, le pouls étant plus dur et plus plein, et les pulsations autour de la ligature très-fortes, on sit une troisième saignée qui fut suivie d'une légère syncope. Deux jours après tous les accidens étaient entièrement calmés. Depuis ce moment l'état du malade alla de mieux en mieux. La ligature de l'artère fut retenue plus long-temps que cela n'a lieu ordinairement; elle tomba le 95.° jour. Six mois après l'opération, Henri Lobb jouissait d'une belle santé, la circulation se faisait librement dans le bras. Il ne restait de la tumeur qu'un léger épaississement dans les parois de la poche anévrysmale, le long du bord externe du grand pectoral. Le membre a perdu un peu de sa force et de sa sensibilité, ce qui n'est point étonnant après une si longue inactivité des muscles, et après que les nerfs ont été si long-temps comprimés par une tumeur de douze pouces sur huit.

Chez une douzaine de sujets qui ont été examinés par le docteur Crossing, il a constamment trouvé située sur l'artère sous-clavière, cette glande qui fut enlevée pendant l'opération. Ne serait-ce pas un meilleur guide que le mus-cle scalène pour découvrir cette artère? En se dirigeant d'après la position de cette glande qui est placée justement

sur l'endroit de l'artère qu'on doit lier, on découvrirait celle-ci et on la dégagerait du tissu cellulaire qui l'entoure, en même temps. En tous cas, la glande manquant, on pourrait toujours suivre l'ancien procédé. Il est bon de remarquer que Henri Lobb portait depuis plus de dix ans une hernie volumineuse irréductible. Ce fait tend à prouver qu'un déplacement considérable des parties essentielles à la vie n'est point une contr'indication aux opérations les plus graves de la chirurgie.

II.º Obs. — William Matthews, âgé de 49 ans, domestique, consulta le docteur Mayo, le 19 mars 1831, pour une douleur dont il souffrait depuis un mois dans le côté gauche de la poitrine et l'épaule gauche. On l'avait saigné et traité par les sudorifiques et les embrocations, dans la croyance que sa maladie était un rhumatisme. Il portait sous la clavicule gauche une tumeur qu'à ses pulsations M. Mayo reconnut pour un anévrysme. En comprimant l'artère sous-clavière dans l'endroit où elle passe sur la première côte, on faisait cesser les battemens de la tumeur qui devenait plus molle; c'était donc un anévrysme de l'artère axillaire. Le malade fut saigné et mis à l'usage d'une mixture avec le tartre antimonié et la teinture de digitale. Il cessa ses occupations et mit son bras en écharpe. Il s'était aperçu de cette tumeur à peine depuis quinze jours. Il était obligé de se tenir couché sur le dos, seule position qu'il pût supporter à cause de la douleur excessive qui résultait sans doute des tiraillemens imprimés au plexus nerveux de l'aisselle. Le 24 mars, les progrès de la maladie engagèrent à recourir à la ligature de l'artère sous-clavière, qui sut pratiquée le 26.

Après avoir attiré la peau du cou en bas, le docteur Mayo y fit une incision de trois pouces et demi sur la clavicule, depuis l'insertion du sterno-cléido-mastoïdien jusqu'à la portion claviculaire du muscle trapèze; le peaucier et le fuscia cervicalis furent divisés avec soin; plusieurs branches

de la veine jugulaire externe furent divisées et entourées d'une ligature. Il chercha le bord du muscle sterno-mastoïdien qui traversait la partie supérieure de la plaie, et directement audessous, il put placer son doigt sur l'artère à son passage sur la première côte; elle semblait être à un pouce et demi ou deux pouces au-dessous de la surface. Il se fraya un chemin jusqu'à elle par une dissection minutieuse, et en écartant le tissu cellulaire avec le manche du scalpel et avec la sonde, jusqu'à ce qu'ensin il posât son doigt sur la côte, puis sur l'artère, autour de laquelle il sit passer une sorte ligature à l'aide d'une aiguille ordinaire mousse. Après s'être assuré que l'artère seule y était comprise, il la serra. La veine sous-clavière se trouva en dedans et au-dessous du bord supérieur de la clavicule, mais elle ne mit aucun obstacle à l'opération; au contraire, les branches de la veine jugulaire externe furent très-gênantes et remplirent constamment la plaie de sang. Dans la crainte d'ouvrir des vaisseaux plus considérables, la plaie interne n'eut que deux pouces de longueur. Le malade supporta l'opération avec courage, mais avec quelque impatience, parce qu'elle dura plus de vingt minutes. Les pulsations cessèrent, la douleur fut considérablement diminuée. Le soir, il sentit de la raideur et de la douleur dans le cou; une toux sans expectoration le fatiguait. Il prit du thé et du gruau, et une potion calmante.

Le lendemain matin, il était très-faible; il prit un purgatif. Le pouls était à 94; le bras et la main gauche avaient une bonne chaleur, mais ils étaient lourds; le pouls n'était pas sensible au poignet. La plaie allait bien, la tumeur avait beaucoup diminué. Vers le soir, la fièvre et la toux engagèrent à faire une saignée de huit onces; le sang était légèrement couenneux. La tumeur continua à diminuer progressivement, le pouls revint peu-à-peu, la plaie se ferma promptement, excepté à l'endroit qui donnait passage aux ligatures. Le 6 avril, la plaie s'était euverte à son extré-

mité acromiale, et avait donné issue à une grande quantité de grumeaux sanguinolens qui paraissaient provenir de la poche anévrysmale, car elle était beaucoup moins tendue. Le soir, pour la même raison, il fallut renouveler le pansement. Le 9 et le 10, le pouls avait cessé d'être perceptible au poignet. Le 13, la ligature tomba, et semblait être libre depuis quelque temps, car le nœud était près du bord de la plaie, mêlé avec quelques granulations spongieuses. La plaie étant restée fistuleuse en deux endroits, on divisa la peau d'une fistule à l'autre sur la sonde cannelée, et on toucha le fond de la plaie avec le nitrate d'argent. Le 2 mai, le patient était très-bien, mais la plaie était restée fongueuse; on la toucha avec un caustique plus fort. Le 10, elle était guérie. La tumeur avait complètement disparu, le bras reprenait sa force, mais le pouls n'était plus senti au poignet.

L'homme qui fait le sujet de cette observation était d'une constitution athlétique, il avait six pieds de haut. La tumeur, qui s'étendait à presque toute la clavicule, avait quatre ou cinq pouces de long sur trois pouces de profondeur. Dix ans auparavant, M. Mayo avait fait la même opération sans succès, mais il avait laissé marcher la maladie plus long-temps. Il est probable que cette fois le malade a dû son salut à la promptitude avec laquelle on s'est décidé à l'opérer. Il n'y a rien à gagner, et au contraire, tout à perdre à temporiser; quand la maladie a fait de grands progrès, il est rare que le chirurgien puisse sauver son malade. — Il peut être utile de comparer ces deux observations ainsi rapprochées.

Du diagnostic différentiel de la cataracte noire comparée à l'amaurose, au glaucôme, et à d'autres maladies de l'æil; par le docteur WARNATZ (1).

I. Cataracte noire. — Le développement, d'ailleurs trèslent, de cette cataracte, comme celui des autres espèces, n'est point accompagné de ces violentes douleurs qu'il est assez fréquent d'observer au début de l'amaurose. L'aspect de l'œil ne présente pas de changement notable, à l'exception d'une congestion vasculaire analogue à celle qui existe dans le glaucôme et d'autres maladies de l'œil. La chambre antérieure n'a plus sa profondeur habituelle, phénomène qui résulte de l'accroissement de volume de la lentille crystalline. L'état de l'iris et de la pupille offre aussi des changemens, mais sur lesquels les auteurs varient d'opinion. Toutesois, on peut considérer comme symptôme constant, une douleur obtuse dont l'iris paraît être le siège, et causée par la pression que le cristallin, devenu plus volumineux, exerce sur cette membrane, et dont il change la forme et les rapports naturels. D'après les observations de MM. Guillié, Pellier, Lusardi et Benedict, la contractilité de l'iris ne serait que peu ou point altérée; suivant Wenzel, Janin et Fabrici, cette membrane serait, au contraire, complètement insensible à l'action de la lumière : Lusardi assure qu'elle se contracte beaucoup plus sous l'influence d'une lumière modérée, que sous celle d'une lumière vive et brillante. Un symptôme caractéristique se tire de la couleur noire de la pupille, couleur qui a des nuances qu'un praticien exercé saisit aisément, et qui passent par des gradations insensibles d'un noir olivâtre au noir rougeâtre, au noir obscur, au noir de fer, et enfin à ce noir brillant que Pellier a observé une sois. Cette couleur a un aspect

<sup>(1)</sup> Allegmeine medicinische Zeitung. Num. 73, an. 1832. — Annali uziv. di Med. Décembre 1832.

terne tout particulier qu'on peut très-bien comparer à celui que présente une tache d'encre sur le papier lors-qu'elle est sèche. Cette teinte, que M. Boyer qualifie de noir mat, a son siège dans le cristallin; on la remarque immédiatement derrière la pupille, et à une distance de la face postérieure de la cornée, bien moindre que celle qu'on observe dans l'amaurose. Cette couleur noire du cristallin absorbe tous les rayons lumineux qui viennent frapper co corps, de telle sorte que ce point du globe oculaire n'offre plus à l'œil de l'observateur cette réflexion qui est ordinaire, et d'où il résulte qu'on voit ainsi sa propre image réfléchie en examinant un œil en face et de près. On sait que cette réflexion des objets est très-marquée dans l'œil amaurotique. Stevenson considère ce symptôme comme un des plus importans.

En portant sur la conjonctive oculaire quelques gouttes d'une solution de belladone, on rend ce phénomène encore plus sensible. Toutefois il faut savoir que dans quelques cas l'action de ce médicament est très-faible par suite du peu de sensibilité de l'iris, et on l'a vue même être nulle. A l'aide de ce moyen on peut aussi s'assurer que la vision n'est pas abolie. Des observations nombreuses prouvent que les malades affectés de cataracte noire conservent la faculté de voir les objets le jour comme la nuit; lorsqu'on dilate ainsi artificiellement la pupille, ils distinguent parsaitement dans l'obscurité les objets un peu volumineux, pourvu qu'on les éclaire saiblement. Ce résultat est d'ailleurs aisé à comprendre, quand on se rappelle que généralement la pupille se dilate davantage sous l'influence d'une lumière modérée que par l'effet d'une brillante lumière. C'est alors que les rayons lumineux qui rencontrent la circonsérence non encore opaque du cristallin, la traversent, et vont frapper la rétine. Janin cite l'exemple d'un malade qui voyait toujours lá flamme d'une bongie entourée d'un reflet rouge particulier qui dépendait, sans aucun doute, de ce que le cristallin, non encore opaque à sa circonférence, avait déjà une teinte noire-rougeâtre. Le même auteur rapporte aussi que plusieurs malades éprouvaient des hallucinations variées; par exemple, ils voyaient des étincelles, des corpuscules semblables à des mouches, des bandes ou des lignes sinueuses, etc., etc.

II. Amaurose. — Cette affection se distingue de la cataracte noire par les caractères suivans:

Le globe de l'œil, ainsi que les vaisseaux de la conjonctive et de la sclérotique, sont communément dans un état de distension très-notable. En pressant légèrement le globe oculaire, on le trouve plus dense, plus résistant.

Dans le plus grand nombre des cas, l'iris est complètement insensible à l'impression de la lumière la plus intense; quand cette membrane n'est pas ainsi immobile, elle ne jouit néanmoins que d'un faible degré de sensibilité et de contractilité. La turgescence vasculaire dont l'œil est alors le siège, apporte assez souvent un changement de couleur dans l'iris.

L'ouverture pupillaire est tantôt rétrécie, mais le plus fréquemment elle est dilatée, et toujours plus ou moins irrégulièrement. La couleur de la pupille est d'un noir lisse, quelquefois verdâtre, et plus souvent d'un gris blanchâtre. Cette couleur occupe évidemment le fond de l'œil; elle est éloignée de l'iris au lieu d'y toucher comme dans la cataracte noire. La teinte verdâtre s'observe plus communément dans l'amaurose arthritique et dans le glaucôme.

Les malades sont presque tous entièrement privés de la vue; ils ne peuvent distinguer le jour de la nuit, et à peine s'ils ont la moindre perception de la lumière solaire quand elle vient frapper l'œil directement. Ils n'éprouvent beaucoup d'hallucinations et de fréquentes modifications dans la faculté de voir, lorsque la cécité n'est pas complète. Le strabisme existe assez souvent avec l'amaurose ancienne.

Ensin, l'amaurose se développe habituellement tout-à-

coup, précédée et accompagnée de violentes douleurs de tête: en outre, lors même que cette affection est déjà d'une date ancienne, les malades éprouvent encore des hémicrânies insupportables, des douleurs orbitaires, etc.

III. Glaucôme. — Cette maladie, qu'on peut consondre, d'après un examen artificiel, avec la cataracte noire, en dissère notablement par les symptômes suivans:

Le glaucôme se manifeste ordinairement dans un seul œid (non dans les deux en même temps), avec obscurcissement de la vue, phénomène qui se dissipe momentanément dès que le malade fait usage d'excitans à l'intérieur. Ce trouble visuel n'est jamais plus prononcé que lorsque les individus sont à jeûn. La flamme d'une chandelle leur paraît enveloppée d'un brouillard, et entourée en même temps d'une auréole irisée.

On observe constamment un état variqueux du globe oculaire, qui est plus dilaté et plus rénitent que dans l'état normal. Les vaisseaux de la conjonctive et de la sclérotique sont très-dilatés, et une zône de couleur livide et obscure circonscrit la cornée qui a perdu de son poli brillant.

Les mouvemens de l'iris sont ralentis notablement dès le principe, et la pupille ne tarde pas à se déformer, offrant un alongement dans le sens de son diamètre transversal, une dilatation vis-vis-vis les angles de l'œil, tout-à-fait semblable à la disposition propre aux animaux ruminans, et qui n'en diffère que par le renversement que présente le bord de l'uvée. L'iris devient d'une couleur brune qui lui donne un aspect tout particulier; on n'y distingue plus que difficilement les fibres rayonnées qui y sont ordinairement très-visibles dans l'état normal.

A cet ensemble de caractères qui se remarquent dans le globe de l'œil, se joint encore la couleur toute spéciale de la pupille qui est d'un vert plus ou moins intense. On reconnaît aisément que le siège de cette couleur est dans le fond de l'œil, dans le corps vitré, en dehors de la chambre postérieure, et sur un plan plus éloigné que celui occupépar le cristallin.

Ce dernier organe s'altère lui-même plus tard, devient plus mou, se gonsle, prend une couleur blanchâtre, et vient faire saillie à travers l'ouverture pupillaire qui ne tarde pas à être entièrement bouchée par cette saillie du cristal-lin. Alors le corps blanchâtre, décoloré, qui avait d'abord, en apparence, une forme concave, présente une surface convexe.

La maladie est accompagnée de douleurs violentes dans la tête et dans la profondeur de l'œil.

Les malades qui distinguaient dans le commencement un peu les objets, perdent insensiblement la vue à mesure que l'altération de l'œil fait des progrès et envahit de proche en proche la rétine; enfin la cécité devient complète.

IV. La mélanose interne de l'æil, maladie fort grave, et heureusement très-rare, a des symptômes tellement caractéristiques, qu'il est presqu'impossible qu'on la confonde avec la cataracte noire, ainsi qu'avec les autres affections de l'æil. Je me bornerai à rappeler qu'indépendamment de l'état cachectique général qui accompagne toujours la mélanose, cette altération a une tendance continuelle à envahir les organes voisins, à pénétrer dans toutes les parties constituantes de l'æil, de manière que la totalité du globe oculaire, et particulièrement ses parties membraneuses, finissent par disparaître. La pupille qui, dans l'état naturel, est noire, ressemble à un réseau vasculaire placé derrière le cristallin, ou au fond de la chambre postérieure, et dont le centre forme une tache épaisse dont le relief devient de plus en plus saillant, en s'avançant de dedans en dehors.

V. La cataracte choroidienne (chorioidealis), est caractérisée par de nombreuses ramifications vasculaires qu'on voit très-bien, à l'aide d'une loupe, sur la face antérieure du cristallin, et qui paraissent se continuer en s'anastomosant avec les vaisseaux de la choroïde. Il résulte de cette injection particulière une couleur verte-brunâtre, une apparence de velouté, qui peut faire croire qu'il existe une membrane de nouvelle formation qui recouvre la capsule cristalline.

VI. La cataracte variqueuse, décrite par le prosesseur Rosas, de Vienne, paraît avoir beaucoup d'analogie avec la cataracte noire. Cet habile oculiste l'a observée deux sois chez des individus affectés de rhumatisme. Le crystallin paraissait trouble, d'un brun soncé, augmenté de volume, et inégal à sa surface; la cornée était aplatie, et terne; la sclérotique avait une teinte bleue autour de la circonférence de la cornée; la vue était sensiblement affaiblie; aucun de ces malades ne sur opéré, et après la mort on trouva le crystallin d'un bleu pâle, mou, inégal à sa surface, sans traces de son organisation normale, c'est-à-dire, qu'on n'y retrouvait plus de couches lamelleuses; il était converti en un noyau songueux ou sarcomateux. Le corps vitré était trouble et épaissi; la rétine et la choroïde notablement épaissies.

Sur les organes de la voix humaine; par Sir Ch. Bell, membre de la Société royale de Londres (Suite).

III. Du pharynx et de la formation des sons articulés.

— Cette partie du sujet que j'ai entrepris de traiter est celle qui, malgré le haut intérêt qu'elle présente, a été le moins bien examinée par les physiologistes, et dans laquelle on a complètement négligé plusieurs actions d'organes essentielles à la production de la parole.

Si nous suivons dans son trajet un son parti de la glotte jusqu'à l'ouverture de la bouche, nous voyons d'abord combien l'épiglotte est admirablement disposée pour le diriger dans son passage dans le pharynx. Immédiatement au-dessus de l'épiglotte est suspendu le voile du palais. Cette espèce de rideau est formée de certaines fibres musculaires qui

térieure du palais osseux, et qui l'obligent ainsi à former un repli considérable, tandis que d'autres muscles, antagonistes des premiers, agissent en la relevant. Ce repli membraneux forme une cloison qui sépare la bouche de la cavité postérieure nommée arrière-bouche ou pharynx; et le voile du palais, la luette et les deux arcades qu'on voit sur ses côtés, éprouvent des changemens de forme dans la production des sons simples.

- » En examinant ces parties sur une préparation anatomique qui permette de voir l'extérieur et la partie postérieure du pharynx, on reconnaît combien cet organe est bien disposé pour remplir la fonction que je lui assignerai dans la production de la voix. Nous apercevons en effet une membrane mince, étendue, et d'une texture charnue ou musculaire, qui s'étend depuis la base du crâne jusqu'à l'extrémité des cornes de l'os hyoïde et de celles du cartilage thyroïde, entre lesquelles elle est maintenue tendue. En arrière ses attaches sont lâches, et comme elle forme une des principales limites du sac pharyngien, la grande cavité de ce sac est placée directement au devant d'elle. Si nous examinons le pharynx de bas en haut depuis l'extrémité fermée de l'œsophage, nous apercevons la glotte qui s'ouvre à sa partie inférieure, et nous le voyons se terminer en haut par les narines postérieures, et antérieurement par la bouche.
- »En considérant le tuyau vocal comme une cavité irrégulière étendue de la glotte aux lèvres et aux narines, nous la trouverons susceptible de très-grandes modifications, et nous verrons qu'elle exerce une influence considérable; car, bien que l'air expiré soit vocalisé par la glotte, les sons musicaux dans le chant, et les voyelles dans la parole, sont modifiés par la forme et les dimensions variables de cette cavité.
- » Quelque ingénieuses que soient les expériences faites sur les animaux pour démontrer que leurs cris sont formés par

le larynx, nous n'avons aucune autorité pour rejeter ce fait indubitable que, lorsqu'un individu dont le larynx est divisé et dont le sommet de la trachée est ainsi mis à nu, essaie de parler, il ne sort aucun son du larynx. Il peut par de grands efforts produire un bruit, mais jamais aucun son appréciable. Nous conclurons de là que les vibrations délicates, nécessaires au langage articulé, sont influencées, non pas seulement par l'action qui a lieu dans la glotte, mais aussi par l'état des parois du pharynx, cavité dans laquelle le son est poussé.

» C'est dans cette partie du conduit aérien que nous trouverons une grande ressemblance avec la flûte ou le flageolet, sous le rapport de la longueur du tuyau comparée avec la gravité ou l'acuité des sons. En effet, le tuyau s'alonge dans les sons graves, et il se raccourcit dans les sons algus. Quand bien même il serait prouvé que la gravité ou l'acuité des sons est due aux contractions de la glotte, il serait impossible raisonnablement de regarder comme inutile l'appareil si important destiné à mouvoir le pharynx. Nous croyons donc pouvoir conclure que, de même que le tuyau. d'un orgue est combiné pour l'anche qui le fait parler, de même le pharynx et les modifications qu'il présente sont appelés à correspondre et à se coordonner avec les contractions de la glotte. Il est impossible de voir un chanteur faire une gamme ascendante jusqu'aux notes les plus élevées de sa voix, sans admettre que l'alongement et le raccourcissement alternatifs du pharynx et de la bouche ne jouent, dans ce cas, un rôle des plus importans, et a cent sur la production des sons la plus grande influence. Pour raccourcir la cavité le plus possible, le larynx s'élève, et les lèvres se retirent en arrière; pour alonger, au contraire, le tuyau vocal, et donner les notes les plus basses ou les sons les plus graves, la trachée se porte en bas et les lèvres se portent en avant.

IV. De l'articulation. — En prononçant les sons simples,

les voyelles et les diphtongues, qui sont des combinaisons de sons ouverts, le pharynx, toujours irrégulier, modifie sa forme et ses dimensions, sans cependant interrompre les sons. Ces sons appartiennent à toutes les langues et sont purement expressifs. Ceux que nous allons étudier sont au contraire de convention, et forment la base du langage articulé.

- On s'est imaginé que l'air expiré, vocalisé dans le larynx et montant dans la bouche, est, dans cette cavité, divisé par la langue, les dents et les lèvres, et que ce sont les modifications qu'il subit ainsi qui composent l'acte de la parole; mais c'est montrer une connaissance très-imparfaite des actions qui produisent le langage articulé.
- Mon but en ce moment est de faire voir que le pharynx est le principal agent de l'articulation ou de la prononciation des consonnes, et que cette cavité, d'une petite étendue, est alors substituée à la cavité beaucoup plus grande de la poitrine, pour éviter à l'individu parlant une grande fatigue, et pour épargner une quantité presque incalculable d'actions musculaires.
- Le docteur Young, en comparant la force employée par un souffleur de verre en poussant l'air dans le tube par l'action des joues et par celle des poumons, et en calculant la facilité avec laquelle la petite cavité est comprimée par l'action des muscles des joues, comparativement à la grande que font mouvoir les muscles du thorax, est arrivé à ce résultat, qu'une force égale à quatre livres, produite par l'action de l'active développée par la grande, la poitrine.
- » La propriété en vertu de laquelle les fluides transmettent également la pression dans toutes les directions est la cause de ce résultat et de plusieurs autres qui paraissent des paradoxes. Cette propriété est liée trop intimement à la puissance mécanique, et est d'une trop grande importance pour

qu'on puisse négliger d'en tenir compte dans l'explication des phénomènes de l'économie animale.

Lorsqu'une pompe foulante est placée dans un réservoir, elle produit des effets surprenans. Le piston de la presse hydraulique étant chargé d'un poids d'une livre, le même degré de pression sera transmis à chacun des points de la surface du réservoir, égal en grandeur à la base du piston. Au contraire, si l'on suppose la force employée sur les parois du réservoir pour élever le piston, il faudra, pour élever ce dernier avec la force d'une livre, une paissance d'une livre sur chacune des parties de la surface du réservoir égale en étendue à la base du piston. Il est impossible de ne pas prendre en considération les effets de cette loi sur les cavités du corps de l'animal qui tendent à diminuer la force des cavités musculaires en proportion de l'augmentation de leur étendue.

» Les fluides élastiques sont soumis à une semblable influence; la pression s'exerce dans tous les sens, et la résistance est toujours égale à la pression. Un homme, placé sur un soufilet hydraulique, soulève sans peine le poids de son corps en soufflant dans le tuyau; et, au contraire, le poids de son corps peut faire sortir de ce même tuyau un courant d'air qui soit supérieur à la force de contraction de ses joues. La plus légère pression sur l'extrémité du tuyau d'un soufflet ordinaire résiste à la compression exercée par les manches de cet instrument; et en soufflant par la tuyère, on peut soulever sans peine un poids considérable placé sur un des plateaux. Prenons un exemple pour bien faire comprendre l'importance de ce principe appliqué à l'économie animale.

Un matelot, la poitrine appuyée sur un bout de vergue, et faisant agir tous ses membres dans l'action de gréer, donne une direction au système musculaire tout entier, et fait servir les muscles de la respiration aux mouvemens du tronc et des bras, par l'intermédiaire d'un petit muscle qui

ne serait pas capable de soulever la millième partie du poids de son corps. Il grimpe à une corde par les efforts combinés et très-puissans des muscles de l'abdomen, du thorax et des bras; mais ces muscles sont eux-mêmes contrôlés et dirigés par l'action d'un petit muscle qui ne pèse pas cinq grains. Voici l'explication de ces phénomènes : Un homme qui se prépare à faire un grand effort musculaire fait une inspiration profonde et dilate sa poitrine; mais comment cette dilatation se maintient-elle? S'il avait fallu pour cela que les muscles qui dilatent la poitrine continuassent d'agir sans interruption, il y aurait eu nécessairement une perte immense de force vitale et partant une satigue extrême; en outre, ces muscles sont appelés, dans ce cas, à d'autres fonctions. Le petit muscle qui serme les lèvres de la glotte suffit à tout. Il se contracte, serme l'extrémité de la trachée, et son action, qui empêche la sortie de la colonne d'air, est supérieure aux efforts réunis de tous les muscles de la poitrine et du tronc qui agissent sur la cavité du thorax. Quelque grande que soit la force développée par les muscles expirateurs en comprimant les parois de la poitrine, leur action est très-saible dans la colonne d'air con tenue dans la trachée-artère; la pression n'étant pas plus grande dans ce point que dans aucun autre des parois thoraciques qui est de la même étendue que la base de ce tube. La sermeture de la glotte, par le petit muscle dont nous nous avons parlé, laisse tous ceux de la poitrine et du ventre, qui dans l'état ordinaire sont des muscles inspirateurs, libres d'agir comme ceux du tronc et des bras. Mais si quelque ouverture de la trachée ou une altération du muscle qui ferme la glotte permet à l'air de s'échapper, l'action des muscles de la poitrine et du ventre devient presque nulle aussitôt que le thorax s'affaisse; ces muscles reprennent alors leur rôle de muscles expirateurs, et cessent d'agir comme volontaires; et les efforts qui exigent une grande puissance musculaire deviennent à l'instant même impossibles. Un

homme qui veut se suicider en se coupant la gorge, croit y avoir réussi lorsqu'il éprouve la sensation d'une perte subite et complète des forces; mais ce n'est qu'une erreur. Dans le moment d'excitation phrénétique qui le porte à cet acte de désespoir, son énergie est montée au plus haut point; il fait une profonde inspiration et retient son haleine; mais aussitôt que le conduit aérifère est ouvert, il éprouve une sensation de faiblesse extrême; l'air retenu dans les poumons s'échappe, la poitrine s'affaisse, et tous les muscles du tronc et des bras cessent d'obéir à la volonté; le malheureux se croit frappé subitement par la mort; mais la mort réelle dépend d'autres circonstances.

- Nous voyons donc, d'après ces considérations, que le muscle constricteur de la glotte qui ne pèse pas la millième partie de ceux du tronc, les contrôle tous et les tient en quelque sorte sous sa dépendance, et de muscles respirateurs qu'ils sont à proprement parler, en fait des muscles soumis à la volonté; et son mode d'action dans ce cas est fondé sur le principe de la presse hydraulique.
- Ces considérations nous conduisent naturellement à comprendre combien il est important, dans l'économie animale, que la force s'exerce par la cavité la plus petite au lieu de la plus grande, et combien d'efforts seront ménagés si la force nécessaire à l'articulation des sons est développée par le pharynx au lieu de l'être par la cavité de la poitrine.
- » Sur une personne à laquelle j'ai donné des soins pendant fort long-temps, et qui avait perdu les os de la partie supérieure de la face, ce qui me permettait de voir dans l'arrière-bouche au-delà du palais, j'ai pu observer les mouvemens et la manière d'agir du voile du palais. Pendant que cette personne parlait, cet organe était dans un mouvement continuel, et lorsqu'elle prononçait les consonnes explosives il s'élevait en formant une convexité, de manière à s'opposer à l'ascension du son dans cette direction et au moment où les lèvres s'ouvraient, ou que la langue se séparait des

dents ou du palais, le voile du palais reculait forcément.

Dans l'acte de la parole, une grande partie des sons, tels que ceux des voyelles et des diphtongues, n'est autre chose que l'issue non interrompue de l'air expiré, rendu vocal par la glotte, modulé par le canal qu'il parcourt, et diversement dirigé, mais jamais arrêté dans sa marche. Les consonnes sont les mêmes sons, arrêtés par la langue, les lèvres ou les dents. Au moment de cette interruption, le pharynx distendu est préparé à donner, à l'aide de la contraction de ses muscles, une force d'impulsion qui coïncide exactement avec l'ouverture des lèvres.

Si l'on applique la main sur la partie supérieure du cou de quelqu'un qui parle, de manière à ce que les doigts embrassent la poche pharyngienne, on sent distinctement que chaque son articulé est accompagné d'un mouvement du pharynx, et si l'on fait prononcer les lettres explosives, on reconnaît sans peine la distension du pharynx qui précède l'articulation de chacune d'elles. En examinant attentivement les mouvemens de la respiration, on peut voir que, en même temps que la poitrine dilatée s'affaisse graduellement et uniformément, la cavité du pharynx éprouve des mouvemens alternatifs de dilatation et de resserrement, en rapport avec les sons articulés.

Il nous est maintenant facile de concevoir que, si en parlant chaque impulsion donnée à l'air expiré l'était par l'action de la poitrine, elle serait accompagnée d'efforts immenses et inutiles; puisque la force nécessaire pour produire une impulsion le long du canal qui donne issue à l'air, en agissant sur les parois du réservoir, serait en rapport avec l'étendue de ce réservoir et la petitesse du tuyau. Si chaque consonne et chaque syllabe accentuée exigeaient l'action de tout le thorax, il en résulterait qu'un homme, aulieu de pouvoir parler pendant plusieurs heures de suite, serait épuisé en moins de quelques minutes, après avoir prononcé quelques phrases. Si nous entrons dans un examen plus approfondi de la formation des consonnes, nous verrons que, sans l'action du pharynx, ces lettres qui, dans le fait, donnent au Iangage articulé sa force et sa netteté, seraient toutes muettes. La circonstance que je vais indiquer ne pouvait pas échapper à l'observation des grammairiens. Ils parlent en effet de sons gutturaux comme appartenant à l'articulation de certaines consonnes. Wilkins donne pour exemple cette sorte de murmure qui a lieu dans la gorge avant la sortie de l'air, en pronacte ces lettres. C'est ainsi que les grammairiens distinguent la lettre P muette, qui n'est précédée d'aucun son avant l'ouverture des lèvres, de la lettre B qui, avant que les lèvres s'ouvrent, laisse entendre un son guttural.

» Si l'on avait recherché la cause de ce son, nul doute que ces hommes ingénieux ne nous eussent éclairé sur ce point. Ce son guttural, disent-ils, est produit par la compression du larynx ou de la trachée; mais ces mots n'ont pas de sens et ne peuvent passer pour une explication du phénomène. Ce murmure, comme tous les autres sons, provient des vibrations de la glotte; mais comme nous l'avons déjà vu, la glotte ne peut pas vibrer, s'il n'y a pas ascension et passage de l'air par son ouverture; comment donc ce murmure peut-il être produit, lorsque la bouche est fermée et qu'il n'y a pas d'inspiration? L'air monte, parce que la cavité du pharynx se dilate. C'est pendant la dilatation de cette poche musculaire que l'air monte et produit le son qui précède l'articulation des lettres en question et qui leur donne le caractère de lettres explosives; c'est ce murmure qui distingue ces lettres d'autres qui sont formées par la même position des organes dans la bouche, mais qui sont muettes ou nasales. Ainsi, les trois consonnes D, B et G dur, sont nommées demi-muettes, parce que, sans le concours d'aucunes voyelles, elles sont accompagnées d'un son sourd qui dure pendant quelques instans.

Les lettres T, P, K, sont produites par la même 31.

position des organes dans la bouche, mais elles ne sont précédées d'aucum murmure, et aussi les a-t-on nommées muettes. Pendant l'articulation des lettres D, B et G, le pharyax se dilate avant que les lèvres ne se séparent, et c'est cette dilatation du pharyax et le murmure dans la glotte qui en est la conséquence, qui justifient les grammairiens, lorsqu'ils disent que ces lettres sont accompagnées d'un son, quoique sans le secours d'aucune voyelle, et qu'ils les appellent demi-muettes.

Les grammairiens ont avancé que la bouche est pas l'organe producteur du son, mais seulement l'organe qui module et articule les sons spécifiques produits ailleurs. Après avoir expliqué la formation des voyelles, ils ont cherché à déterminer celle des consonnes, en prenant pour point de départ les diverses positions des lèvres, de la langue et du palais. Mais on s'aperçoit facilement que l'explication qu'ils ont donnée doit être négessairement fautive en raison de leur ignorance de l'anatomie, et surtout de l'action du pharynx. Par exemple, P, B et M, disent-ils, sont des consonnes formées par l'application des lèvres l'une contre l'autre; mais cela n'explique pas le caractère particulier de chacune de ces lettres, puisque toutes trois sont formées par les lèvres. La différence réelle qui existe entre-elles est celle ci : P ne laisse entendre aucun son avant l'ouverture des lèvres; c'est la voyelle que leur séparation fait sonner brusquement et rapidement; B n'en diffère qu'en ce que le son précède l'ouverture des lèvres, comme je l'ai expliqué plus haut; cette lettre est à juste titre nommée explosive; M est aussi en partie produit par l'articulation des lèvres; le son commençant de la voyelle est interrorapu par le rapprochement des lèvres, après quoi il se continue en un murmure, avec cette différence toutesois qui le distingue du murmure guttural, c'est qu'il monte dans les cavités de la face, ce que lui permet de faire l'élévation du voile du palais. La même différence existe entre les autres

lettres, telles que F et V. En essayant d'articuler tout bas certaines lettres, on découvre combien la netteté dépend de la dilatation du pharynx. Il est très-difficile, lorsqu'on parle à voix basse, de distinguer le P du B, le T du D ou le G dur du K.

Ainsi, nous voyons que les consonnes, classées d'après leur mode de formation dans la bouche, présentent entre elles des différences dépendantes de l'action du pharyux. Nous distinguerons 1.º les consonnes formées par la clôture des lèvres; 2.º celles qui résultent de la rencontre des lèvres et des dents; 3.º celles qui sont formées par la pointe de la langue et le palais; 4.º ensin, celles qui sont produites par le dos de la langue et la voûte palatine. Toutes ces lettres offrent entre elles des différences qui résultent de l'action du pharynx et du voile du palais: ainsi, elles sont muettes, explosives, semi-muettes et nasales liquides. Par exemple, en considérant la position de la pointe de la langue contre les dents, pour former une consonne, nous avons T, consonne muette; D, consonne demi-muette, dans laquelle le son précède l'explosion, et N, dans l'articulation de l'aquelle le son résonne dans les cavités nasales, après que le passage par la bouche lui a été refusé.

C'est probablement le peu d'attention qu'on a fait aux actions qui se combinent et se coordonnent pour produire la voix, et même l'ignorance où l'on est de ces actions diverses, qui est cause que personne jusqu'ici n'a rendu compte, d'une manière satisfaisante, de l'emphase et de l'accent qui accompagnent le discours parlé. Nous voyons que la force avec laquelle les mots sont prononcés dépend de deux causes: l'action de la poitrine et celle du pharynx. La prononciation emphatique de plusieurs mots ou de plusieurs syllabes peut bien dépendre de la force avec laquelle l'air est chassé de la poitrine par une forte expiration; mais l'accent placé sur certaines syllabes et la prononciation de certaines

lettres desquelles dépendent la netteté et souvent la signification d'un mot, est le résultat de l'action du pharynx.

Preuves de l'exactitude des opinions exposées ci-dessus, tirées d'observations faites à la suite d'accidens et. Le maladies.

- 1.º Un ensant qui avait laissé pénétrer un morceau de coquille d'amande dans la trachée, sut un moment en danger d'être sussoqué; il ne pouvait produire aucun son vocal, et ne recouvra la faculté de parler que lorsqu'on eut extrait le corps étranger au moyen d'une incision.
- 2.º Dans une maladie de la glotte, on fut obligé de pratiquer une incision à la membrane placée entre les cartilages thyroïde et cricoïde; la voix se perdit au même instant, et il fut impossible au malade de faire entendre aucun son, tant que l'air passa par la plaie; le bruit de scie que l'air occasionne en passant dans la glotte contractée cessa aussitôt et l'air s'échappa en sifflant par la plaie.
- 3.º Un petit caillou s'étant introduit par accident dans la trachée d'un ensant, un son rauque et sissant se saisait entendre pendant l'expiration, mais aucun son vocal ne pouvait être sormé pendant l'expiration.
- 4.º Un ulcère avait détruit les bords de la glotte et les ventricules du larynx, chez un homme, et cependant le malade pouvait parler, mais d'une voix basse, très-enrouée et très-faible.
- 5.° L'épaississement de la membrane de la glotte produisit le même effet; le malade parlait, mais très-bas et avec peine.
- 6.° Un homme mourut d'une pustule qui s'était développée sur le bord de la glotte; le son qu'il produisait pendant sa vie était semblable au bruit d'une scie; il était dur et bas.
- 7.º La destruction de l'épiglotte et un vaste ulcère de l'un des ventricules donnèrent lieu à de semblables effets; le

malade faisait de vains efforts pour appeler à haute voix, il ne pouvait produire qu'un son rauque et sourd.

- 8.º Lorsque la cavité du larynx est tapissée par une fausse membrane, comme le croup, la voix est complètement perdue; il ne reste que le ton aigu et perçant qui accompagne la toux.
- 9.º Lorsque, par une blessure profonde de la partie antérieure du cou, soit accidentelle, soit faite dans le but de se suicider, le larynx est séparé de la langue et le pharynx ouvert, il ne sort de la glotte aucun son lorsque le malade essaie de parler, et il lui faut les plus violens efforts pour produire un son quelconque. Quand la glotte est ainsi mise à nu, on voit distinctement les mouvemens qu'elle exécute lorsque l'individu essaye de parler.
- 10.º La perte du voile du palais est suivie d'une altération très-prononcée dans la faculté d'articuler; les sons deviennent nasillards et se mêlent les uns avec les autres.
- 11.º Lorsqu'une communication existe entre la bouche et les fosses nasales, les sons deviennent nasonnés et l'articulation très-imparfaite.
- 12.º L'existence d'un polype qui remplit les cavités de la face fait perdre à la voix sa sonoréité et sa netteté.
- 13.º La destruction complète des os de la face sit perdre à la voix toute sa sorce et lui donna un timbre que l'on aurait pu appelèr nasal, s'il sût resté quelques-unes des parties dépendant des sosses nasales.
- 14.º Le manque de l'influx nerveux sur les muscles du voile du palais et du pharynx, en leur faisant perdre la tension qu'ils doivent avoir, ce qui s'observe dans l'apoplexie, produit la storteur et le ronflement.

Il est sacile de s'assurer que ces phénomènes dépendent du relâchement du voile du palais; car en changeant la position de la tête de manière à ce que le voile du palais ne pende pas sur la paroi postérieure du pharynx, on fait à l'instant cesser ce bruit effrayant.

- suit une blessure grave ou une hémorrhagie poussée jusqu'à la syncope, le gémissement provient de la glotte seule; comme si la nature avait voulu que le moyen d'appeler du secours fut le dernier effort de la vie.
- » Ces faits démontrent ; 1.º que la trachée ne donne aucun son par elle-même; 2° que, lorsque le canal de la trachée est obstrué à un certain degré, la colonne d'air n'est pas suffisante pour faire mouvoir les cordes vocales; 3.º que tout ce qui gêne directement les mouvemens de la glotte réduit la voix à un chuchottement; 4.° que lorsque le larynx est séparé du pharynx, les sons délicats ne sont plus produits, et qu'en conséquence l'action de ce dernier sur la colonne. d'air est nécessaire à la production de ces sons; 5.º que toute ouverture permanente ou toute mauvaise conformation du voile du palais qui empêche la distension du pharyux et la clôture du passage des fosses nasales, rend l'articulation désectueuse; 6.° que la destruction et l'obstruction des cavités de la face ôtent à la voix son timbre et sa netteté; 7.º enfin, que lorsque les muscles de la gorge sont relâchés par suite d'une affection quelconque de leurs nerfs, il y a bien production de son, mais que la nature même de ce son prouve combien l'action normale de ces muscles est nécessaire à la modulation de la voix.
- \*Résumé. Il est curieux et en même temps très-utile d'observer combien de parties doivent se coordonner et combien d'actions diverses doivent se correspondre avec exactitude pour produire le son le plus simple; mais ce qui l'est encore davantage, c'est de voir combien de combinaisons nouvelles d'actions doivent venir s'y ajouter pour arriver à la formation d'un son articulé.
- » De même que l'on peut expirer dans une trompette, de manière à produire un son qu'on peut entendre, sans cependant former aucune note musicale, de même on peut respirer sans que la glotte vibre de manière à produire un

son vocal proprement dit. Pour rendre l'air expiré vocal, il faut non-seulement que la colonne d'air ait une certaine force d'impulsion, mais aussi que les cordes vocales solent disposées d'une certaine manière. La simple impulsion donnée à l'air, quelque forte qu'elle puisse être, comme dans l'éternuement, ne met pas nécessairement en mouvement les cordes vocales. Elles vibrent lorsqu'elles sont montées par l'action de leurs muscles de manière à se trouver en rapport avec l'expulsion forcée de l'air; cette vibration se résséchit sur la colonne d'air et par des modifications particulières des cavités supérieures du tuyau vocal, il s'établit un rapport entre les mouvemens de la glotte et les vibrations de la colonne d'air. L'air ainsi rendu vocal (thus vocalized) forme les différens sons ouverts ou voyelles, par les changemens que subissent les parties supérieures du ' conduit aérien; en effet ces sons éprouvent des modifications de la contraction et de la dilatation plus ou moins grandes du tuyau vocal, qui pousse l'air en vibration vers divers points de ses parois.

» Les notes musicales sont de la même manière produites par les modifications qu'éprouve la force avec laquelle la voix est poussée, par le degré de tension des cordes vocales et les changemens que subit la forme du tuyau vocal. Rien n'étonne davantage que la précision avec laquelle les notesde la voix humaine sont produites, lorsqu'on l'entend s'élever jusqu'aux notes les plus aiguës ou descendre jusqu'aux plus basses par des gammes de tons et de demi-tons, en conservant cependant un timbre et une netteté tels qu'on pourrait croire que chacune de ces notes sort d'un tuyau particulier ou est produite par un instrument distinct. Ces modulations sont le résultat de l'action musculaire qui modifie le diamètre et la forme de la glotte, de même que la longueur et la capacité du pharynx. Cette coordination minutieuse de tant d'actions ne prouve pas seulement la persection de l'appareil, mais elle sait reconnaître encore

la puissance extraordinaire de la volonté qui le met en action, et sous ce rapport l'appareil musculaire de la gorge ne le cède en rien à celui de l'œil lui-même.

- · Ce qui est peut-être plus admirable encore que la perfection de la voix humaine, sa précision, son expression et ses modifications variées qui l'emportent sur les instrumens de musique les plus parfaits construits d'après les calculs mathématiques, c'est la production de ces sons de convention qui sont devenus pour l'espèce humaine les instrumens de la pensée et la source de toutes ses connaissances. L'articulation résulte d'un exercice plus compliqué encore de l'organe de la voix. Dans l'acte de la parole, la voix est soumise à une influence extrêmement puissante par les modifications et les changemens de forme du tuyau vocal, avant que d'arriver à être articulée dans la bouche; entre chaque mouvement de la langue ou des lèvres il y a un rapport, une correspondance d'action avec ceux du voile du palais et du pharynx; de sorte que la compression du thorax, J'ajustement du larynx et de la glotte, les mouvemens de la langue et des lèvres et les actions du pharynx et du palais doivent tous se combiner, et se coordonner les uns aux autres avant qu'un seul mot puisse être articulé.
- le mémoire qu'on vient de lire et sur lequel je crois devoir insister ici. Dans l'exercice de la parole, le jeu du thorax n'est pas le même que dans l'acte ordinaire de la respiration. Le diaphragme agit beaucoup moins et les côtes au contraire beaucoup plus. Un homme qui va parler dilate sa poitrine en élevant ses parois, tandis que celles de l'abdomen sont retirées en arrière; l'effet de ces mouvemens est de laisser plus de champ à l'action de l'élasticité des cartilages costaux, de manière à ce que l'affaissement de la poitrine dilatée se fasse aisément et sans embarras; car l'expiration, portée au-delà d'une certaine limite, exige l'action des

muscles expirateurs, et l'action de parler aurait été plus compliquée encore.

» Si nous réfléchissons au nombre des parties qui doivent combiner leur action pour arriver à la production du son articulé le plus simple, nous appercevons de suite la nécessité de rapports nerveux les plus multipliés et les plus complexes, et nous sommes moins étonnés de voir le moindre dérangement des fonctions du système nerveux donner lieu à une altération plus ou moins marquée de la voix. Le , bégaiement dépend bien évidemment d'un défaut dans la puissance de coordination des diverses actions et non dans une altération d'un des organes en particulier. Le bègue ne peut pas établir les rapports néce ssaires entre le murmure de la glotte et l'action du pharynx, mais il peut parler à voix basse, c'est-à-dire qu'il peut articuler le faible son produit par l'inspiration, tandis qu'il ne peut pas en même temps rendre vocal l'air expiré. Ainsi il peut bien chanter ses mots sans hésitation, sans embarras et sans mouvemens spasmodiques, parce que, en chantant, l'ajustement de la glotte et l'impulsion nécessaire donnée à la colonne d'air par la poitrine dilatée, s'accomplissent et se continuent sans interruption. Il n'éprouve pas non plus la moindre difficulté à prononcer les voyelles et les consonnes liquides, et cela pour la même raison; et s'il s'étudie à commencer sa phrase par un son voyelle, il arrive ordinairement à pouvoir ajouter à la vibration déjà commencée l'action convenable du pharynx. Il est une autre combinaison indis. pensable d'action qui désespère une personne qui bégaie, c'est celle des muscles expirateurs avec ceux de la gorge. Dans les vains efforts qu'elle fait pour s'exprimer, elle chasse l'air des poumons, au point que, pour produire un son quelconque, elle est obligée de faire agir forcément les muscles expirateurs pour comprimer tout à fait la poitrine. Un moyen de remédier à cet inconvénient serait de lui faire dilater les ponmons et élever les épaules, de manière

à ce que l'élasticité des parois du thorax soit mise en jeur pour chasser l'air sans effort. En effet nous savons que les premières choses que l'on recommande aux bègues, pour les guérir de leur infirmité, est de ne commencer à parler qu'après avoir complètement dilaté la poitrine, de poser la voix convenablement, de suivre, en parlant, une mesure déterminée, et d'élever la voix en prononçant une lettre liquide ou une voyelle.

» J'espère, dit, en terminant M. Bell, dans un autre mémoire, ajouter encore à l'intérêt du précédent travail, en cherchant à débrouiller les actions complexes des nerfs du cou et du tuyau vocal. »

# REVUE GÉNÉRALE.

#### Physiologie.

Du thymus curz les jeunes animaux; par le docteur Youatt. — Chez les jeunes sujets, la trachée en pénétrant entre les premières côtes pour s'introduire dans la poitrine, se trouve en contact avec un corps glanduleux irrégulier, situé entre les deux feuillets du médiastin antérieur. Ce corps est d'une pâle couleur d'œillet, et lobulé comme les glandes salivaires et le pancréas; c'est le thymus.

Au commencement de la gestation, il a peu d'étendue, et ne s'étend pas au-delà de la poitrine, mais pendant les derniers mois il se développe considérablement. Ses prolongemens supérieurs s'élèvent hors de la poitrine, longent le cou entre les carotides et la trachée, contractent des adhérences avec le corps thyroïde au moyen d'un tissu cellulaire peu serré, et vont faire corps avec les parotides. Le thymns et les parotides sont essentiellement le même organe pendant les derniers mois de la vie fœtale. Cet organe est composé d'une multitude de granulations arrangées en lobules, de grosseur variable, et enveloppées par une membrane fine et facilement déchirable. Si l'on coupe l'un ou l'autre de ces corps réunis en un seul, on y observe un liquide lactiforme, dont la composition n'a point encore été examinée. Il est impossible de les séparer par la dissection; l'un est la continuation de l'autre, et la seule diffèrence qui existe entr'eux, c'est

que le canal parotidien peut être suivi jusque dans la bouche, tandis qu'aucun conduit n'a jamais été observé dans le thymus.

Bientôt après la naissance il s'opère un changement remarquable. Le thymus se sépare des parotides. Le premier disparaît graduellement de haut en bas, et au bout de quelques mois il n'en reste aucune trace dans toute l'étendue du cou. Il diminue plus lentement dans la peitrine, et enfin y disparaît aussi, et sa place est occupée par le canal thoracique.

Les physiologistes ne se sont point accordés sur la fonction du thymus, ou plutôt très-peu se sont hasardés à expliquer ses usages. Il a une connexion évidente avec l'état d'existence fœtale, plus particulièrement avec sa dernière période; et quand l'animal est né, la fonction de cet organe semble cesser, car il se sépare de la parotide, disparaît du cou, et finit par ne plus exister du tout. Cette connexion, qui existe entre le thymus et les glandes parotides chez le fœtus, et qui jusqu'a présent n'avait point été observée, ne jette-t-elle pas quelque lumière sur ce sujet?

Ces glandes paraissent n'être autre chose que l'extrémité supérieure du thymus; elles secrètent le même fluide qui est versé par elles dans la bouche. Il est vrai qu'après la naissance elles deviennent des glandes salivaires, mais en est-il de même nécessairement quand elles sont unies avec le thymus, et n'est-il pas évident qu'alors elles sécrètent un fluide bien différent de la salive, d'apparence laiteuse, et entièrement analogue à celui qui se trouve ordinairement, ou du moins souvent dans l'estomac du fœtus?

Magendie parle du fluide opaque et grisâtre trouvé dans l'estomac, et qui semblait avoir été soumis à l'influence des forces digestives, et tous les animaux ont dans les gros intestins une certaine quantité de matières fécales qui sont le résultat très-probable d'une véritable digestion.

On peut en conclure que le thymus se lie au système nutritif. Il verse dans la houche, par le canal parotidien, un liquide blanc, lactiforme, qui s'écoule de la bouche dans l'estomac, afin d'habituer celui-ci par degré aux efforts de la digestion, et le préparer à cette fonction d'où doit dépendre la vie de l'animal, et préparer en même temps les intestins à l'exercice de leurs fonctions qui consistent à séparer la matière nutritive de celle qui doit être rejetée au-dehors. Ainsi l'on voit, dans les derniers temps de la gestation, seule époque à laquelle le thymus soit pleinement développé, les premiers essais faits pour préparer les fonctions importantes qui doivent appartenir à l'estomac et aux intestins. (The Lancet, 3 mars 1832.)

## Pathologie.

Ligature de l'artère carotide primitive, suiviè d'apmonte; observ.

par W. L. Horner, professeur d'anatomie. - Le 18 juin 1832, un criminel nommé Washington Taylor, âgé de 24 ans, entendant prononcer une sentence qui le condamnait à six ans de détention, se plongea un couteau dans la gorge, un peu au-dessous de l'angle de la mâchoire du côté droit. Il retira le couteau, et le plongea de nouveau dans la même région, un demi-pouce au-dessous. Lorsque le docteur Morner arriva auprès de lui, W. Taylor était assis, un mouchoir appuyé sur les plaies, qui arrêtait très-imparfaitement l'écoulement du sang. Le mouchoir ayant été retiré, un sang vermeil sortit des deux ouvertures par jet un gros comme le petit doigt, mais non par saccades. Le D' Horner chargea quelqu'un de comprimer les parties fortement contre les vertèbres cervicales et alla chercher ses instrumens. Pendant son absence l'hémorrhagie fut presque entièrement suspendue. A son retour, il fit pratiquer la compression sur le tronc de la carotide à la partie inférieure du cou, ce qui arrêta l'hémorrhagie d'une manière insuffisante. Il réunit les deux plaies par une incision, et sit pendant quelques minutes de vains efforts pour découvrir les vaisseaux divisés; l'écoulement de sang qui était continuel, les masquait complètement. En plongeant le doigt dans la plaie, il reconnut que le couteau avait passédans la direction des artères carotides et de la veine jugulaire interne, entre les vertèbres et le pharynx; et il était évident, d'après l'abondance et la couleur du sang, qu'une artère avait été ouverte, soit l'une des carotides, soit l'une ou plusieurs des branches qui en partent. Le danger où était la vie du blessé ne permit pas de continuer les recherches de ce côté, la plaie fut agrandie de deux pouces inférieurement, et une ligature fut passée autour de l'artère carotide primitive, au niveau du cartilage thyroïde. Cette opération fut rendue extrêmement difficile par l'écoulement continuel du sang qui permettait à peine de voir pendant un instant les parties sur lesquelles il fallait agir. Le patient résista de tout son pouvoir et protestait avecune voix forte et sonore contre les efforts qu'on faisait pour lui sauver la vie. Aussitôt que la ligature fut serrée autour de la carotide, l'hémorrhagie s'arrêta complètement, il éprouva une espèce de désqillance, et sa voix sut réduite à un chuchottement; cependant la respiration ne fut pas troublée. L'opérateur crut avoir compris la huitième paire de nerfs dans la ligature, ce qui aurait pu avoir lieu à cause de l'impossibilité où il avait été de distinguer convenablement les parties situées au fond de la plaie : aussi lui vint-il à l'esprit de placer une seconde ligature au-dessous de la première, et de retirer celle-ci; mais l'hémorrhagie était si bien arrêtée, et il eût été si dangereux de s'exposer à la voir se renouveler, qu'il laissa les choses comme elles étaient. Après le pansement, le malade fut transporté à la maison pénitencière. Le 12 juillet, il était presque guéri, sa respiration était bonne, il ne parlait encore qu'à voix basse; cependant il

y avait une amélioration qui faisait espérer qu'elle reprendrait peu à peu sa force ordinaire. Le docteur Horner pensait que cette aphonie provenait de ce que le sang qui est fourni au larynx par l'artère thyroïdienne supérieure avait cessé tout-à-coup d'arriver à cet organe. (The Amer. Journ. of the med. sciences; août 1832).

OBSERVATION D'UN ANIMALCULE DANS L'œil D'UN ENFANT ; par le doct. Robert Logan. - A. B., agé de 7 ans, fut présenté au docteur R. Logan, vers le milieu de janvier 1833; il était affecté d'une violente ophthalmie scrofuleuse de l'œil gauche, avec état nébuleux de la cornée, qui menaçait de détruire complètement la vue. Depuis le mois d'août 1832, il avait eu plusieurs attaques de cette maladie. Les symptômes inflammatoires diminuèrent graduellement après l'application d'un vésicatoire derrière l'oreille et l'usage de quelques purgatifs. Il resta cependant une légère opacité du segment inférieur de la cornée, suffisante pour obscurcir la vue, mais non pour la détruire entièrement. Au bout d'une semaine, l'enfant fut amené de nouveau, et en examinant son œil, le docteur R. Logan fut fort étonné de voir un corps semi-diaphane, ayant environ deux lignes de diamètre, qui flottait dans l'humeur aqueuse de la chambre antérieure. Par un examen minutieux, il paraissait presque parfaitement sphérique, portant à sa partie inferieure un petit appendice blanc, alongé, avec une extrémité légèrement renslèe, ressemblant beaucoup à la trompe de la mouche commune, qui, en conséquence de son poids, occupait la partie la plus déclive, et qui, si l'on changeait cette position, faisait tourner la petite sphère sur son axe. Vu à une lumière vive, il offrait toute l'apparence d'un être organisé; car on pouvait, à l'œil nu, le voir projetant son appendice à une grande distance, et le contournant dans diverses directions, comme pour chercher sa nourriture. Quelquefois il contractait sa trompe, et la faisait rentrer entièrement dans son corps membraneux et transparent, phénomène qu'il est impossible de concevoir sans admettre l'existence de fibres musculaires longitudinales et circulaires. Après avoir resté quelque temps dans cet état de contraction, il projetait ce qu'on peut appeler sa tête, avec beaucoup de vélorité, ce qui lui communiquait manifestement une locomotion notable. Quand il était parfaitement en repos, une tache blanche apparaissait subitement sur le côté ou le fond de son corps, et formait en s'épanouissant un bel anneau à travers le reste de son corps, exactement comme l'ondulation qui est formée par la chute d'une pierre dans l'eau. Ce mouvement ne peut point être assimilé aux mouvemens vermiculaires; car l'acte n'avait rien de régulier, mais se manifestait subitement en des points variés, et même en plusieurs points à la fois, et l'anneau passait rapidement sur la surface du corps. On peut conclure de là que son appareil musculaire a beaucoup d'analogie avec celui de la vessie urinaire. Une vive lumière que

l'on dirige sur lui; agit comme un stimulant, le fait se contracter, et alors on peut le voir prendre différentes formes. Cet être singulier appartenant à la classe la plus simple des êtres organisés, ne présente, à l'inspection la plus minutieuse, aucun orifice excréteur; aussi est-ce par une simple conjecture qu'on peut conclure, de la liquidité de la substance qui lui sert de nourriture, que quelque évacuation excrémentitielle peut se faire par la transsudation poreuse.

L'œil de l'enfant est actuellement dans un état d'irritation, dû probablement à la présence de ce corps étranger qui exerce un frottement continuel sur la surface si sensible de l'iris et sur la membrane délicate qui tapisse la cornée. Quand cet animalcule est en repos, il occupe, comme on l'a déjà dit, la moitié inférieure de la cornée, et s'élève jusqu'à la moitié du disque pupillaire, de sorte que l'enfant ne peut distinguer les objets qui sont situés en bas, et est obligé de les élever. Depuis la première fois où ce petit être a été remarqué, il n'a point varié dans sa grosseur. A moins qu'il ne cause quelque altération des organes délicats avec lesquels il est en contact, il n'est pas nécessaire de chercher à en faire l'extraction; car la longueur de la vie d'un tel animal doit être très-limitée, et après sa mort, il sera facilement dissous par le liquide dans lequel il nage, et résorbé avec lui. Personne ne doute que ce ne soit une espèce d'hydatides; il n'a encore donné aucun signe de reproduction; dans ce cas, on devrait certainement chercher les moyens de le faire sortir de la cavité qu'il occupe.

Ce fait, qui est unique dans la science, ne peut manquer d'intéresser les entomologistes, les physiologistes et les pathologistes. Les premiers y trouvent une occasion d'étudier les mœurs d'un animal, qui, jusqu'à présent, a échappé à leurs recherches, en occupant toujours les cavités profondes de notre corps. Les seconds peuvent, à travers le milieu diaphane qui l'entoure, étudier les fonctions de son organisme éminemment simple, et les pathologistes peuvent contempler à loisir la singularité de cette maladie, et exercer leur esprit à rechercher quelles peuvent être sa nature et son origine; un œuf a-t-il été déposé par l'intermédiaire de la circulation de l'œil, par insertion ou par absorption, ou bien, suivant quelques philosophes, est-ce le produit d'une animalisation spontanée. Dans l'ouvrage de Wardrop sur les maladies de l'œil, on ne trouve rien de semblable à ce cas, mais il y est question d'animalcules qui sont formés dans les yeux du cheval dans l'Inde; ces animaux ressemblent à l'ascaride commun, et les Indiens en font l'extraction à l'aide d'une incision dans la cornée. Woolhouse a observé des vésioules pleines d'air; mais ne peut-on pas regarder ces bulles comme le résultat de quelque décomposition de l'humeur aqueuse, accompagnée de la formation d'un gaz? J. Robertson, oculiste d'Édimbourg, à qui le docteur Logan a communiqué cette observation, pense que les observations d'hydatides de la chambre antérieure, qu'on trouve dans les anciens auteurs, ne sont autre chose que des cas de crystallin sorti de sa capsule, et n'ont aucun rapport avec l'observation présente. La même remarque doit être faite à l'égard de l'observation d'hydatide dans l'œil qu'on trouve dans Rust's Magazine. L'enfant est actuellement à Édimbourg. (The Lancet; 30 mars 1833.)

Énorme développement de la rate , a la suite d'une fièvre intere. mittente; obs. par le docteur G. Richelot. - Marie \*\*\* s'était bien portée jusqu'à l'âge de 17 ans ; à cette époque, comme elle avait sos règles, elle plongea ses pieds dans de l'eau très-froide. Les règles farent supprimées, et le lendemain elle eut un accès de sièvre qui se renouvela sous le type tierce. Cette sièvre ne fut accompagnée d'aucun symptôme grave; elle dura pendant un mois, et disparut sans que Marie ait fait aucun traitement. Cependant elle s'appercut déjà qu'une tumeur, d'abord peu volumineuse, se développait dans le côté gauche au-dessous des côtes; ses règles ne reparurent plus aux époques accoutumées; mais comme sa santé n'en était point altérée, elle n'y prit point garde. Cet état dura un an; la tumeur avait fait des progrès peu rapides et les menstrues se rétablirent d'elles-mêmes ; depuis ce moment elles ont toujours paru régulièrement. La tumeur continua à augmenter de volume, et au bout de huit ans, le ventre de Marie était! aussi volumineux que celui d'une femme enceinte de huit à neuf mois. Elle crut, d'après les avis de quelques commères, que le mariage dissiperait cette maladie; elle se maria et devint grosse peu de temps après. La rate occupait alors près la moitié de l'abdomen dont elle distendait considérablement la paroi antérieure; cependant la grossesse et l'accouchement furent entièrement heureux ; l'enfant était assez fort, il a été nourri par sa mère et jouit d'une bonne santé. Pen de temps après ses couches, Marie s'aperçut que la tumeur prenait un accroissement plus rapide; elle devenait plus incommode par son poids; elle commença alors seulement à influer sur la santé générale. sur l'excrétion des matières fécales; à causer des douleurs dans l'ahdomen. Marie devint bientôt grosse pour la seconde fois. Cette grossesse fut pénible; mais l'enfant vint à terme bien portant; l'accouchement sut cette sois plus dissicile. Lorsque je vis la malade, elle avait 27 ans, et allaitait son dernier enfant âgé de 6 mois. Elle est d'une taille ordinaire, très-maigre; son teint est jaune; sa tête paraît remarquablement petite, eu égard à sa taille, et peut-être à cause de l'énorme développement de son yentre.

La rate s'étend de haut en bes, depuis la cloison diaphragmatique qu'elle resoule en haut, jusqu'à trois ou quatre pouces au-dessous, et en avant de la branche horizontale du pubis du côté gauche; elle forme en cet endroit un rebord arrondi qui a plusieurs pouces d'é-

paisseur; si on cherche à soulever cette tumeur, la malade sent manifestement sa partie supérieure qui s'élève derrière les côtes, et soulève le cœur, dont elle gêne les mouvemens. Latéralement, la rate s'étend de la colonne vertébrale jusqu'à deux ou trois pouces au-delà de la ligne blanche; ainsi elle occupe complètement les trois-quarts de la cavité abdominale, laissant seulement le quart droit pour loger les circonvolutions intestinales. En arrière et en bas elle offre un hord épais et arrondi; le bord droit est angulaire, de sorte qu'en palpant l'abdomenon passe brusquement d'un corps dur, formé par la rate développée, sur les parois élastiques de l'abdomen. Le tissu de cette rate, autant qu'on en peut juger extérieurement, paraît extrêmement dur. Son développement en avant est prodigieux. Depuis sa première grossesse, Marie éprouve toujours de plus en plus les accidens qui doivent nécessairement résulter de la présence d'une tumeur si énorme, tels que : anorexie, digestions pénibles, vomissemens, constipation, douleurs dans le ventre et les cuisses, etc. De plus, les progrès en sont plus rapides que jamais, la santé générale s'altère de jour en jour.

J'eus occasion de voir quelques jours après, dans un pays où les sièvres intermittentes sont communes, un jeune garçon de 10 ans, qui offrait la même maladie, presque au même degré de développement. D'après sa mère, il n'a pas cessé d'avoir une sièvre intermittente quotidienne, pendant les deux premières années de son existence. Cette sièvre ayant disparu d'elle-même, l'enfant prit rapidement l'apparence de la santé. Mais déjà sa rate avait commencé à faire une tumeur qui s'accrut continuellement. Quand je vis ce malade, la tumeur, dure comme la précédente, et offrant la même conformation, ayant un bord arrondi en arrière et en bas, et un bord aigu à droite, s'étendait en bas jusqu'au rebord antérieur du bassin, et latéralement de la colonne vertébrale à l'ombilic; mais son développement en avant était en proportion moindre que chez Marie; cet enfant était du reste bien développé, il se portait bien, sauf quelques accès de fièvre, qui apparaissaient au printemps et en automne. Sa peau était légèrement colorée en jaune, plus foncé sur le corps, plus clair au visage.

## Thérapeutique.

Accès menveux choléniforme traité avec succès par la ligature; observation par le docteur Mitchell. — E. A. âgée de 17 ans, d'une bonne constitution et d'habitudes régulières, fut prise, le 15 juillet 1832, de légères crampes dans les membres inférieurs et principalement dans les mollets. Ces crampes augmentèrent de violence, et le soir, elle eut une abondante évacuation liquide suivie de nausées et de douleurs dans l'abdomen. Après s'être couchée, elle vomit pendant une demi-heure une matière écumeuse, jaunâtre, trèsamère. A 11 heures du soir, la douleur de l'abdomen était extrême,

et chaque accès n'était séparé que par un intervalle très-court. Ses parens lui administrèrent beaucoup de laudanum, des lavemens, des sinapismes, des applications chaudes, de l'huile de ricin, sans avantage, et à minuit et demie, on envoya chercher le docteur Mitchell. Les mains et les pieds de la jeune personne étaient froids et visqueux, son pouls presque naturel; son visage, irrégulièrement coloré, offrant en plusieurs endroits des taches rouges mal déterminées; ses cris et ses mouvemens continuels donnaient une idée de ses souffrances; aucune évacuation n'avait eu lieu depuis 11 heures. Une saignée de 36 onces (poids anglais), le laudanum, l'huile de ricin, les lavemens, les frictions sèches et chaudes n'avaient produit aucun amendement à une heure et demie. Le docteur Mitchell plaça autour de l'avant-bras un tourniquet et le serra presque autant que ses forces le lui permirent. Immédiatement après, les douleurs et les nausées cessèrent; les taches rouges irrégulières du visage disparurent; les extrémités devinrent plus chaudes. Si on desserrait le tourniquet, tous les symptômes se renouvelaient. On le maintint serré pendant une heure, après laquelle on put l'ôter sans inconvénient. Peu de temps après le départ du médecin, les douleurs et les nausées reparurent et la garde essaya en vain de les combattre par le tourniquet. A 5 heures et demie du matin, les symptômes étaient revenus avec la même intensité qu'ils avaient la veille à 11 heures du soir; le docteur Mitchell appliqua le tourniquet et en le serrant avec violence, il en obtint les plus heureux effets. Il prescrivit la pilule suivante : ol. croton, gouttes j; tartre émétisé gr. j 6; calomel, gr. ij; rhei pulv., gr. iv, d'heure en heure jusqu'à effet purgatif. A 10 heures, cinq pilules avaient été avalées et avaient produit un selle noire, fétide, de la consistance du goudron. A midi, les nausées revinrent et furent arrêtées par l'application du tourniquet. La douleur revint légèrement dans le courant de la journée; les vomissemens reparurent deux fois; toujours, on en obtint la cessation immédiate en serrant le tourniquet. Le 17, la malade était en pleine convalescence.

L'effet remarquable du tourniquet dans un cas si violent, où les moyens ordinaires employés avec énergie n'avaient apporté aucun soulagement, rend cet instrument digne d'essais ultérieurs. Jusqu'à présent, on n'a pas fait assez d'expériences pour qu'on puisse se fixer sur sa valeur. Le plus souvent les malades s'opposent à ce qu'on le serre suffisamment, et les médecins sont retenus par la crainte de la gangrène. Les bons effets n'en sont appréciables que quand il est serré au point que la main du malade ressemble exactement à celle d'une personne atteinte du choléra asphyxia. Dans l'observation qui précède, il resta serré pendant quatre heures consécutives, sans le plus léger inconvénient. Dans les cas très-graves, on doit tourner la vis jusqu'à ce qu'on obtienne une amélioration qui ne manque jamais de'

suivre une application de l'instrument proportionnée à l'intensité des symptômes. Cet agent thérapeutique, originaire du Japon, traversa la Chine et vint en Russie, d'où il passa en Europe avec le choléra. Son emploi doit être accompagné d'une médication interne appropriée, car il ne guérit pas radicalement, il ne fait que suspendre les spasmes et les douleurs. (The American journal of the médical Sciences, août 1832.)

M. A., marié et père d'un grand nombre d'enfans, âgé de 34 ans, était épileptique depuis l'âge de 11 ans. D'abord ses accès se renouvelaient de mois en mois, puis de quinze en quinze jours et même quelque temps avant qu'il ne se confiât aux soins du docteur Epps, ils s'étaient rapprochés encore davantage. Il consulta ce dernier dans le mois de septembre 1830. Il avait eu recours auparavant à plusieurs médecins distingués. Les uns avaient attribué sa maladie à une trop grande tendance du sang à se porter vers la tête; en conséquence les saignées, les sangsues aux tempes et au cou avaient été mises en usage, avec tous les autres moyens qui pouvaient contribuer à diminuer cette tendance. Les autres prirent ces accès épileptiques pour un symptôme de la présence du tœnia, et administrèrent l'huile de térébenthine rectifiée. Tous ces traitemens échouèrent constamment.

Le docteur Epps, après avoir suffisamment examiné le cas difficile qui se présentait, crut y voir des motifs pour espérer la guérison, et s'en chargea; le malade était affecté d'une violente dyspepsie, d'une extrême susceptibilité nerveuse; il se plaignait de grands maux de tête qui se renouvelaient souvent et s'accompagnaient de tension dou-loureuse des muscles du cou. — Le docteur Epps trouva deux indications à remplir: la première, guérir l'estomac, et la deuxième, traiter l'affection du cervelet, car il reconnaît une maladie de cet organe dans l'épilepsie. Pour satisfaire à la première indication, il prescrivit la mixture suivante: Acidi hydrociani, ad formulam D. Scheele, goutt. xxx; sulfatis quininæ, 3 ss.; sulfuris præcipitati, 3 ss.; confectionis aromaticæ, gr. xv; aquœ distillatæ, f. 3 iij.

Il recommanda à son malade de la conserver à l'abri de l'air et de la lumière, et d'en avaler une cuillerée à casé trois sois par jour. Il ne dit rien du régime à suivre. — Pour satisfaire à la seconde, il prescrivit chaque soir des frictions le long du rachis avec le liniment suivant : 4 Linimenti saponis, s. 3 j; linimenti camphoræ comp., f. 3 ss.; tincturæ lyttæ, f. 3 iv; ol. succini rectificati, f. 3 vj

M. A commença le traitement indiqué le 26 septembre 1830. Pendant la première semaine, il éprouva de la douleur et de la faiblesse dans le dos, et dans le cours de la journée, des picotemens et des élancemens douloureux qui se faisaient sentir par intervalles dans la colonne vertébrale. Cette dernière circonstance est bonne à noter; d'ailleurs M. A. avait eu une attaque quelques jours auparavant. Pendant cette première semaine, son agitation nerveuse était excessive. Le 4 octobre, il la comparait à un tourbillonnement; il n'avait jamais rien encore éprouvé de semblable. Depuis cette époque, il se porta mieux, et quelque temps après, il se trouva si peu souffrant et si léger, qu'en marchant il croyait avoir des souliers à ressort qui le soulevaient. Ces sensations particulières étaient peut-être dues à ce qu'il se trouvait à l'époque de son accès épileptique qui n'eut pas lieu. - Les frictions sur le rachis produisirent une considérable éruption qui fit éprouver au malade une démangeaison extrêmement pénible. - La mixture et les frictions furent continuées ainsi pendant quinze jours; on y ajouta des pédiluves très-chauds tous les deux jours, le soir. - Le docteur Epps jugea à propos d'interrompre cette médication pendant une semaine, puis il la prescrivit de nouveau, seulement trois fois par semaine et pendant trois semaines consécutives. Trouvant que la maladie de l'estomac allait mieux, il ne fit prendre de sa mixture que deux fois par jour. - Il profita de cette circonstance pour manifester son opinion sur le siège de l'épilepsie dont il plaçait la cause dans le cervelet et sur la structure laminée de cet organe. - Pour compléter le traitement, il sit saire pendant huit jours, des frictions sur le derrière de la tête avec un liniment formé par l'extrait alcoholique de noix vomique. Le malade en commença l'usage, et trois jours après, il fut pris des violentes agitations nervouses dont il a été question déjà, et qui, cette fois encore, coincidèrent avec l'époque ordinaire de l'accès épileptique; jusqu'au 6 novembre le malade s'en ressentit un peu. Pendant qu'on avait interrompu les frictions sur le dos, les élancemens de la colonne vertébrale avaient reparu avec force et avaient cédé à ces mêmes frictions quand elles furent reprises; celles qu'on pratiquait sur l'occiput diminuaient beaucoup la chaleur et la douleur qui y étaient perçues. Alors les soins consistèrent dans ces frictions sur l'occiput qu'on abandonnait et qu'on reprenait de temps en temps; de plus M. A. se lavait tous les matins le cou et la poitrine avec de l'eau froide et s'essuyait avec un linge bien sec et trèsrude. Les accès épileptiques manquèrent encore.

Après le 6 novembre le docteur Epps prescrivit la poudre suivante : 4 Sulphatis quininæ, gr. iij; pulv. cinnamomi, gr. j, à prendre tous les matins; il fit reprendre les frictions dorsales une fois par semaine, et celles de l'occiput furent exécutées deux fois pendant sept soirs consécutifs, dans l'intervalle de huit remaines. Dans cet espace de temps, M. A. eut une attaque de choléra sporadique, que le médecin attribue à l'aploi prolongé de la quinine, qui, dit il, agit particulièrement sur le foie; on remplaça ce médicament par le sel de Sedlitz dissous dans de l'eau et de l'eau-de-vic de Cognac, deux fois par semaine; le reste marcha comme auparavant. Cependant les mois de

janvier et de février furent signalés par une singulière transformation de la maladie primitive. Tous les quinze jours, M. A. était pris pendant son sommeil, de vomissemens qui le forçaient à sortir de son lit avant que son réveil fût complet. Les efforts étaient douloureux, et il ne sortait qu'un peu de mucosités écumeuses. Une seule fois il se réveilla avant le vomissement, et alors il crut sentir un corps rond qui occupait son gosier et descendait le long de l'œsophage; aussitôt que ce corps atteignait l'estomac, les vomissemens commençaient; après ceux-ci, le corps rond semblait passer dans les intestins et s'évanouissait. M. A. n'avait jamais été sujet aux vomissemens. Avec cette transformation curieuse de la maladie coincidèrent une sensation de chaleur brûlante au sommet de la tête, occupant la largeur de la main, s'étendant derrière la tête, et une sensation de pesanteur de chaque côté de la tête, accompagnée d'une grande confusion dans les idées. Le plus léger mouvement de la tête à droite et à gauche donnait lieu à la tension douloureuse des muscles du cou qui, auparavant, suivait les accès épileptiques. Le docteur Epps traita ces vomissemens par la liqueur arsénicale à la dose de trois gouttes, trois fois par jour, et par les pilules suivantes : 4 Asæ fætidæ lachrymarum, gr. xij; sulphatis quininæ, gr. viij; m. benè ut fiant pil. vj, duæ h. s. s.

Ces pilules furent prises pendant les trois jours qui précédaient les vomissemens; on fit usage aussi de pilules purgatives, comme moyen révulsif. Ces moyens produisirent un bon effet; cependant M. A. éprouva, pendant la fin de 1831, à des intervalles de deux mois, des suffocations et des vomissemens; les suffocations duraient quelquefois le jour et la nuit. Le docteur Epps considéra ces symptômes comme un effort de la nature cherchant à se débarrasser de l'affection du cerveau; c qui le porta à prescrire un cautère à son malade. Ce cautère opéra comme il l'avait désiré; au mois de mars 1832, M. A. était guéri. L'été suivant, il fit un voyage qui acheva de raffermir sa santé.

De l'observation précédente, on est en droit de conclure que dans l'épilepsie, la longue durée de la maladie n'est pas une cause nécessaire d'insuccès, puisqu'ici elle datait de plus de vingt années; et qu'il ne faut pas beaucoup compter avec quelques médecins sur l'influence du mariage, comme moyen de guérison. Le docteur Epps ajoute que les cas où l'épilepsie est compliquée de dyspepsie offrent beaucoup plus de chances de succès que les autres. Il ne faut pas perdre de vue l'avantage qu'on retire de l'ouverture d'un caut ère. (Lond. med. and phys. journ., janvier 1833.)

Emploi du nitrate d'argent contre la diarrhée de HTHISIQUES; et effet des toniques sur le cerveau; par M. Graves, médecin de l'hôpital de Meath, Dublin. — L'auteur assure avoir tiré de grands avantages de cette préparation, dans les cas de diarrhée colliquative

qui accompagne la philisie. Il la préfère à la poudre de craie préparée, d'oplum et quinquina, généralement employée dans cette médication, parce que l'usage de cette dernière, en arrêtant la diarrhée, fait reparaître presque toujours des sucurs abondantes. Il pense que le nitrate d'argent est, de tous les moyens que l'on possède, celui qui réussit le mieux dans les cas de ce genre. Il l'administre à la dose d'un grain trois ou quatre fois par jour. Il fait observer que, quoique on ne puisse en général faire cesser complètement la diarrhée, sans qu'elle soit suivie de quelques sueurs, le nitrate d'argent produit cet effet sans angmenter, comme fait l'opium, la tendance à la transpiration. Il est probable, ajoute M. Graves, que le sulfate de cuivre produirait les mêmes effets. Il recommande de ne pas faire usage du nitrate d'argent quand il existe des ulcérations dans les intestins, mais seulement dans les cas où la diarrhée résulted'une augmentation morbide de la secrétion muqueuse qui s'opère à la surface des intestins, qui se remarque surtout.dans les phthisies commençantes.

Une action très-remarquable est celle que le nitrate d'argent exerce sur la circulation cérébrale; cette influence s'est manifestée d'une manière très-évidente chez un individu atteint d'épilepsie et que l'on traitait par le nitrate d'argent. Une demi-heure après l'administration de ce médicament, le malade se plaignait de vertiges et d'un violent mal de tête. La liqueur arsénicale de Fowler paraît produire des effets semblables. Le moyen de prévenir cette action est, suivant M. Elliotson, de combiner l'acide hydrocyanique à ces médicamens, dans les préparations que l'on donne aux malades.

M. Graves a encore observé des phénomènes analogues chez des personnes qui avaient fait usage pendant long-temps du sulfate de quinine à hautes doses, et qui avaient cessé subitement d'en prendre. Il fut appelé, il y a quelque temps, pour une personne qui en se promenant dans les rues fut prise tout-à-coup de vertiges, perdit la vue et manqua de tomber. De retour chez elle, elle se coucha, mais les accidens se renouvellèrent si souvent qu'elle fut obligée de consulter un médecin. Le docteur Graves trouva une légère accélération du pouls, mais sans aucun symptôme fébrile; la céphalalgie était très-légère, et le seul symptôme dont le malade se plaignit était une forte sensation de vertige, au moindre effort qu'il faisait pour se lever de son lit. Il était pâle et d'une constitution assez faible. Pensant avoir à faire à une congestion cérébrale, M. Graves ordonna l'application des sangsues à la tête et quelques purgatifs; il persista dans l'usage de ces moyens et d'autres semblables pendant plusieurs jours et sans obtenir le moindre succès. Peu de temps après, M. Graves apprit par hasard quelle était la véritable cause des symptômes cérébraux qu'avait présentés ce ma. lade. Il paraît que depuis plusieurs mois il prenait régulièrement chaque jour du sulfate de quinine, qu'il cessa subitement. Cette action

de la quinine a été encore observée par plusieurs médecins pratiquant aux Indes Orientales.

Elle explique très-bien un sait depuis long-temps connu des médecins, c'est-à-dire que les personnes qui ont persisté long-temps dans l'usage des toniques, sont sujettes à être frappées subitement d'apoplexie (The London, med. surg. Journal, février 1833.).

Tumeur anévrysmale (tumeur érectile ) de la langue guérie par le MERCURE; obs. par J. Brown. — En novembre 1829, une jeune fille de 18 ans vint consulter M. Brown pour une tumeur de la langue qui l'inquiétait beaucoup. Cette tumeur avait été remarquée très-peu de temps après sa naissance; elle était alors très-petite, et était restée stationnaire pendant plusieurs années; mais depuis quelque temps elle faisait des progrès. La jeune fille avait reçu des soins de plusieurs médecins. L'année précédente, un chirurgien ayant fait une ponction dans la tumeur, avait déterminé une hémorrhagic inquiétante. En examinant la langue, M. Brown trouva une tumeur aussi volumineuse qu'une grosse fraise, située au côté gauche de la face inférieure de la lan. gue, à un pouce de sa pointe. Elle s'étendait un peu au-delà du bord de la langue; elle était molle, compressible, d'un rouge pourpre, et semblait consister en un amas de vaisseaux sanguins. En la saisissant entre le doigt indicateur et le pouce, on sentait une pulsation évidente. Le médecin anglais en conclut que c'était une tumeur de la nature de celles auxquelles on a donné le nom d'anévrysmes par anastomose, et comme elle augmentait tous les jours, il pensa qu'il serait nécessaire de l'enlever. La santé générale de la jeune fille n'était pas bonne; elle avait souvent des douleurs dans l'estomac, des nausées, des borborygmes, de la constipation. En conséquence, avant de fixer le jour de l'opération, on lui prescrivit quatre grains de mercure (blue pill) le soir, tous les deux jours, et un doux purgatif le matin du jour inter médiaire; ce traitement devait durer trois semaines. Au bout de quinze jours, elle était prise de tous les accidens de la salivation mercurielle. Son haleine était extrêmement fétide, et la salive coulait hors de sa bouche. Peu de jours après, sa langue s'enfla considérablement et se couvrit d'ulcères très-douloureux, et malgré la petite quantité de mercure qu'elle avait prise, elle resta dans cet état pendant cinq semaines. Tant que la langue fut tuméfiée, la tumeur fut invisible; mais cette circonstance parut toute ordinaire et fixa peu l'attention. Quels furent le plaisir de la malade et l'étonnement du médecin lorsqu'ils s'appercurent, quand la langue eut repris son volume normal, que cette tumeur avait tout-à-fait disparu, laissant à sa place une légère excavation! Tous les accidens mercuriels se dissipèrent bientôt, et M. Brown cessa de voir sa malade. Quatre mois après, il eut occasion de la revoir, il n'y avait aucun vestige de la tumeur.

L'anévrysme par anastomose est une maladie qui doit attirer l'atten-

tion des chirurgiens. Le seul mode de traitement qu'on doive lei opposer, est l'enlèvement de la tumeur par le bistouri, quand son volume et sa position le permettent. On pourra obtenir la réduction de la tumeur, en liant les vaisseaux qui y apportent le sang; mais la cautérisation après une simple incision ne peut guère avoir de succès que quand la tumeur est très-petite et qu'on peut la détruire entièrement. Dans le cas qui nous occupe, on ne peut se rendre compte de la disparition de la tumeur qu'en supposant que la violente irritation de la laugue, déterminée par le mercure, diminua le volume et l'activité des vaisseaux sanguins, ou oblitéra leur cavité. D'après ces considérations, on pourrait raisonnablement tenter la cure de tumeurs semblables situées en d'autres endroits, quand elles sont peu volumineuses, en déterminant une vive irritation dans les parties environnantes. Dans tous les cas, un fait semblable se représentant, on peut tenter le mode de traitement qui a si bien réussi par hasard à M. Brown. ( The Lancet, 30 mars 1833).

Amputation de la macroire inférieure affectée d'ostéo-sarcome; QUÉRISON. — Observ. par le docteur W. Anderson, de Statebourg. — Tom, nègre, âgé d'environ 45 ans, fut consié aux soins du docteur Anderson, vers le milieu de décembre 1829, pour une tumeur volumineuse de la mâchoire inférieure. Il faisait remonter sa maladie à un coup qu'il avait reçu sur la mâchoire plusieurs années auparavant. La tumeur resta petite et fit des progrès très-lents pendant quelques années; ensuite elle abcéda souvent, laissa sortir une matière fétide et de mauvais caractère, et s'accrut rapidement. Lorsque le docteur Anderson la vit pour la première fois, elle avait douze ou treize ans d'existence, et il reconnut un ostéo-sarcôme de l'os maxillaire inférieur. Elle s'étendait à gauche jusqu'à la dernière molaire, et à droite jusqu'à l'angle de la machoire, comprenant la presque totalité de cet os; sa plus grande partie était à droite et en ayant de la bouche. Le menton, entièrement déformé, s'avançait de dix pouces au-devant du cou, et distendait tellement la lèvre inférieure que la bouche ne pouvait se fermer. La langue était soulevée et poussée à gauche de manière à rendre la déglutition et l'articulation des sons presqu'impossibles. A l'extérieur la tumeur offrait une surface unie, à l'exception de quelques ouvertures sistulouses et des cicatrices de quelques autres qui s'étaient fermées; mais au dedans de la bouche elle était trèsirrégulière, présentant des dépressions profondes, des fissures disposées en différens sens, et des ouvertures qui versaient continuellement dans la bouche une matière fétide mêlée à la salive. Toute cette partie était d'un rouge vif. La maladie, prise dans son ensemble, avait un aspect dégoûtant et hideux, et rendait la vie du pauvre nègre presqu'insupportable. On procéda à l'amputation de la mâchoire le 14 janvier 1830.

Après avoir rasé le malade, avant d'enlever la tumeur, on la mesura. D'une oreille à l'autre, en passant par dessus le menton, il y avait une longueur de dix-huit pouces; de l'oreille droite à l'extrémité opposée de la tumeur, quinze pouces et demi; de la trachée au bord libre de la lèvre inférieure, dix pouces et demi. Quand elle fut séparée, elle pesait près de trois livres.

On sit une incision de la partie latérale du cou à droite, à l'angle de la mâchoire insérieure à gauche, passant au-dessous du menton, de manière à ménager un large lambeau qui fut disséqué inférieurerement sur le cou. Une autre incision fut pratiquée entre les mêmes points, suivant la direction de l'os maxillaire, passant un peu audessous des angles de la bouche, et comprenant toute la portion de peau qui participait à la maladie. On forma un lambeau supérieur en disséquant les tégumens au-dessus de la turneur. Cette partie de l'opération fut celle qui offrit le plus de difficulté, à cause d'une abondante hémorrhagie à laquelle on ne put opposer les ligatures. Quelques gros vaisscaux qui semblaient veineux et qui furent divisés immédiatement à la surface de la tumeur, donnérent tant de sang, que la syncope eut lieu très-promptement. Il fallut enlever le malade de la chaise où iletait, et le placer dans une position horizontale, ce qui apporta un peu de retard. L'hémorrhagie s'étant arrêtée, on continua l'opération en découvrant l'os maxillaire jusqu'à la dernière molaire du côté gauche, et en le sciant le plus promptement possible. Alors on acheva la division des parties molles, et la tumeur fut séparée en coupant avec le scalpel l'os malade au côté droit, où il était large, creux et aussi mou que du cartilage; mais on laissait ainsi une partie de la maladie : il fallut l'emporter en sciant dans la portion saine de l'os, ce qui offrit de grandes difficultés. Depuis la syncope, aucune hémorrhagie ne vint entraver l'opération, et ne se manifesta ensuite quand la circulation fut rétablie. Les lambeaux furent affrontés par la suture interrompue et des bandelettes agglutinatives entre les points de suture. Quelques compresses et une bande roulée formèrent l'appareil. Le malade était épuisé et languissant quand on le porta dans son lit. Cependant il respirait facilement et ne se plaignait point. La nuit fut bonne. Le 15, point de souffrances, pouls languissant; il remuait sa langue facilement, et articulait assez bien. Le soir il avala sans peine une pinte d'arrow-root sucré, à l'aide d'un tube. Le 16, il avait bien dormi, mais il soussrait le matin. Céphalalgic, pouls plus fort et plus fréquent, mais point de sièvre. Aucune évacuation alvine depuis l'opération. Le soir, un lavement purgatif produisit deux selles, et fit disparaitre la céphalalgie. Il prit un quart d'arrow-root sucré préparé avec partes égales d'eau et de lait. Le 17, céphalalgie, mal-aise, suppuration abondante; la plaie est pansée et nettoyée. Le soir, une évacuation naturelle; pouls 92, mou et ré-

gulier. Mêmes soins et amélioration jusqu'au 21. On retira les fils des sutures du côté droit en plusieurs points où l'affrontement des bords ne s'était pas fait, ceux-ci s'étant renversés en dedans, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si, au lieu de la suture commune interrompue, on se fût servi de la suture entortillée. On ajouta deux points de suture enchevillée qui achevèrent l'agglutination. Depuis ce moment la guérison, quoique lente, marcha sans interruption. Vers le milieu de février il commença à faire usage d'alimens moins liquides. Au commencement du mois de mars, il aidait des charpentiers qui travaillaient près de son habitation. Il y avait encore une ouverture sistuleuse à la joue, par où passaient quelques parcelles d'alimens. On en obtint la guérison par l'application de la pierre infernale. Enfin une dernière fistule, donnant passage à la salive et à quelques petites portions d'alimens, fut cicatrisée au commencement du mois de mai, et la guérison fut complète. Deux ans se sont écoulés depuis ce moment, et il n'a cessé de travailler à la plantation du docteur W. Anderson, qui l'a acheté. La maladie semble guérie radicalement, les chairs sont fermes et saines. Les lambeaux, qui étaient larges, ont formé un repli en avant, de manière à suppléer en quelque sorte le menton, et, grace à cette disposition, la figure de cet homme n'a rien de repoussant. (The Americ. Journal of the med. Sciences, août 1832.)

De la tréparation des dents, comme moven anti-odontalgique; par Lucas Fattori, chirurgien-dentiste. — L'auteur rappelle d'abord que les moyens généralement employés consistent dans la destruction de la pulpe nerveuse de la dent, soit par lacération, soit à l'aide de la cautérisation par le feu, ou des caustiques que l'on porte dans le fond de la cavité creusée par la carie. L'expérience prouve, en effet, qu'il suffit de détruire le nerf dentaire, pour anéantir aussitôt toute sensibilité, et faire cesser la douleur. Un très-grand nombre d'opérations, répétées pendant une pratique de vingt-deux années, ont démontré à M. Fattori, que le moyen suivant était incontestablement préférable à tous ceux qu'on met habituellement en usage. Ge moyen, que l'auteur regarde comme nouveau quoiqu'il ait été conseillé par Archygène, consiste dans l'application d'un petit trépan qu'on place sur la dent malade, après avoir fait maintenir convenablement la tête du patient. Quelques tours imprimés à l'instrument suffisent pour perforer le tissu osseux de la dent, et l'extrémité du trépan divise aussitôt le nerf qui remonte dans le canal dentaire. Cette section est à peine opérée de la sorte, que toutes les douleurs cessent à l'instant même.

Si l'on compare, dit l'auteur, la trépanation des deuts aux autres procédés opératoires employés dans le même be, on reconnait bientôt tous les avantages qu'elle présente. En effet, lorsqu'on déchire le nerf avec un stylet aigu, suivant la méthode ancienne, on ne réussit

pas souvent parce que rarement la carie est disposée de manière & permettre l'introduction facile de l'instrument dans sa cavité, et que dans ce cas, il est imposssible de tourner et de retourner le stylet. de telle sorte qu'il divise complètement le nerf; en outre, ces manœuvres causent toujours des douleurs insupportables. La trépanation, aucontraire, agit constamment avec sureté, et détruit tout ce qui pourrait apporter quelqu'obstacle à la section du nerf: comme elle porte directement sur la partie que le nerf traverse, on est certain d'enopérer la division. L'application du feu n'est point non plus un moyen dont l'action soit sûre, attendu que, comme le cautère est nécessairement très-délié, il perd rapidement sa chaleur, et quand il toucheles parties, il n'a plus le degré de température suffisant pour brûler prosondément. Il est inutile d'insister longuement pour démontrer toute l'incertitude de l'application d'un jet de gaz hydrogène enflammé qu'on a conseillé de diriger sur la dent malade. Dans la trépanation, on ne court pas les risques de blesser quelques points de la bouche ou des parties qui environnent le siège du mal, et si la dent est située profondément, très près de l'angle rentrant de la machoire inférieure, M. Fattori facilite l'application de son trépan à l'aide d'un instrument qu'il nomme speculum oris. Quant aux caustiques, il suffit de dire que leur action ne peut être limitée au siége du mal, et qu'elle s'étend souvent sur les parties saines voisines : il résulte souvent de leur emploi, une accroissement de l'irritation du nerf dentaire, et quelquefois une inflammation du tissu des gencives. Rien de scinblable ne peut avoir lieu par la trépanation.

Cette opération est applicable avec succès contre toutes les maladiesdes dents, quelles que soient leurs causes, et tandis que tout autre moyen entraîne souvent la perte de la dent malade, la trépanation la conserve en faisant cesser immédiatement la douleur dont elle prévient désormais le retour.

C'est particulièrement dans cette maladie des dents, que M. Fattori appelle carie interne, où la dent est excessivement douloureuse sans offrir la moindre apparence d'altération de son tissu, que la trépanation fournit au praticien un moyen assuré de guérison. C'est dans des cas de cette espèce qu'on a quelquefois recours à l'extraction de la dent, quand les douleurs durent depuis un temps assez long, et il est alors arrivé assez fréquemment qu'on brisait la dent au lieu de l'arracher, et qu'il restait dans l'alvéole des racines altérées ou dou-loureuses.

Quand la trépanation n'est pas suivie d'un soulagement immédiat ou prompt, ce résultat incomplet dépend de causes étrangères à l'opération, comme par pur mple une inflammation antécédente des parties contigues à la dent, et qui exige un traitement particulier. Il est bon de plomber ensuite l'ouverture produite par la perforation du trépan, etranger s'introduise par cette ouverture dans la prosondeur de la dent, et ne devienne ensuite une nouvelle source de douleur, en agissant comme corps étranger sur l'extrémité du nerf récemment divisé. Toutefois, il est nécessaire d'attendre quelques jours avant d'obturer de la sorte le trou fait par le trépan, parce qu'en le remplissant aussitôt après la trépanation, le plomb pourrait irriter par sa présence le nerf dont on vient d'opérer la section. On ne procédera donc à cette opération que lorsque la dent aura perdu toute sensibilité, et que l'irritation des parties environnantes sera complètement dissipée.

La trépanation est encore très-utile, pour faire cesser les douleurs causées par la présence de racines de quelques dents cariées, qu'il est difficile ou impossible d'extraire des alvéoles qui les renferment. Entin, la trépanation est exempte de tous les acccidens qui peuvent accompagner l'extraction des dentire Extrait du Trattato della cura, pulitezza, e conservazione dei denti, e della maniera di curare le malattie dei medesims col metodo della trapanazione inventata dal chirurgo-dentista Luca Fattori. Livourne, 1832, in-8.)

### Académie royale de Médecine. (Avril).

Séance du 2 avril. — Sirop de pointes d'Asperges. — M. Martin Solon fait un rapport sur un mémoire de M. Johnson, pharmacien, relatif aux propriétés de ce sirop. Ce médecin, d'après les observations contenues dans le mémoire précité, et d'après l'expérience de divers praticiens, conclut à ce que l'Académie reconnaisse l'utilité de ce remède comme sédatif, principalement dans certaines névroses et dans les maladies organiques du cœur. — Une longue discussion s'engage à ce sujet. M. Boulay pense qu'il n'appartenait pas à M. Johnson de traiter dans son mémoire de ce qui a trait à la thérapeutique, et que la partic pharmaceutique ne présente rien de nouveau. Tous les pharmaciens, dit-il, préparent depuis plusieurs années ce sirop, mais ils se gardent d'attribuer ses propriétes à une matière verte et à l'asparagine, qui sont inertes. - M. Rochoux demande si M. le rapporteur a vu, après l'usage du sirop de pointes d'asperges, le pouls réduit dans le nombre de ses battemens, comme il arrive après l'emploi de la digitale dont il l'a rapproché. M. Martin Solon répond négativement. M. Piorry, qui dit avoir expérimenté ce sirop à la Salpétrière sur divers malades, et même sur des personnes bien portantes, prétend avoir observé un effet sédatif très-marqué. Cette préparation a calmé souvent les douleurs éprouvées par des phthisiques et par des malades

atteints de cancer de l'utérus. Un de ses élèves, à qui l'usage du café rendait le sommeil dissicile, a pu s'endormir saus peine chaque sois qu'il sit suivre le casé d'une dose de ce sirop. — M. Cornac demande si ce sirop sait prendre à l'urine l'ode ur qui lui est propre après l'inges-son des asperges. M. Martin Solon répond par la négative. — On pense généralement, et le rapport sera modisié en ce sens, que les propriétés attribuées au sirop de pointes d'asperges ne sont pas papuyées sur des observations assez authentiques et assez précises pour être admises, et que la préparation de ce médicament n'offre rien de spécial.

M. Velpeau commence la lecture d'un mémoire sur les fistules du larynx et de la trachée-artère. Nous en rendrons compte plus tard.

Séance du 7 avril. — Sinop de pointes d'aspences. — M. Chevallier, absent à la dernière séance, demande à revenir à la question de ce sirop. Il fait observer qu'il y en a de deux espèces : l'un, dont la composition est connue, et qui n'a point d'amertume; l'autre, d'une composition inconnue, qui est amère, et dont on fait un secret : c'est sans doute un sirop composé. M. Boullay remarque que le sirop préparé par M. Johnson appartient à cette dernière espèce. M. Pariset explique cette différence, c'est que le sirop de M. Cohnson est préparé avec l'asperge sauvage.

Nouvelle espèce de menne incuinale. — M. Laugier, chirurgien de l'hôpital Necker, lit une note sur un cas de hernie qui n'a point encore été observé; c'est une hernie qui s'est faite à travers le ligament de Gimbernat, et dont le caractère s'est révélé d'abord dans l'opération, et plus tard par l'ouverture cadavérique, le malade ayant succombé à une péritonite. M. Laugier présente à l'Académie la pièce d'anatomie pathologique. M. Jules Cloquet fera un rapport sur cette observation.

LITHOTRITIE. — M. Ségalas lit une note sur un lithotriteur courbe fort simple, et sur une modification du brise-pierre de M. Jacobson. Ce lithotriteur, aussi simple que l'instrument à trois branches dont on se sert généralement, n'en diffère qu'en ce que le tiers supérieur de la canule, qui sert de gaîne à la pince, se prolonge au-delà du mors de celle-ci en gouttière recourbée de bas en haut, et se termine par un bouton arrondi. L'instrument fermé présente ainsi la courbure d'une sonde ordinaire, c'est-à-dire, la forme la plus appropriée à la direction naturelle de l'urêtre. Après son introduction dans la vessie, il s'ouvre suivant le même mécanisme que l'instrument droit, et comme la pince est droite, les manœuvres pour saisir la pierre et pour la perforer sont absolument celles qu'on met en usage avec les lithotriteurs ordinaires. Ainsi que dans ceux-ci le foret peut avoir une tête, être simple, ou produire des développemens divers. M. Ségalas cite des cas où l'impossibilité de faire pénétrer les instrumens droits aurait dû faire renoncer à la lithotritie, s'il avait été réduit à

leur emploi. Ce chirurgien ne prétend pas que la modification qu'il a apportée à l'instrument doive rendre le lithotriteur à trois branches applicable à tous les cas de pierre dans la vessie, mais il est souvent d'une application très-facile et détruit quelquefois très-promptement des pierres volumineuses et anciennes. M. Ségalas rapporte plusicurs exemples de cette espèce. — La modification que M. Ségalas a fait subir au brise-pierre de M. Jacobson, consiste en une gouttière dont il fait creuser les deux tiges de la partie moyenne de chaque chaîne : de cette manière, l'instrument, après avoir écrasé les fragmens des calculs, reste chargé du détritus, et le ramène très-facilement au dehors.

Séance du 16. — Unerene Anormal. — M. Civiale écrit à l'Académie et lui soumet l'appareil urinaire d'un sujet âgé de 61 ans, mort dans son service des calculeux, à l'hôpital Necker, à la suite d'une chute, et qui présente une anomalie remarquable. A la fin de la partie prostatique de la vessie, derrière la crête urétrale, on voit l'ouverture d'un troisième uretère; les deux autres s'ouvrent dans le lieu ordinaire. Cet individu était entré à l'hôpital, se disant souffrir de la pierre. En introduisant les instrumens lithotriteurs, on se serait presque nécessairement engagé dans cette ouverture.

DIPETERRITE ET TRACHÉOTOMIZ. - M. Collineau lit un mémoire sur cette maladie qu'il regarde comme dépendant d'un principe ou d'une disposition générale de l'économie. Ce qui le prouve, c'est qu'elle se manifeste à la fois ou successivement à la gorge, au pharynx, dans l'œsophage, dans les cavités nasales, la trompe d'Eustachi, l'oreille movenne ct le conduit auditif, et, ce qui est presque sans remède, dans le larynx, les bronches, dont l'affection cause quelquefois subitement, et contre toute apparence, la suffocation et la mort. Il en conclut que l'application d'un topique et la bronchotomie ne peuvent rien contre cette disposition générale dont la cause n'est pas détruite. Les succès qu'on cite de cette opération sont illusoires, car on a vu la maladie se terminer heureusement et contre tout espoir, les membranes s'étant détachées et ayant été expectorées. M. Collineau pense que l'on ne doit opérer que lorsqu'il n'y a plus aucune chance, et la détermination de cet accident est extrêmement difficile. Il présente à l'Académie une lancette courbe de son invention, qu'il croit propre à ouvrir la trachée avec plus de promptitude et de sûreté qu'avec les autres instrumens.

M. Velpeau approuve la plupart des propositions de M. Collineau, mais il en est auxquelles il croit devoir répondre. M. Bretonneau, qui a vu un très-grand nombre de diphthérites, et acquis une expérience consommée sur cette affection, ne se détermine jamais à l'opération qu'à la dernière extrémité, lorsque le malade est en proie à l'asphysie.

#### ACADÉNIE ROYALE

which put rander la circulation qu'il ouvre la trachée, que imm. Interpret le liquide irritant à l'aide duquel il espère détentée les mandrance et en provoquer l'expulsion. Le nombre des fréches set proit; mais tel qu'il est il autorise à tenter l'opération, le mouve autrement il n'y a plus de chances. Quant à l'instrument de l'oblimes, M. Velpeau le trouve peu convenable, en ce qu'il ne fressi à la trachée qu'une trop petite ouverture.

Phaneurs observations de peu d'importance sont faites à ce sujet par

Mêruore Plastique de TRAITEMENT DES PISTULES LARTEGO-PHARYNcursures. — M. Velpeau termine la lecture d'un mémoire sur les fistules du larynx, qu'il avait commencée à la séance du 2. Voici l'analyse de ce mémoire.

Les plaies de la région antérieure du cou ont une grande tendance à rester fistuleuses quand elles atteignent les canaux aérifères. Celles de la trachée, à moins que ce conduit ne soit complètement divisé en travers, se cicatrisent en général avec facilité. Lorsqu'elles ont leur siège aux cartilages cricoïde et thyroïde, l'art en triomphe également. Mais il n'en est plus de même des plaies situées dans l'espace thyrohyoïdien. Ici, la position, les bandages, la suture même, ne suffisent pas toujours pour en tenir les lèvres convenablement rapprochées. M. Velpeau explique cette différence par la disposition anatomique des parties, qui fait qu'elles perdent leur parallélisme aussitôt après avoir été divisées, et que par leur mobilité les moyens chirurgicaux ont peu de prise sur elles. Ces dernières plaies s'observent plus souvent dans cet endroit du cou qu'ailleurs, parce qu'elles résultent le plus souvent de tentatives de suicide ou d'assassinat, et que l'arme meurtrière y est conduite par la saillie du menton et arrêtée par celle de l'extrémité antérieure du larynx. Du reste, le bord supérieur du cartilage thyroïde se terminant en arrière et de chaque côté par une corne assez longue, il est rare que l'instrument pénètre au-delà; les carotides sont ainsi protégées. L'artère thyroïdienne supérieure, ou quelque autre branche de moindre volume encore, étant seules susceptibles d'être atteintes, le blessé survit presque toujours, et la fistule a le temps de s'établir.

Par cela même que les plaies de l'espace thyro-hyoïdien sont dissiciles à réunir de prime-abord, les sistules qui en sont la suite doivent être encore plus difficiles à sermer. Ces sistules, regardées comme incurables, ou négligées par les malades dont elles ne compromettent pas l'existence, n'ont été l'objet d'aucune tentative opératoire. M. Velpeau, dans ces cas, a cru devoir adopter une méthode dissérente de celles qu'on emploie ordinairement, et qui sont presque toujours inessiones; cette méthode consiste dans la construction d'un repli ou d'un bouchon de tissus sains qu'on introduit et maintient dans la sistule. Voici le procédé opératoire, tel que le décrit ce chirurgien.

- 1.ºº temps de l'opération. Le sujet couché sur le dos comme pour la bronchotomie, et contenu par des aides, le chirurgien, placé à droite, taille sur le devant du larynx, au-dessous de l'ulcère, à l'aide d'un bistouri droit ou convexe, un lambeau de tégumens, large d'un pouce et long de deux, plus ou moins, suivant la largeur ou la profondeur de l'ouverture à fermer; coupe ce lambeau en écusson ou carrément par en bas; lui donne un peu moins de largeur en haut qu'inférieurement; le dissèque et le relève de l'extrémité libre vers la racine, en renversant avec lui autant de tissu cellulaire que possible, sans dénuder le cartilage, et s'arrête dès-lors pour procéder au second temps de l'opération.
- 2.º temps. Ce deuxième temps comprend l'avivement de la fistule. Fatiguant le malade par la toux qu'il suscite ou les mouvemens répétés de déglutition qu'il détermine, il exige des précautions et quelque patience. Au lieu de l'effectuer en dédolant, comme il semble plus commode de le faire, j'ai cru remarquer qu'il valait mieux enfoncer d'abord la pointe du bistouri sur un point du vercle à rafratchir, asin d'en parcourir ensuite toute la circonférence avant d'interrompre nulle part la continuité de la pellicule qu'on veut en détacher. On excise ainsi une bandelette que la pince soutient successivement et sans difficulté jusqu'à la fin par différens points à mesure que l'instrument la sépare d'avant en arrière. Son bord profond ne devant être détaché qu'en dernier lieu, le sang s'échappe du côté de la peau. Ne pénétrant point ou ne pénétrant du moins qu'en trèspetite partie dans la cavité laryngo-pharyngienne, ce fluide ne fait plus naître chez le malade un aussi vif besoin de tousser et n'exposé à aucun risque de suffocation. Il est d'ailleurs bon de s'y prendre de telle sorte que la plaie se trouve un peu plus large en avant qu'en arrière, et qu'elle offre, jusqu'à un certain point, la forme d'un cône ou d'un entonnoir.
- 3.º temps. Après une minute ou deux accordées au malade pour se reposer, et nécessaires aussi pour que le suintement de la surface saignante se suspende, on passe au troisième temps, c'est-àdire au placement du lambeau. Cette partie de la méthode présente deux nuances assez tranchées. Si la fistule a plus d'étendue en travers que de haut en bas, on commence par mettre le lambeau en double, en ayant soin cependant de n'en pas remonter la pointe tout-à-fait aussi haut que la racine. On le renverse dans cet état, sans le tordre. Sa surface cellulo-graisseuse étant seule libre, le chirurgien en engage alors le talon ou la partie moyenne dans la fistule. Il ne reste plus ensuite qu'à passer de gauche à droite une longue aiguille qui traverse en même temps les lèvres de la plaie et toute l'épaisseur du corps qui la remplit. Quelques tours de suture entortillée, un linge troué enduit de cérat, de la charpie, une ou deux compresses et des

cercles de bande maintiennent le tout. Le lambeau réclame ici une certaine attention. Sa pointe, étant libre contre la sace interne ou cutanée du pédicule, s'échapperait sacilement en se déployant en arrière, si l'aiguille mal sixée se trouvait entre ses deux moities repliées, au lieu de le traverser réellement.

Cetaccident est arrivé à mon second malade, et m'a sait craindre un instant d'être obligé de recommencer. On l'éviterait avec certitude. en sixant préalablement ensemble le sommet et la racine du pli tégumentaire par un point de suture simple. Alors l'aiguille profonde et la suture entortillée ne seraient pas indispensables. Une lanière de diachylon, placée d'avant en arrière et assez longue pour saire le tour du cou, en tiendrait aisément lieu. Lorsque la sistule a son plus grand diamètre dans le sens vertical, ou qu'elle affecte la forme circulaire, il suffit de rouler le lambeau, taillé comme il vient d'être dit, sur sa face cutanée et parallèlement à sa longueur, de manière à en sormer un cylindre ou un bouchon. L'opérateur, le renversant ensuite, en plonge l'extrémité libre dans l'ouverture anormale jusqu'à une certaine profondeur, le fixe comme précédemment, et tache de ne laisser aucun vide entre les surfaces rafraîchies. Si quelque circonstance l'exigeait au surplus, ce lambcau pourrait tout aussi bien être pris sur le côté, et même en haut, qu'au devant du cartilage thyroïde. C'est au praticien à voir dans quel sens les tissus sont le mieux disposés à cet effet. Il importe seulement de lui donner moitié plus de longueur et de largeur que les dimensions de l'ouverture à fermer ne sembleraient le demander à la première vue; atteudu que sa rétraction naturelle en diminue considérablement le volume une fois qu'il est en place.

Quant à la plaie qui résulte de sa dissection, on pourrait la réunir immédiatement au moyen de deux ou trois points de suture entortillée chez le plus grand nombre des sujets; mais la difficulté d'établir une compression égale aux environs fait qu'on court alors le risque de voir un érysipèle ou la suppuration envahir la totalité du cou. La prudence veut donc qu'on se borne à en rapprocher modérément les bords au lieu d'en rechercher le contact parfait.

M. Velpeau n'a encore eu que deux fois l'occasion de mettre cette méthode en pratique, il est vrai, mais dans les deux cas le succès a été complet.

L'un des malades qui l'ont subie est une jeune homme de 28 ans, d'ailleurs bien portant, qui avait eu la gorge coupée quatre mois auparavant entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde et d'un muscle sterno-mastoïdien à l'autre. Des points de suture, un bandage et la position fléchie de la tête, mis en pratique sur-le-champ par M. Denis, chirurgien de l'hôpital de Commercy, ne procurèrent qu'une réunion incomplète de la plaie. Lorsqu'il entra à l'hôpital le 15 décem-

bre 1832, les bords de la solution de continuité étaient isolément cicatrisés dens l'étendue d'environ six lignes. Sa tête étant relevée, on faisait aisément pénétrer l'extrémité du petit doigt dans la fistule. Dans cet état, il pouvait à peine se faire entendre. En abaissant le menton, au contraire, il retrouvait la voix et la parole. Une sonde courbe, portée par la plaie, et l'indicateur gauche introduit profondément dans l'arrière-bouche, permirent de constater que la division s'ouvrait immédiatement au-dessus de la glotte et au-dessous de l'épiglotte, fortement relevée par la racine de la langue. La déglutition des liquides causait plus de toux que celle des solides. Aujourd'hui encore, il lui est plus difficile de boire, du bouillon surtout, que d'avaler des alimens proprement dits. Des mucosités s'échappaient en abondance par la fistule. D'assez grandes précautions étaient nécessaires pour empêcher une partie des matières ingérées de s'y engager aussi. Le moindre contact de ces corps ou d'un corps étranger quelconque avec l'intérieur de la blessure déterminait aussitôt une quinte de toux assez violente pour rendre impossible le rapprochement continu des bords de cette solution de continuité.

Le 22 décembre, l'opération fut faite suivant le premier procédé indiqué ci-dessus. Le lambeau, une fois disséqué, fut mis en double, renversé de bas en haut, puis introduit, ainsi plié dans la fistule avivée, et fixé enfin par une seule épingle. L'appareil ne fut levé que le quatrième jour. La pointe du lambeau, un peu trop courte ou mal retenue contre sa racine, s'étant déployée, parut être à nu dans le larynx. Le boursouflement des tissus fit même penser un instant que la totalité du pli tégumentaire avait pu tomber dans la gorge. Une quinte violente de toux, survenue l'avant-veille, fortifiait encore une pareille supposition, mais la suite prouva qu'il n'en etait rien. En effet, c'est en se retractant d'arrière en avant que ce lambeau a fini par boucher la fistule, et son pédicule s'est retrouvé d'une manière disticte avant la cicatrisation parfaite. Un pertuis qui admettait à peine une tête d'épingle, et dont la cautérisation avec le nitrate de mercure, avec le fer rouge, avec le nitrate d'argent, n'a que difficilement triomphé, n'est définitivement oblitéré que depuis les premiers jours de mars. L'étranglement produit par une longue bandelette emplastique, placée au-dessus pour en abaisser la lèvre supérieure, a fait en outre que la plaie du lambeau ne s'est cicatrisée que très-tard, et qu'un abcès survenu en dehors s'est montré plusieurs fois depuis ; mais de manière néanmoins à ne compromettre en rien le succès de l'opération première.

La seconde opération faite par M. Velpeau est rapportée dans notre tome XXIX, pag. 275.

M. Velpeau pense que la méthode qu'il propose, sans être la seule qu'on doive adopter, est d'une efficacité plus certaine et d'une appli-

39

d'observations pour démoutrer cette influence. M. Rochoux combat cette opinion. M. Villermé révoque en doute ce que dit M. Larroque des effets des émotions morales et des mouvemens du cœur comme suivis de l'apoplexie. M. Bouillaud répond à cette opinion par la lecture d'un passage du mémoire de M. Larroque, où ce médecin rappelle d'après Baglivi, qu'en 1687, 1694 et 1695, de violens tremblemens de terre ayant jeté la terreur dans plusieurs villes d'Italie, à Naples, à Bénevent, à Rome, on vit régner dans ces contrées une épidémie d'apoplexie.

## Académie royale des Sciences.

Séance du 1er avril. - Physiologie végétale. - M. Biot lit une note relative à ses nouveaux travaux sur la végétation, en exposant les premiers résultats de ses recherches sur les transformations chimiques qui s'opèrent dans les sucs végétaux sous l'influence de la vie. D'après ses expériences, l'auteur avait annoncé que la sève du bouleau, du noyer, du sycomore, essayée dans cette saison, au moment où elle sort de l'arbre, ne contient pas sensiblement d'acide carbonique; -d'où il tirait la conclusion que les jeunes bourgeons, qui s'alimentent uniquement de cette sève avant le développement de leurs organes extérieurs, doivent avoir la puissance de décomposer le sucre, et en général les produits carbonisés qu'elle renserme, pour s'en approprier le carbone et le faire servir au développement rapide de leurs parties foliacées, de même que les plumules des graines en germination décomposent la fécule de leurs cotylédons ou de leur périsperme et en font du sucre dont clles s'alimentent. Dès-lors, en effet, ainsi qu'il l'apprend maintenant, il avait trouvé que les jeunes bourgeons du lilas, les seuls qui se soient déjà découverts de leurs écailles, contiennent du sucre, un sucre fermentescible, analogue, par sa rotation vers la gauche, au sucre de raisin non solidifié. Depuis, il a extrait les élémens liquides et solubles que renferme actuellement le bois de cet arbuste, et il y a pareillement trouvé du sucre, comme dans le bois de noyer et de sycomore; mais ce sucre, qui est celui de la sève, est analogue, par sa rotation vers la droite, au sucre de canne ou -d'amidon.

Ainsi la végétation du bourgeon a le pouvoir de changer ces produits l'un dans l'autre, comme la germination change la dextrine de la fécule en un sucre tournant vers la droite (M. Biot s'en est assuré sur l'orge germé), et ses résultats n'ont rien que de conforme aux propriétés nouvelles que nous voyons tous les jours se développer dans les actions chimiques analogues. Par exemple, M. Bouchardot avait annoncé que le sucre de cannes, soumis à la fermentation, se change

en sucre incrystallisable, et il paraît que M. Dubrunfaut avait fait de son côté la même remarque. Or, en observant le sens de rotation de ce produit, M. Persoz s'est assuré qu'il est analogue au sucre de raisin non solidifié, car sa rotation a lieu vers la gauche, tandis que le sucre de fécule, soumis à la fermentation, a gardé sa rotation vers la droite jusqu'à ce qu'il ait été totalement détruit. Ce moyen le distinction, dit M. Biot, sera très-utile dans l'étude des sucs végétaux; mais déjà, en le prenant comme un simple fait, puisque la fermentation opère des changemens semblables, il est simple que la végétation, cette sorte de fermentation vivante, puisse également les opérer.

-M. Edwards lit une note sur les formations de l'acide acétique par la germination. Ayant entrepris, au commencement du printempsdernier, avec M. Colin, professeur de chimie à l'école de St-Cyr, une série de recherches pour déterminer l'insluence des agens physiques et chimiques sur la végétation, ce physiologiste a laissé de côté l'influence de l'électricité dont il savait que M. Becquerel s'occupait. Je n'étais pas présent, dit M. Edwards, à la dernière séance où M. Becquerel a commencé la lecture d'un mémoire fort intéressant sur la germination. J'ai appris seulement qu'il devait y exposer des recherches sur la présence d'un acide qui se développe par la germination, et que cet acide est l'acide acétique. Je n'ai connaissance que de ce fait, et c'est précisément celui sur lequel nous nous sommes rencontrés sans qu'il y ait à cet égard aucune communication préalable de part ou d'autre, malgré l'intimité et l'amitié qui règnent entre nous. De la part de M. Colin et de moi, ce fait a été constaté dans une longue suite d'expériences sur une variété de graines, et nous en avons aussi observé la persistance long-temps après la sortie de la radicule et de la tigelle, du moins tant que les cotylédons continuent à exercer quelque action.

Quant au développement de cet acide par l'action des feuilles, développement constaté par M. Becquerel, nous ne l'avons pas observé, et nous n'auriens guère pu le faire, car cela n'entrait pas alors dans le cercle de nos recherches.

Nous avons tardé à en donner communication, parce que nous nous proposions de présenter une série de recherches dans un ordre méthodique, et qu'il fallait dire chaque chose à sa place; aussi je me borne aujourd'hui à énoncer le fait en me proposant de revenir plus tard sur ce sujet. J'ajouterai seulement que le fait est important, comme on peut d'ailleurs le présumer, et comme nous le ferons voir dans la suite, lorsque nous ferons connaître aussi d'autres produits qui se manifestent hors de la graine dans certaines circonstances pendant l'acte de la germination, tels que ceux de la fermentation alcoholique, ou, lorsque la vie cesse dans la graine, la formation d'un produit avec-des propriétés opposées à l'acidité, c'est-à-dire un alcali.

Sous peu nous aurons l'honneur de présenter à l'Académie un premier mémoire où nous examinerons les rapports de la température avec · la germination.

M. Becquerel termine la lecture de son premier mémoire sur l'application de l'électro-chimie à la physiologie végétale, lecture commencée à la séance du 25 mars.

Séance du 25 avril. — Chimie végétale. — MM. Payen et Persoz annoncent qu'ils viennent d'isoler la substance indiquée dans leurs précédentes communications comme ayant la propriété de déterminer la rupture des enveloppes de la fécule, et que pour cette raison ils proposent d'appeler diastase. Cette substance existe dans les semences d'orge et de blé germées, dans les germes de la pomme de terre où elle est toujours accompagnée d'une substance azotée. Ces chimistes indiquent le procédé pour extraire la diastase de l'orge germé.

L'Académie procède à l'élection d'un nouveau membre pour la place devenue vacante dans la section d'anatomie et de zoologie par la mort de M. Latreille. La section présente deux listes de candidats: l'une de zoologistes et l'autre d'anatomistes. Sur la première sont au premier rang et ex æquo MM. Desmarets et Valenciennes; au deuxième rang, MM. Dejean et Férussac. Sur la liste des anatomistes, MM. Isidore Geossroy-Saint-Hilaire et Strauss sont en première ligne et ex æquo, en second, M. Milne Edwards. Les suffrages sont partagés entre MM. Geossroy-Saint-Hilaire et Valenciennes; mais ni l'un ni l'autre n'ayant obtenu la majorité, l'élection est remise à la séance prochaine.

Statistique morale de la France, par M. Guerry, avocat.

Parmi les différens objets qui sont du ressort de la statistique, un des plus importans et des plus difficiles à traiter consiste dans l'énumération et le classement des actions humaines qui peuvent exercer une influence quelconque sur l'état de l'individu isolé ou sur l'état de la société dont il fait partie; mais les actes qu'il s'agit d'énumérer et de classer s'étendent dans un champ si vaste, se présentent sous un si graud nombre d'aspects et proviennent de tant de causes diverses, que l'étude de cette branche de la statistique ne peut conduire à des résultats utiles qu'autant qu'ils ont été déduits de longues séries d'observations. Les actions humaines étant toujours innocentes ou coupables par rapport à la société, la recherche des lois numériques suivant lesquelles les unes et les autres se répartissent dans un pays quelconque, est l'objet essentiel de la statistique morale; c'est aussi par cette recherche que M. Guerry entre en matière dans le mémoire présenté à l'Académie.

Nous avons donné, à l'époque de la présentation du mémoire, l'analyse d'une partie des matières qui y sont traitées. Nous nous bornerons à donner ici les résultats relatifs aux suicides. Depuis 1827 jusqu'en 1830, il en a été commis 6,900 dans toute l'étendue du royaume, c'est-à-dire près de 1800 chaque année, encore faut-il observer que les autorités judiciaires n'ayant constaté que ceux de ces crimes qui ont été suivis de mort, ou qui ont donné lieu à un commencement d'instruction, ce nombre de 1,800 est probablement inférieur de beaucoup à celui des suicides qui ont été commis. Si maintenant, partant de cette donnée, on se rappelle que le nombre des crimes contre les personnes s'élève chaque année à 1.900, dont 500 seulement sont des attentats à la vie d'autrui, on est conduit à cette conclusion imprévue que toutes les fois qu'un homme périt en France de mort violente, autrement que par accident ou par homicide involontaire, il y a trois à parier contre un qu'il aura lui-même attenté à ses jours.

De ces considérations générales, M. Guerry passe à la distribution géographique des suicides commis dans chacune des parties de la France. Il trouve que sur 100 suicides il s'en commet annuellement 51 dans la région du nord, 11 dans la région du sud, 16 dans celle de l'est, 13 dans celle de l'ouest, enfin 9 dans celle du centre.

Quant au rapport du nombre des suicides à la population, on compte, dans la région du nord, un suicide sur 9,853 habitans; dans celle de l'est, i sur 21,734; dans celle du centre, i sur 27,393; dans celle de l'ouest, i sur 30,499; ensin dans celle du sud, i sur 30,876. Il est à remarquer que, dans le seul département de la Seine il se commet chaque année environ le sixième de la totalité des suicides qui se commettent dans nos 86 départemens, mais il convient de remarquer en même temps que la plupart des suicides sont étrangers à la capitale. Ainsi, sur 1,000 individus qui s'y rendent coupables de suicide, 505 sont originaires des départemens du nord, 210 des départemens de l'est, 168 de ceux du sud, 65 de l'ouest, et ensin 52 du centre, distribution qui se présente, sinon dans la même proportion, du moins dans le même ordre que la distribution des suicides commis dans les cinq régions, eu égard à la population.

La légende explicative qui accompagne la carte que M. Guerry a dressée de la distribution des suicides par département, indique que dans celui de la Scine, où il s'en commet le plus, on compte un suicide sur 3,600 habitans, tandis que dans celui de la Haute-Loire, où il s'en commet le moins, on n'en compte qu'un sur 163,000 habitans. L'inspection de cette carte donne lieu à une remarque singulière; c'est que, de quelque point de la France que l'on parte, le nombre des suicides s'accroit pour ainsi dire régulièrement à mesure que l'on s'avance vers la capitale. Ainsi, il s'en commet plus dans les départemens presque limitrophes de Seine-et-Oise, de l'Oise, et de Seine-et-Marne, que dans les départemens plus éloignés de la Marne, de la Seine-Inférieure, de l'Aube et du Loiret. La même remarque s'applique à la ville de Marseille, considérée comme métropole de quelques-une

de nos départemens du sud-est. Plus ces départemens se trouvent rapprochés de cette ville, plus les suicides y sont nombreux, eu égard à la population.

La comparaison des crimes contre les personnes et des suicides constatés dans les différentes régions du royaume, fournit la preuve que les départemens où l'on attente le plus souvent à la vie des autres sont précisément ceux où l'on attente le plus rarement à la sienne propre, et réciproquement.

Nous ne suivrons point l'auteur dans les réflexions qu'il fait sur les diverses causes qui peuvent exciter les hommes au suicide. Nous dirons seulement avec lui qu'on connaît les véritables motifs de ce crime avec bien plus de certitude que les motifs de la plupart des autres. Il est rare en esset que les individus qui sé donnent la mort ne laissent pas quelque écrit où ils manifestent leurs dernières volontés, et où ils exposent, en essayant presque toujours de les justisser, les raisons de leur détermination.

M. Guerry a pu consulter un grand nombre de ces écrits posthumes conservés aux archives de la préfecture de police, et classer dans un certain ordre et sous différens titres les sentimens qui y sont exprimés. Il en a dressé un tableau où chaque article offre aux moralistes un ample sujet de réflexions.

Nous ne pousserons pas plus loin l'analyse, dit le rapporteur, et nous arriverons directement aux conclusions sur l'ouvrage que M. Guerry a soumis à l'Académie. La Statistique morale dont il traite se place au premier rang parmi les autres branches de la statistique générale, tant à cause de la difficulté de coordonner entre eux les saits moraux dont elle exige la recherche, que par la haute importance des résultats auxquels cette recherche conduit. La connaissance exacte de ces faits et l'assurance acquise de leur retour dans des circonstances déterminées, peuvent seules en effet éclairer le gouvernement sur le choix des moyens les plus efficaces pour créer ou pour améliorer toute institution susceptible d'exercer une influence quelconque sur les mœurs publiques ou privées.

Séance du 15 avril. — Causes de la circulation. — M. Tanchou écrit à l'Académie pour lui communiquer les idées qu'il s'est formées sur la cause de la circulation. Ce médecin, s'appuyant sur les inductions que lui fournissent quelques faits, et non sur des expériences directes, croit que la circulation est un mouvement de succion, et que ce mouvement est la conséquence de la formation d'un vide. Ce vide, déterminé par la soustraction continuelle de quelqu'un des principes du sang, appellerait ce fluide dans les gros vaisseaux comme dans les petits, etc., etc.

Panification et pain de récule de pommes de terre. — M. Gannal communique l'extrait d'un travail sur la panification en général, et

particulièrement sur la fabrication du pain de fécule de pomme de terre. Ses recherches l'ont, dit-il, conduit à reconnaître:

- 1.º Que les propriétés nutritives des substances végétales sont proportionnelles à la quantité de fécule, de gomme, de sucre ou d'huile que ces substances contiennent; qu'ainsi le riz, qui renferme de 80 à 85 centièmes de fécule, est plus nutritif que le blé, qui n'en contient que de 70 à 75 centièmes, et à plus forte raison que l'orge qui n'en renferme que 32 centièmes;
- 2.º Que, contrairement aux idées généralement admises, le gluten n'est pas une substance nutritive; que, par rapport à la panification, son rôle se borne à former un tissu cellulaire propre à retenir les gaz qui se dégagent pendant la fermentation, et que par rapport à la digestion, son rôle consiste à empêcher que la fécule ne traverse trop rapidement l'estomac et les intestins gréles;
- 3. Que la fermentation qui a lieu pendant la panification doit être seulement vineuse, ct que le pain est de mauvaise qualité quand cette fermentation est acide, ce qui arrive toujours lorsqu'on emploie, comme on le pratique presque partout, des levains conservés pendant des semaines entières.
- 4.º Que le gluten ne subit aucune altération pendant la fermentation ni même pendant la digestion;
- 5.º Que le tissu aréolaire que forme le gluten dans le pain peut être facilement isolé de la fécule par l'action de l'acide sulfurique étendu d'eau, et élevé à la température de cent degrés;
- 6.° Que pendant la panification le gluten absorbe plus de trois fois son poids d'eau, et qu'à la température de 55.° cent. il l'abandonne presque complètement, tandis que c'est à cette même température que la fécule se combine à l'eau et se transforme en amidon;
- 7.º Que le pain fait avec des farines de bonne qualité doit contenir environ 50 centièmes de fécule, 17 centièmes de gluten et de ligneux, et 33 centièmes d'eau;
- 8.º Que, pour faire du pain de fécule de pommes de terre, il faut autant que possible se rapprocher de ces proportions, c'est-à-dire qu'il faut réunir à la fécule des farines qui contiennent proportion-nellement une plus grande quantité de gluten ou de substance ligneuse que les farines de bonne qualité.

En partant de ccs principes, M. Gannal a fait un pain dont des échantillons sont présentés à l'Académie et dont la composition est la suivante: 10 kilog. de farine bise de 4 à 25 fr. les 150 kilog.; 20 kilog. de fécule de pommes de terre à 24 fr. les 100 kilog.; 200 grammes de sucre brut à 80 c. le demi-kilog. 180 grammes de levures de bière à 50 c. le demi-kilog.; 250 grammes de sel commun à 59 c. le kilog.; 11 litres d'eau. Ce mélange a donné 22 pains de 2 kilog. pesé juste.

L'Académie procède à un scrutin de ballotage entre MM. Isidore

Geossroy Saint-Hilaire et Valenciennes. Nombre des votans, 58; six billets blancs, 30 voix pour M. Isidore Geossroy, 22 pour M. Valenciennes. M. Isidore Geossroy Saint-Hilaire est proclamé.

Asparamine. — M. Robiquet fait un rapport sur un mémoire de MM. Boutron-Charlard et Pelouze, relatif à l'asparamide et à l'acide asparamique.

Une matière particulière, observée dans les asperges par M. Robiquet, recut à cause de cela le nom d'asparagine, et le conserva encore après qu'on eût reconnu qu'elle se rencontre dans plusieurs autres végétaux, et notamment dans la guimauve, qui en contient beaucoup. Les auteurs du mémoire ont changé ce nom en celui d'asparamide, pour se conformer aux principes de nomenclature généralement admis, et indiquer les analogies de la substance en question avec d'autres substances précédemment examinées par les chimistes. M. Dumas, dans ces dernières années, a fait connaître une substance qui, sans couleur, ni acide oxalique, ni ammoniaque, jouit de la propriété de se convertir en acide oxalique et en ammoniaque sous l'influence des bases et des acides, et même sous l'influence seule de l'eau à une haute pression. C'est que l'oxamide ne dissère de l'oxalate d'ammoniaque qu'en c: que ce dernier contient de plus les élémens de l'eau qui peuvent se sixer sur l'oxamide sous les conditions précitées. L'oxamide est devenue le type d'une famille nombreuse de matières organiques qui possède comme elle la faculté de se convertir en acides particuliers et en ammoniaque, sous l'influence des acides, des bases ou de l'eau seule à une haute pression.

Il est généralement admis maintenant que les substances qui appartienneut à cette classe preunent la terminaison amide, précédée de la syllabe caractéristique du nom de l'acide qu'elles peuvent former; ainsi l'oxamide correspondant à l'oxalate d'ammoniaque, la benzamide correspondra au benzoate d'ammoniaque, la carbonamide (urée) au carbonate d'ammoniaque, la bicarbonamide (acide cyanurique insoluble, au hicarbonate d'ammoniaque; l'asparamide enfin, correspondra à l'asparamate d'ammoniaque. Observons toutefois, avant d'aller plus loin) que l'asparamide forme le type d'une sous-division dans la famille des amidées. En effet, l'acide asparamique qui résulte de la réaction retient de l'azote, tandis que les divers acides fournis par l'oxamide, l'urée, la benzamide et l'acide cyanurique insoluble, n'en renferment point. Il n'est pas douteux que beaucoup de corps déjà connus parmi les matières azotées viendront se ranger à côté de l'asparamide, comme il est déjà arrivé pour l'urée, qui est venue elle-même se ranger à côté de l'oxamide.

Le rapporteur examine ce qu'ont fait les auteurs relativement au procédé d'extraction de l'asparamide qu'ils ont perfectionné, à la détermination de sa composition atomistique et au parti qu'ils tirent de

cette détermination pour arriver à l'explication des phénomènes qui raugent ce corps dans la famille des amidées. Il termine en concluant à ce que le travail de MM. Boutron-Charlard et Pelouze soit imprimé dans le recueil des savans étrangers, ce qui est adopté par l'Académie.

Paysiologie végétale. — M. Auguste de Saint-Hilaire fait un rapport sur un second mémoire de M. Girou de Buzaraingne, relatif à l'évolution des plantes et à l'accroissement en grosseur des exogènes.

Séance du 22. — M. Félix Boudet présente un mémoire ayant pour titre: Nouvelles recherches sur la composition du sang humain. MM. Chevreul et Robiquet, rapporteurs.

PAIN DE POMMES DE TERRE. — M. Gannal présente à l'Académie un pain plus blanc que celui qu'il avait présenté à la précédente séance, dont le prix, non compris les frais de manutention et cuisson, est de. six sous les quatre livres. L'autre était de cinq sous et demi. Voici le procédé de ces deux pains, et d'abord du premier : on prend farine bise, 10 kilogrammes; fécule de pomme de terre; 20 kilogr.; cassonade brute, 250 grammes; sel commun; 250 gram.; levure de bierre liquide, 250 gram., eau, 22 litres. On fait le soir avec 10 kilogr. de farine et 8 litres d'eau à la température ordinaire, une pâte que l'on n'emploie que le lendemain matin. Alors on fait bouillir les 14 livres de fécule à laquelle on a ajouté le sel et le sucre. On fait du tout une pâte homogène qu'on laisse reposer pendant une demi-heure, après quoi on l'incorporc dans le pétrin avec l'autre moitié de la fécule. Le mélange bien fait, on y ajoute la pâte de farine préparée la veille, puis la levure délayée dans une très-petite quantité d'eau. Il ne reste plus ensuite qu'à travailler la pâte comme on le fait pour le pain ordinaire. On doit remarquer qu'il ne faut pas attendre que la pâte soit entièrement levée pour l'enfourner et que le four ne doit pas être toutà-fait aussi chaud que pour le pain ordinaire. La cuisson exige troisquarts d'heure. Pour que le pain ait une croûte agréable, il faut qu'il soit roulé dans de la farine ordinaire et non dans de la fécule.

Quand on veut faire du pain blanc, au lieu de farine bise on prend de la farine de premier gruau, et au lieu de 22 litres d'eau, on en emploie 26.

—M. Civiale lit un deuxième mémoire sur les résultats qu'il a obtenus à l'hôpital Necker, dans le traitement des calculeux. MM. Dupuytren et Larrey, rapporteurs.

### VARIÉTÉS.

Concours pour la chaire de clinique interne à la Faculté de Médecine de Paris.

La manière dont le concours a été organisé a déjà produit les résultats qu'on avait prévus. Conseil de l'Université, Faculté de Médecine, membres du jury, compétiteurs eux-mêmes, se seraient ligués contre le concours, qu'ils n'auraient pas agi autrement pour en faire saillir tous les inconvéniens et en décider l'abandon. Aussi dit-on qu'il ne résistera pas à cette dernière épreuve.

Nous avons indiqué et critiqué dans l'un de nos précédens numéros (octobre 1832), le singulier mode prescrit par le Conseil de l'instruction publique, pour l'appréciation des titres et des épreuves des concurrens à la chaire de médecine clinique. Cèrtainement, ce n'était pas parce que le réglement donnait une grande valeur aux tîtres antécédens que nous l'avons trouvé mauvais, mais parce qu'il fixait cette valeur d'une manière invariable, quels que pussent être ces titres, éminens ou faibles, et quelle que fût leur supériorité ou leur infériorité relative. Evidemment le mode de concours établi est vicieux, en ce qu'il ne permet pas aux plus brillantes et aux plus solides épreuves de contre-balancer les plus chétifs antécédens, en ce qu'il fait dépendre le sort d'un concurrent du mérite ou de la faiblesse de tous ses compétiteurs réunis. Ce mode est vicieux par la manière dont est nommé le jury, etc., etc. Mais toutes ces conditions étaient connues. avant l'ouverture du concours. Comment se fait-il donc que les compétiteurs n'aient songé à protester que lorsque l'appréciation des antécédens a été connue. Espéraient-ils chacun ou profiter de l'avantage laissé à celui dont les titres seraient mis au premier rang, ou voir le jury, violant l'esprit et la lettre du réglement, n'avoir aucun égard à des antécedens recommandables, pour établir un injuste équilibre.... Mais tout en négligeant les détails d'avant-scène et de coulisse du drame burlesque qui se joue devant nous, et qui nous a montré des vanités si prodigieuses, de si incroyables prétentions, donnons à nos lecteurs un court historique de ce qui s'est passé.

Le concours, avons-nous dit, se compose de trois genres d'épreuves évalués chacun par le numéro d'ordre obtenu par les candidats et doublé pour la première épreuve : 1.º titres antérieurs ; 2.º leçons cliniques; 3.º thèse avec argumentation. Le chiffre le plus élevé, assigné. d'après le réglement, à celui qui a la première place par ses antécédens, et représenté par le double du nombre des concurrens, égale donc le chiffre qu'aurait le candidat nommé le premier dans les deux autres genres d'épreuves. Le jury, qui avait d'abord à classer les treize compétiteurs, d'après la valeur de leurs titres antérieurs, les a rangés dans l'ordre suivant et leur a donné le nombre de points qui y correspond ou à peu-près: 1.47, M. Rostan, 26 points; 2.6, M. Cayol, 24 et demi; (nous ne comprenons pas ce demi-point; d'après le réglement, le deuxième compétiteur devait être séparé du premier, par deux points; mais on dit que c'est une mesure de juste milieu, la moitié des juges ayant voté pour 24 et l'autre pour 25) 3.° ex æquo, MM. Piorry et Chauffard 23; (en faveur de ces deux Messieurs, on a fait tort d'un demi-point à M. Cayol, et d'un point à M. Rostan) 4.º M. Trousseau,

drin, 17; 7.º M. Dalmas, 15; 8.º M. Gaultier de Claubry, 13; 9.º ex equo, MM. Sandras, Martin-Solon, Casimir Broussais et Gibert, 11.

Ce classement, qui décidait presque à lui seul du résultat du concours, a été vivement attaqué par plusieurs compétiteurs, et pour l'ordre assigné à chacun d'eux, et pour la manière dont les juges avaient procédé pour l'établir, et il faut rendre cette justice aux candidats, la censure la plus amère est venue de ceux qui certainement y avaient été favorisés. Les uns se sont retirés simplement du concours, parceque la place qu'ils avaient sur la liste des titres antérieurs leur ôtait toutes chances. Les autres ont protesté, en se retirant ou en restant; quelques-uns ont sali la cause du concours par des injures adressées aux membres du jury, par des insinuations calomnieuses et ridicules dirigées contre le candidat qui l'avait, à juste titre, emporté sur eux. Les concurrens qui se sont retirés sont: MM. Martin-Solon, Cayol, Chauffard, Gendrin. Ceux qui ont protesté sans se retirer sont MM. Piorry, Sandras et Casimir Broussais.

Certainement, le mode de concours actuel est vicieux, comme nous l'avons reconnu; mais puisque le jury devait établir des rangs entre les compétiteurs d'après leurs antécédens, il devait nommer le premier celui qui en avait évidemment le plus, et l'opinion publique a déjà confirmé le jugement porté sur le candidat placé en première ligne. Il n'en a pus été de même sur le rang donné à quelques hommes qui sont placés trop bas dans la liste. On a généralement remarqué que M. Rochoux, auteur d'un des ouvrages les plus remarquables qui aient été faits dans notre époque, du Traité de l'apoplexie, et que M. Gendrin avec son travail si recommandable sur les inflammations, auraient du être mis en seconde et en troisième ligne, avant ceux qui occupent ces places. On a remarqué encore que plusieurs candidats, rejetés dans les dernières cathégories, quoi qu'ayant peu d'antécédens, méritaient peut-être de passer avant ceux qui sont classés dans les premières, car ce n'est pas le nombre des écrits ou l'épaisseur des ouvrages qui doit être estimé, mais leur valeur: et il est telle production qui devrait -compter à son auteur, mais en mauvais points.

Si le jury, auquel on a reproché avec raison la manière dont il a procédé au classement des candidats, avait suivi la marche toute naturelle qui lui était prescrite; si, au-lieu de charger chacun de ses membres de faire un rapport sur les titres de l'un des compétiteurs, il eût fait un rapport collectif et comparatif, beaucoup de prétentions eussent été mises au néant et de criailleries prévenues. Le jury aurait pu montrer à M. Cayol que son livre ne constitue pas un titre bien recommandable, puisque ce que le livre contient de bon, d'excellent, ne lui appartient pas; que ses services antérieurs lui ont été payés, et que malgré sa position favorable, son euseignement peu remarqué ne peut être comparé à celui de M. Rostan, qui a attiré pendant 12 ou 15

ans la foule des élèves à ses leçons cliniques. Le jury aurait pu encore insinuer à M. Cayol qui parle de la reconnaissance que lui devaient quelques anciens collègues, que la dette du professeur ne devait pas être payée par les candidats. Le jury, pièces en main, eût démontré facilement à tout le monde, sinon à MM. Piorry et Chauffard, que leurs prétentions à la première place ou à un ex œquo avec M. Rostan et, même avec quelques autres candidats, ne sont pas fondées; qu'il faut être bien ignorant des choses ou bien maladroit pour chercher à tourner contre M. Rostan le résultat du concours dernier dans lequel il n'a pas eu une voix! Que de choses le jury ne pouvait-il pas dire à certains candidats, qu'ils ne croiraient pas venant de nous chétifs! Cependant, à défaut du jury, nous essayerions de les dire, s'il y avait lieu. R. D.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Lettre chirurgicale sur quelques maladies graves de l'os maxillaire inférieur; par Joseph Gensoul, ex-chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, Paris, 1833. In-8.º de 77 pp. accompagné d'un atlas de huit planches in-fol. Chez J. B. Baillière. Prix, 7 fr.

Sous ce titre modeste, M. Gensoul vient de publier un mémoire extrêmement important sur l'ablation de l'os maxillaire supérieur, opération hardie qu'il a pratiquée le premier, et avec succès, pour enlever diverses tumeurs du sinus maxillaire, et d'un volume considérable. En recherchant avec soin ce que les auteurs modernes les plus célèbres ont écrit sur le traitement à employer pour la guérison des maladies graves de ce sinus, on voit que les uns donnent le précepte formel de s'abstenir de toute opération lorsque les os participent à l'affection de la membrane muqueuse, et surtout quand la maladie a repullulé après avoir été attaquée à l'aide de l'instrument tranchant et du cautère actuel; les autres conseillent de détruire le mal par l'application réiterée de l'instrument tranchant et du fer rouge, en poursuivant ainsi chaque jour le mal, là où on le voit s'étendre, et à l'enlever de la sorte par parties. L'histoire des opérations faites par Acoluthus, Jourdain, Garengeot, Desault, Béclard, MM. Dupuytren, Georgi, démontre, en effet, que telle a été la pratique généralement suivie pour les cancers de la mâchoire supérieure.

M. Gensoul rapporte avec détail les cas où il a pratiqué l'ablation de l'os maxillaire supérieur, pour une tumeur ostéo-sarcomateuse d'un volume énorme, pour une tumeur variqueuse très-volumineuse qui occupait le sinus, pour une tumeur cancéreuse du même sinus; il décrit avec soin un exemple de tumeur d'une grosseur assez considérable, qui offrait extérieurement tous les caractères de celles qui

viennent d'être indiquées, et qui n'était que la conséquence d'une hydropisie du sinus, causée par la présence d'une dent canine implantée dans l'apophyse montante de l'os maxillaire. Il signale particulièrement la méprise dans laquelle il est tombé, dans ce cas, et qu'il n'a reconnue qu'après avoir pratique l'opération; ensin, il rapporte deux observations d'ablation d'une partie de l'os maxillaire inférieur et de la moitié de cet os avec désarticulation de son condyte.

Ce n'est qu'après avoir bien étudié les rapports de l'os maxillaire, et avoir reconnu; 1.º qu'il n'est fixé d'une manière solide aux autres os de la tête que par son apophyse montante et ses articulations avec l'unguis et l'éthmoïde, par le rebord orbitaire de l'os de la pommette jusqu'à la fente sphéno-maxillaire, et par l'articulation des maxillaires et des palatins entr'eux; 2.º que le quatrième point de contact de cet os avec le palatin et l'apophyse ptérygoïde, cède facilement par le simple abaissement du maxillaire dans l'intérieur de la bouche; 3.º qu'aucun vaisseau volumineux ne devait être ouvert, et que, dans le cas contraire, on pouvait comprimer momentanément la carotide contre le rachis; 4.º enfin, quant aux ners, un seul tronc un peu important pouvait être lésé; mais sa section, qui n'entraîne aucun danger, pouvait être faite avant d'enlever l'os dans lequel il pénètre. C'est, disons-nous, après s'être bien pénétré de ces différentes observations, que M. Gensoul a procédé à l'ablation et à la désarticulation de l'os maxillaire supérieur dans les cas que nous avons cités : nous ne décrirons pas ici son procédé opératoire, nous dirons seulement que, pour découvrir les os, il divise préliminairement la peau de la face au moyen de trois incisions, dont une première s'étend de l'angle interne de l'œil à la lèvre supérieure qu'elle divise complètement au niveau de la dent canine correpondante; une seconde part de cette première à la hauteur de la base du nez, et se prolonge jusqu'au devant du lobule de l'oreille, et la troisième, qui commence quelques lignes en dehors de l'angle orbitaire externe, vient se terminer au même point que la seconde; il en résulte un lambeau carré, qui est ensuite disséqué et soulevé.

Des faits qu'il rapporte, M. Gensoul conclut: 1.º que les maladies les plus graves du sinus maxillaire peuvent être guéries par une opération;

- 2.º Que cette opération, qui consiste à enlever le maxillaire supérieur, doit être rangée dans la classe des opérations réglées, et n'être plus subordonnée à la nature du mal et au génie du chirurgien, comme l'a imprimé, en 1832, M. Velpeau dans son excellent traité de médecine opératoire;
- 3.º Que cette opération très-grave en apparence promet des résultats plus heureux que ceux de l'amputation des membres, puisque les huit malades qui y ont été soumis ont eu le bonheur de guérir sans être privés d'aucun de leurs sens et d'aucune de leurs facultés;

- 4.º Que, dans tous les cas d'hydropisie du sinus maxillaire, on doit examiner avec soin si toutes les dents ont traversé le bord alvéolaire;
- 5.º Que la désarticulation d'une branche de l'os maxillaire inférieur peut être tentée avec un espoir réel de succès;
- 6.º Ensin, que l'ablation d'un arc, même considérable du maxillaire inférieur, ne produit pas toujours une repoussante difformité.

Telles sont les conséquences qui ressortent des faits observés par M. Gensoul et de son opération hardie que l'histoire comptera au nombre des conquêtes les plus importantes de la chirurgie du XIX. siècle. Nous ne doutons pas qu'on ne s'empresse de connaître le mémoire de M. Gensoul : il est nécessaire qu'on le médite, si l'on veut suivre la route qu'il a tracée. Les planches qui l'accompagnent ajoutent un intérêt réel à cette publication, en représentant fidèlement l'état des malades avant et après l'opération. C'est un travail qui sera recherché de tous les praticiens jaloux de suivre les progrès de leur art.

Pétition relative à la question de la contagion et aux mesures sanitaires, adressée à la Chambre des Députés par N. Chertin, membre titulaire de l'Académie royale de Médecine. Paris, mars 1833, in-8.º 131 pp.

M. Chervin s'est mis au premier rang parmi les médecins contemporains, et par le zèle admirable avec lequel il s'est livré à l'étude du mode de propagation de la fièvre jaune, et par la perrévérance courageuse avec laquelle il a cherché à faire briller à tons les yeux la vérité d'une doctrine qu'il a déduite d'une masse imposante de faits et qui est chez lui l'objet d'une foi véritable. Le long dévouement du docteur Chervin, la mauvaise foi de la plupart de ses adversaires et les entraves du pouvoir qui aurait dû favoriser ses recherches, sont connus à présent de tout le monde, et ceux-là même qui ne croient pas devoir partager ses opinions médicales, ne peuvent plus du moins se refuser à reconnaître qu'il a eu constamment sur ses antagonistes, dans ses discussions avec eux, l'immense avantage de l'exactitude, du raisonnement et de l'observation la plus vaste et la plus multipliée qui se soit jamais offerte à un médecin sur un sujet spécial.

Les partisans de la contagion, comme l'entendent les antagonistes de M. Chervin, sont encore en assez grand nombre, surtout parmi les gens du monde, et, en particulier, parmi les hommes qui ont quelque influence auprès du pouvoir, pour que cette question dont la solution importe tant à la société, ait encore besoin d'être agitée fortement et présentée avec tous ses avantages. C'est pour soutenir jusqu'au bout la lutte qu'il a engagée avec tant de supériorité, que l'auteur de la pétition demande la publication des documens qui sont les résultats de l'enquête officielle que le gouvernement a fait faire

aux États-Unis d'Amérique, sur sa conduite, sur son caractère moral et sur la question de la contagion ou de la non-contagion de la sièvre Jaune, car, de l'aveu même de ses adversaires, si cette enquête officielle produisait des renseignemens favorables, ses travaux et son opinion mériteraient la plus haute considération. N'est-il pas incroyable que dans une question toute médicale, toute scientisique, le gouvernement se laisse aveuglément conduire par des hommes entièrement étrangers à la médecine et ne croit pas même devoir consulter les corps savans qui ont pour objet, non-seulement d'agrandir la science, mais encore de diriger l'application des découvertes scientifiques? En vain l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ont approuvé d'une manière solennelle les travaux du docteur Chervin; ce jugement respectable n'a produit aucun effet sur la conviction arrêtée d'avance d'une administration entêtée et méticuleuse, et l'on a refusé d'entreprendre les intéressautes expérimentations proposées. Un premier succès auprès des hommes du pouvoir vient enfin de couronner les efforts de M. Chervin; la Chambre des Députés a pris sa pétition en sérieuse considération. Espérons que, conformément à ses vœux, l'administration sera forcée de publier les pièces qu'elle a recueillies touchant la question qui nous occupe, qu'on tentera les expériences nécessaires pour constater la contagion ou la non-contagion de la peste du Levant, et surtout qu'on ne tardera pas à réformer entièrement notre système et notre législation sanitaires qui sont si vexatoires, si nuisibles aux intérêts du commerce, si illusoires : en un mot, si peu en harmonie avec le développement de toutes les connaissances qui signale notre siècle.

The effets of arts, trades, and possessions, etc., on Heolth et Longevity, etc. De l'influence des arts, du commerce, des professions, des diverses positions sociales et des manières de vivre, sur la santé et sur la longévité, contenant des aperçus sur les moyens de diminuer l'influence des agens qui produisent les maladics et qui abrègent la durée de la vie; par G. Turner Thackrah. 2.º édition, revue et augmentée. Un vol. in-8.º Londres, 1832.

La recherche des causes dépendant des professions et des diverses positions sociales qui influent sur la production des maladies, est un sujet dont chacun doit sentir l'importance, et qui cependant n'a fixé l'attention que d'un très-petit nombre de savans. Le traité de Ramazzini, celui de M. Patissier et quelques mémoires de MM. Parent du Chatelet et d'Arcet sont les seuls ouvrages que nous possédions sur ce point de police médicale. Cette branche de la science avait été complètement négligée en Angleterre, malgré l'extrême

intérêt que devraient présenter des recherches de ce genre dans un pays éminemment industriel et où une aussi grande proportion de la population se livre à des travaux manufacturiers. La cause de cette négligence apparente est sans doute l'immensité du sujet et la difficulté de se procurer des renseignemens assez exacts, assez circonstanciés et assez nombreux pour arriver à des conclusions rigoureuses. Personne aujourd'hui ne se souvenait des vagues dissertations qui remplissent presque en entier l'ouvrage de Ramazzini. Il faut des faits bien établis, des rapports numériques qui ne peuvent être que le résultat de recherches suivies pendant une longue suite d'années et par des personnes placées dans des conditions favorables pour recueillir des observations de ce genre sur chaque branche d'industrie et sur les différentes positions sociales des individus. Ce travail ne peut donc être l'œuvre d'un seul homme, et il ne pourra être complet et offrir un véritable intérêt que lorsque les élémens partiels dont il doit se composer, seront assez nombreux et assez bien établis pour qu'on puisse en former un ensemble et en déduire des conclusions rigoureuses. C'est ce que M. Thackrah a bien senti en publiant le livre que nous avons sous les yeux. Il n'a pas eu la prétention de donner un traité complet de la matière, il a voulu seulement offrir un modèle de ce que l'on peut faire en ce genre, et sous ce rapport, son ouvrage mérite d'être remarqué, car il contient des données trèsimportantes sur la salubrité ou l'insalubrité de différentes professions. et les conclusions qu'il tire de ses observations faites, il est vrai, dans des limites assez étroites, sont ou rigoureusement exactes, ou tout au moins s'approchent beaucoup de la vérité.

L'auteur débute par un examen statistique des effets des diverses professions mercantiles et industrielles sur la mortalité en général du district manufacturier du Yorkshire et en particulier de la ville de Leeds. En partant des données fournies par le récensement fait en 1821 par ordre du parlement, en voit en effet très-distinctement, par la petite proportion des individus qui atteignent un âge moyen. et plus encore par la proportion très-faible de ceux qui parviennent à un âge avancé, les effets délétères des professions industrielles sur la durée moyenne de la vie dans le district occidental de ce vaste comté (West Riding). Ainsi sur chaque 20,000 habitans on en trouve 1702 entre 40 et 50 ans, 1204 entre 50 et 60, 815 entre 60 et 70, 378 entre 70 et 80 ct 102 au-delà de cet age, tandis que dans le district septentrional (North Riding) du même comté, où il existe peu de manufactures. les nombres correspondans à ceux que nous venons d'indiquer, sont 1844, 1420, 1104, 629 et 230. La proportion des vieillards au-dessus de 70 ans, est donc d'environ 11 à 6 en faveur des habitans du district non-manufacturier. La comparaison de la mortalité relative dans la ville de Leeds, et dans les paroisses rurales qui en dépendent, fournit

une preuve plus évidente encore de l'exactitude de ce résultat. En 1821, la mortalité de Leeds a été de un sur 55; dans la municipalité de Ripon, qui n'est pas tout-à-fait une commune rurale, de un sur 67, et dans la commune agricole de Pickernig Lythe de un sur 74 scu-lement.

M. Thackrah divise les individus en quatre grandes classes: les ouvriers, les marchands en détail, les manufacturiers et les négocians en gros, et les gens qui exercent un art libéral tel que la médecine.

Il subdivise les ouvriers en six classes: 1.º ceux qui développent beaucoup d'activité et qui exercent principalement leur métier en plein air; 2.º ceux qui travaillent dans une atmosphère limitée et impure; 3.º ceux qui sont exposés à respirer de la poussière, des odeurs ou des substances gazeuses; 4.º ceux dont la peau est exposée au contact de substances nuisibles; 5.º ceux qui sont habituellement exposés au froid et l'humidité; 6.º ensin ceux qui sont habituellement exposés à une température élevée ou à de fréquentes vissicitudes de températures. Ces arrangemens nous semble très-judicieux.

L'auteur passe ensuite en revue les individus appartenant à ces diverses classes; il examine avec soin les causes qui influent sur le dérangement de leur santé, et qui dépendent, soit des actes auxquels ils se livrent, soit des circonstances où ils sont placés, et il indique les maladies qui en résultent le plus ordinairement. Nous regrettons que les bornes de cet article ne nous permettent pas de le suivre dans cet examen; nous dirons seulement que toute cette partie de l'ouvrage est traitée avec soin et dans un esprit qui décèle un observateur consciencieux et habile, et que les conclusions auxquelles il est amené sont fondées sur des faits bien observés et exacts, du moins pour les limites où il s'est renfermé.

Les trois dernières sections du livre de M. Thackrah dans lesquelles il traite des maladies et de la mortalité des marchands, des chefs de manufactures et des négocians, etc., contiennent aussi quelques remarques générales intéressantes, mais peu ou point de faits particuliers, qu'à la vérité il est très-difficile de se procurer. Nous ne nous y arrêterons pas.

L'ouvrage est terminé par quelques observations pratiques sur les agens qui concourent à augmenter les maladies et la mortalité parmi les artisans, et par plusieurs instructions très-judicieuses sur les moyens de contre-balancer leurs mauvais effets. Ces préceptes peuvent se réduire aux suivans : le bon exemple et une surveillance attentive des chefs, un air pur et frais, l'usage des bains, l'exercice musculaire, un travail prolongé dans de justes bornes, et l'attention de ne pas négliger les dérangemens accidentels de la santé.

FIN DU TRENTE ET UNIÈME VOLUME.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

#### DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TRENTE ET UNIÈME VOLUME DES ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE.

| Abcès chroniques du tibia. 101     |
|------------------------------------|
| — Suite de phlébitc. 278. —        |
| Nombreux dans diverses parties     |
| du corps. 373, 536                 |
| Abdomen. (Plaie pénétrante de l')  |
| 279                                |
| Académie roy. de Médecine. (Séan-  |
| ces de l') 125, 292, 432, 587      |
| Académie roy. des Sciences. (Séan- |
| ces de l') 130, 302, 439, 596      |
| Accouchement. (Luxation des pu-    |
| bis pendant le travail de l') 287. |
| - Causes de la présentation de     |
| la tête dans) 292. — D'une         |
| femme cholérique. 430. — Pré-      |
| maturé artificiel. (Obs d') 89     |
| Affection cérébrale. V. Rufz. —    |
| Nerveuse cholériforme. 576         |
| Agaric blanc. V. Bisson.           |
| Air. (Introduction de l'-dans les  |
| veincs) 419                        |
| Alienation mentale. V. Esquirol,   |
| Leuret.                            |
| Allaitement artificiel. 300        |
| Anévrysmes de l'artère axillaire   |
| guéris par la ligature de l'ar-    |
| tère sous-clavière. 561. — De      |
| l'artère poplitée. (Rupture dans   |
| le tissu inter-musculaire d'un)    |
| 802                                |
| Animalcule dans l'œil. 575         |
| Anomalies de l'organisation ani-   |

male. V. Geoffroy-St.-Hilaire. Aorte. (Anévrysme de l'-) Aphonie. (Ligature de l'artère carotide suivie d') 571 Apoplexie. V. Ollivier. 52. — (De l'influence de l'hypertrophie du ventricule gauche du cœur sur) 595 Arachnite. 33 Artères. (Concrétions dans les) 163 Asparamide. **602** Asperges. (Sirop de pointes d') 587 Asthme. 425 Baignoire nouvelle. 432 Bell. Sur les organes de la voix humaine. 410, 553° Belladone. (Vertu préservative de la - dans les épidémies de scarlatine). 425 Benckiser. De hæmorrhagid inter partum ortd ex rupto venœ ombilicalis ramo. Analys. 156 Bisson. Mém. sur l'emploi de l'agaric blanc contre les sueurs dans la phthisie pulmonaire. Analys. 159 Bouts de sein. 300 Brodie. Abcès chroniq. du tibia. 101 Calculs biliaires. 381. — Urinaires chez les naturels du Bengale. 423. — rénaux.

| Caloriducteur. 125               | rature des) 440                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Cancer. (Amput. successive des   | EDWARDS et BALZAC. Recherches         |
| testicules, du scrotum, du pé-   | expérimentales sur l'emploi de        |
| nis, affectés de) 428            | la gélatine comme substance           |
| Carotide. (Ligature de la) 571   | alimentaire. 313                      |
| Catarrhe pulmonaire. 38          | Electricité. (Influence sur la vé-    |
| CAYOL. Clinique médicale, suivie | gétation). 131                        |
| d'un Traité des maladies cancé-  | Eléphantiasis guérien se pt jours.    |
| reuses. Analys. 458              | (Obs. d') 285                         |
| Gerveau. (Compression du-par     | Embarras gastrique. 361               |
| un kyste hydatique à la base     | Empoisonnement. (Obs. d') 594         |
| du crâne, avec atrophie de la    | Epilepsie. (Guérison d'un cas d') 573 |
| moitié de la langue et paralysie |                                       |
|                                  | Esquiror. Des illusions chez les      |
| et du larynx.) 434               |                                       |
| Cervelet. (Obs. de tubercule et  | Expertises judiciaires. 43:           |
| de polype dans le) 272           |                                       |
| CHERVIN. Pétition relative à la  |                                       |
| question de la contagion et aux  | Fièvres, 499 - Intermittentes         |
| mesures sanitaires. Analys. 608  |                                       |
| Choléra-morbus. (Sur le) 127.    |                                       |
| - (De la contagion du) 532.      |                                       |
| - Sporadique. 363                |                                       |
| <b>-</b>                         | Fistule biliaire. 381. — Laryngo      |
|                                  | pharyngiennes. ( Méthode de           |
| Concours pour la chaire de cli-  |                                       |
| nique interne. (Sur le) 603      |                                       |
|                                  | Fœtus. (Sur la position du ) 292      |
| (Vices de conformat. du) V.      |                                       |
| •                                | Fongus médullaire du bras droit       |
| tations du) 356                  | 424                                   |
| Delirium tremens. V. Ware.       | Galvanisme. (Effets dans la gas-      |
| Déligation chirurgicale. 455     |                                       |
| Dents. (Trépanation des - comme  | Gangrène spontanée de la jambe        |
| moyen anti-odontalgique). 585    |                                       |
| Dictionnaire de médecine. Tom.   | Gastrite chronique. (Traitem. de      |
| II. Analys. 450                  | la) 298                               |
| Diphthérite. 589                 | GAULTIER DE CLAUBRY : Les faits       |
| Duplay. De quelques faits inté-  | observés dans l'épidémie du           |
| ressans observés à l'hôpital de  |                                       |
| la Charité dans le service de    |                                       |
| M. Rayer. r61, 373               |                                       |
| Eaux thermales. (Sur la tempé-   |                                       |
| ,                                | •                                     |

| Gélatine. V. Edwards.               | bre inférieur. 34r                 |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| GEOFFROY STHILAIRE ( Isid. ).       | LEURET ET MITIVIÉ. De la fréquence |
| Histoire générale et particu-       | du pouls chez les aliénés. Anal.   |
| lière des anomalies de l'organi-    | 308                                |
| sation chez l'homme et les          | Ligature. ( Accès nerveux cholé-   |
| animaux. Analys. 147                | riforme traité avec succès par     |
| GENSOUL. Lettre chirurgicale sur    | la ) 5 <sub>7</sub> 6              |
| quelques maladies graves de l'os,   | Lobélie enflée. (Emploi contre     |
| maxillaire inférieur. Analys. 606   | l'asthme.) 425                     |
| Gouzés. Observat. d'érysipèle de    | Lobstein. ( Revue des maladies     |
| la face traité avec succès par      | observées à la Clinique de M.) 24  |
| des fomentations alcoholiques       | Lovari. De l'accouchement pré-     |
| réfrigérantes. 492                  | maturé artificiel. 89.             |
| Grenadier. (Emplei de l'extrait     | Lithotritie. 588                   |
| de l'écorce de racine de con-       | MACFARLANE. Mém. sur les hernies   |
| tre le tœnia) 120                   | de l'épiploon. 236                 |
| Grossesse. V. Guillemot.            | Machoire inférieure. (Amputation   |
| Guillemin. Archives de Botani-      | de la ) 583. — (Obs. de frac-      |
| que. Annonce. 312                   | ture comminutive de la) 116        |
| Guillemor. De la gestation des      | Marchante hémisphérique. (Em-      |
| jumeaux. 55                         | ploi de la — dans le traitem.      |
| Gymnastique médicale. 298           | de certaines hydropisies ) 122     |
| HALLIDAY. Considér. pratiques sur   | Martin-Solon. Compte rendu de      |
| les névralgies de la face. Aual.52  | la Clinique de la Pitié. 497       |
| Hermaphrodisme. (Sur l') 304,       | Maxillaire supérieur (Excision de  |
| 433,438                             | l'os — et de l'os malaire affec-   |
| Hernies. V. Macfarlane. — In-       | tés d'ostéo-sarcome.) 286          |
| guinale nouvelle. 588.— Etran-      | Maxon. Nouveau système de déli-    |
| glée. (Obs. de) 595                 | gation chirurgicale. Analys. 455   |
| Hydrocéphale. (Obs. d') 272         | Membrane caduque. V. Velpeau.      |
| Hydropisies. 122, 370               | Ménorrhagie. V. Benckiser.         |
| Joslin. Observations sur la vision. | Mercure (Sur les préparations de s |
| <b>26</b> 1                         | pilules de ) 433                   |
| Jumeaux. (De la gestation des)      | Miliaire. 365                      |
| 55                                  | MILLER. Mémoire sur la laryngite   |
| Langue. (Atrophie de la moitié      | purulente. 251                     |
| de la )434. — (Guéris. par le       | Moelle épinière. (Affection de la) |
| mercure d'une tumeur érectile       | V. Parrish.                        |
| de la ) 582                         | Mondière. Recherches sur l'œso-    |
| Laryngite purulente. 251            | phagisme ou spasme de l'œso-       |
| Larynx. (Paralysie du) 434          | phage. 466                         |
| LAUGIER. Nouvel appareil pour       | Mort subite. V. Ollivier.          |
|                                     | Müller. Obs. sur la coagulation    |

| du sang. 108                             | Péricardite. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Pétéchies externes et internes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rish.                                    | (Obs. de) 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Névralgies. V. Halliday.                 | Pharynx. (Paralysie de la moitié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Névroses. 530                            | du) 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nitrate d'argent. (Emploi contre         | Phlébite brachiale suivie d'abcès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| la diarrhée des phthisiques ) 580        | thoracique et de carie des côtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEil. (Obs. d'un animalcule dans         | (Obs. de) 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1') 573                                  | Phlegmasies. 502. — Cutanées. Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opium. 119                               | - Muqueuses. 505 Séreuses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OEuf humain. V. Guillemot, Vel-          | 507. — Parenchymateuses. 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| peau.                                    | Phthisie pulmonaire. V. Bisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OLLIVIER. Observations de mort           | 580. — (Traitement nouveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| subite çausée par une lésion             | de la) 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| spontanée des poumons. 228. —            | Physiologie végétale. 596, 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obs. d'hémorrhagie dans la               | Pigeaux. Examen critique des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| moelle alongée et la protubé-            | méthodes exclusives appliquées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rance annulaire sans symptômes           | à la thérapeutique des maladies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| précurseurs; mort en 2 beures.           | vénériennes. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 275. — Notices historiques sur           | Pièces d'anatomie. (Sur la con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scarpa et Paletta. 422                   | servation des \( \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opérations chirurg. (Introduction        | Placenta. (Absorption du) 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| de l'air dans les veines à la suite      | Plaies d'armes à feu. 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>d')</b> 419                           | Pneumonie. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OEsophage. (Spasme de l') 465            | Poitrine. (Phlegmasies de la) 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ovaire dégénéré. (Extirpation            | — Maladies de) 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d'un ) 427                               | Pouls. V. Leuret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostéosarcôme. 286, 583                   | The state of the s |
| PAGET. Dissert. sur les vices de         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| conformation congénitaux du              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cœur. Analys. 154                        | openium of the state of the sta |
| Paletta. (Notice sur) 448                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Panification. 600                        | 1 tion. 147. — De la bociete de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pain de fécule de pommes de terre.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 601,603                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paraplégie. 350. — Avec suppres-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sion complète de l'excrétion             | 7.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uripaire et fécale 301                   | — (Duxamon des)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parrish. De l'irritation locale de       | 1 as par a nomos rings out ( o zor a )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| la moelle épinière considérée            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| comme cause de certaines affec           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tions nerveuses vagues ou ano-<br>males. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| maics. 300                               | Rate. (Enorme développement de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| la) 575                            | des arts, du commerce, des                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RENNES. Abcès nombreux dans les    | professions, des diverses posi-                                                   |
| muscles et le tissu cellulaire     |                                                                                   |
| des membres, accompagnés           | •                                                                                 |
| d'une éruption de boutons pu-      | gévité, etc. 609                                                                  |
| rulens et d'un érysipèle gangré-   | Thymus. (Struct. et usage du) 570                                                 |
| neux de la face. 536               | Townsend. Occlusion des veines                                                    |
| Respiration chez les insectes. 302 | pulmonaires par une masse tu-                                                     |
| Révulsifs dans les maladies de     | herculeuse dans les parois de                                                     |
| poitrine. (Sur les) 126            | l'oreillette gauche.                                                              |
| Rhumatalgies. 522                  | Trachéotomie. (Sur la) 129, 589                                                   |
| Rhumatisme. 37                     | Tubercule. V. Townsend.                                                           |
| Ruer. Revue des maladies qui se    | TURNER. Influence du sérum pour                                                   |
| sont présentées à la Clinique      | changer la couleur du sang.                                                       |
| interne de Strasbourg (profess.    | 270                                                                               |
| M. Lobstein) pendant l'année       | Tumeur emphysémateuse au cou,                                                     |
| scolaire 1830-31. 24, 350          | avec des phénomènes remarqua-                                                     |
| Ruzz. De quelques affections céré- | bles. 421                                                                         |
| brales observées dans le service   | Typhus. (Sur lc).                                                                 |
| de M. Guersent, à l'hôpital des    | Uretère anormal. 587                                                              |
| enfans malades. 184                | Urine lumineuse. 305                                                              |
| Saignée. 282                       | Utérus. (Maladies de l') 128                                                      |
| Sang. V. Müller, Turner            | bilobé. (Obs. d') 129. — bilo-<br>bé.(Défaut de contraction de l'-                |
| (Moyen de distinguer les taches    | après l'accouchement et ab-                                                       |
| de <i>j</i> 431                    | sence d'hémorrhagie) 429                                                          |
| Scarlatine. 425                    | Vaccinations. 439                                                                 |
| Scarpa. (Notice sur) 442           | Veines. (Concrétions dans les) 163.<br>— (Introd. de l'air dans les)              |
| Seigle ergoté. (Cause des varia-   | 419. — pulmonaires. (Occlusion                                                    |
| tions de l'action obstétricale     | des) V. Townsend.                                                                 |
| du) 289                            | VELPEAU. Nouvelles remarques sur                                                  |
| Son. (Extraction de la farine      | la membrane caduque et sur<br>les rapports qu'elle contracte                      |
| contenue dans le) 43æ              | avec l'œuf humain. 13t                                                            |
| Speculum uteri. 128                | sur le trait. des fistules laryn-                                                 |
| Statistique morale. 598            | go-pharyngiennes. 590                                                             |
| Syncope intermittente. (Obs. de)   | go-pharyngiennes. 590<br>Vésicule ombilicale. (Sur la) 270<br>Vessie bilobée. 130 |
| 114                                | Vision (Obs. sur la) 261. — dou-                                                  |
| Syphilis. V. Pigeaux.              | ble par un seul œil. 109                                                          |
| Tonia.                             | Voix. (Sur le timbre de la) 306.<br>— (Sur la) V. Bell.                           |
| Terre d'Abyssinie. 595             | Vomissement chez les ruminans.                                                    |
| Testicules. (Amputation succes-    | (Du) 306                                                                          |
| sive des - suivie de celle du pé-  | WARE. Remarques sur l'histoire et                                                 |
| nis.) 428                          | Je traitement du <i>delirium tre-</i>                                             |
| THACKRAH. (TURNER) De l'influence  | mens. Analys. 309                                                                 |

